

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





## OPERE

DI

## GIAMBATTISTA VICO

ORDINATE ED ILLUSTRATE

COLL' ANALISI STORICA DELLA MENTE DI VICO
IN RELAZIONE ALLA SCIENZA DELLA CIVILTÀ

DA

#### GIUSEPPE FERRARI

VOL. LIN

# J. B. VICI OPERA LATINA

RECENSUIT ET ILLUSTRAVIT

#### JOSEPH FERRARI

TOMUS II.

#### MEDIOLANI

EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGRAPHICA CLASSICORUM ITALIAE SCRIPTORUM

MDCCCXXXV



## LECTORI

Noveris, humanissime Lector, Unum atque Triadem priscae Italicae Scholae constituere illam veluti mathematicam formulam, unde gignitur aliturque summus Juris Universalis conceptus, qua latissime patet, ac pro versicoloribus formis quibus ob peculiarem temporum hominumque rationem induitur. Jam vero hac formula Vicus suum ipse argumentum quod assumit, ita enunciat: « Omnis divinae atque humanae eruditionis « elementa tria, Nosse, Velle, Posse, quorum princi-« pium unum Mens, cujus oculus Ratio, cui lumen « praebet Deus. » Sibi vero explicandum suscipit originem, circulum, constantiam in Deo omnium cognitionum divinarum humanarumque sub ea triplici divisione quam statuunt praedicta elementa Nosse, Velle, Posse. Congruum erit fortasse ut isthaec formula seu potius symbolum hoc evolvatur, quod in Vici doctrina duplicem sensum gerere posset quemadmodum apud antiquissimos populos qui ipsum vetustis Italis tradiderunt, reapse praetulit.

Porro Unum in Vici disciplinis spectatum non aliud est quam Ens illud primum quo omnia sustentantur (1); factum verumque est exactissimum atque infinitum (2); virtus illa est ex qua universitas rerum erumpit (3); punctum illud est in quo defigitur rationalis mentis

(2) Vol. praec. p. 52.

<sup>(1)</sup> Vol. praec. p. 106, et p. 162 hujus vol.

<sup>(3)</sup> Vol. praec. p. 104 et passints

intuitus, et in quo intellectus, dum nititur sibi causalitatem effingere, simul identitatem concipit utpote
naturae generatricem; est illud Ens a quo homo nequidquam conatur suam ipsius existentiam rationaliter
sejungere (1); etiamsi ingenii sui vires exerat ut ope
identitatis causalitatem pervadat (2); siquidem hac etiam
logica permutatione inducta, mens interdum in absoluta Unitate remanet. Brevius itaque Unum, quod Vicus
profitetur, ad objectivum idealismum deducit, depromtumque videtur ab Uno Parmenidis, ab Ente Eleaticae Scholae, quam Strabo tamquam rivulum ab Italica manantem existimat.

Sed Unum in symbolo quod omne Jus Universale resumit, a Vico connectitur implicaturque cum Triade Nosse, Velle, Posse; ac revera in eo opere quaecumque tam sublimiora innuuntur de Ente, de Hominis scientia, de morali doctrina, de primoribus juribus, de socialibus institutis; ipse ordo historicus quo et peculiaria individua et nationes evolvuntur; atque, ut brevius loquar, integrum ejus systema illa Triadis nota quam diximus, Nosse, Velle, Posse, perspicue admodum insignitur. Hinc ea omnia invecta sunt, scilicet in Ontologia Dei sapientia infinita, omnipotentia, summa bonitas (3); in Psychologia ratio, concupiscibilitas, irascibilitas (4); in Morali cupiditas, error, animi perturbatio, et quae hisce adversantur, nempe prudentia, temperantia ac fortitudo (5): hinc in Jurisprudentia triplex illud Hominis jus primarium, videlicet tutelae, dominii ac libertatis, quod quidem jus, societate se-

<sup>(1)</sup> Vol. praec. p. 58, 105.

<sup>(2)</sup> Vol. praec. p. vi-viii.

<sup>(3)</sup> Pag. 19.

<sup>(4)</sup> Vol. praec. p. 77, et p. 20 hujus vol.

<sup>(5)</sup> Pag. 21 et 24.

mel constituta, in Dominio quod eminens appellant, in civili libertate atque imperio relucet (1): hinc in politica triplex illa rempublicam moderandi forma, aristocratiae scilicet in qua Tutela praevalet, Monarchiae in qua Dominium, ac denique popularis regiminis, in quo primas obtinet Libertas (2): hinc tam in individua hominum vita, quam in nationum decursu triplex aetas, ut ajunt, nempe sensuum Tutela, Libertas affectuum et Dominium rationis (3); hinc in ipsa re Romanorum publica moderanda tres illae tamque spectandae praerogativae Connubiorum, Magistratuum ac Sacerdotiorum (4)..... Ac propterea quisque intelliget eam quam Vicus profitetur Triadem, nihil aliud esse nisi abstractionem quamdam cui veluti basi innitatur artificialis illa ordinatio quam ipse Universali in Jure defendit contentione ingenii sane admiranda. Quod vero Triadem hanc suggesserit jam a summa temporum vetustate Italica Schola, procul dubio est: namque eadem obversatur nobis in moralibus Theagenis, Architae, Timaei Locrensis, Lucani, Metaponis, Critonis, Cliniae fragmentis; Romani vero scriptores de agrestibus studiis agentes, in sua ipsorum arte explicanda eamdem adhibuerunt; ac Columella praesertim eamdem memorans ad remotiorem antiquitatem refert. Jam quod formula isthaec fundamento esse possit amplissimis quibusdam ordinationibus atque civilis philosophiae indoli accommodari, hoc valde innotescit ex usu quem ipsa clarissimis viris Melchiori Gioja ac J. Dominico Romagnosi nuperrime praebuit, a quibus postremam veluti sanctionem eadem reci-

<sup>(1)</sup> Pag. 39, 56.

<sup>(2)</sup> Pag. 71, 73.

<sup>(3)</sup> Pag. 76. (4) Pag. 377 et passim.

pere visa est; sanctionem, inquam, Italici ingenii, quod licet experientiae dictamina consulat, ac sibi in praesidium sumat, ea tamen peculiari virtute eminet, ut quiquid experientia invenerit atque docuerit, ope atque artificio abstractionum suae singillatim classi subjiciat et pro suo singillatim ordine definiat.

Neque vero putandum est Vicum temere subjecisse suos de Jure Universali libros formulae illi quam vetus Italica Schola profitebatur. Nam ipse ait se hoc opus aggressum fuisse ut argumentum cujusdam orationis suae commonstraret, in qua argumentum illud sub iisdem verbis proposuerat atque tractaverat (1). Itaque Vicus, non operi suo formulam, sed e contra opus suum formulae aptandum curabat. — Jam vero qui fieri potest ut Jus Universale, quod tot tantaque inter se dissita subjecta comprehendit, sibique proponit Philologiam ad scientiam redigendam, tam jejuna bujusmodi formula Ontologica annuncietur? Universali in Jure Vicus, praeter moralem ac jurisprudentiam, Rerum Humanarum Scientiam amplectitur, necnon summum illud de perfectibilitate problema; explicandum suscipit immensum quod inter Hominem Naturae atque Hominem Artis occurrit intervallum; ad poëseos linguarumque origines ascendit; mythologiam interpretatur; ad genuinum verumque sensum exigit vel remotissimae antiquitatis traditiones; regiminis legumque Romanarum historiam peculiariter describit: jam ad haec omnia inquirenda tam nova, tam ampla, tam longe lateque vagantia, quomodonam Vicus istiusmodi symbolo priscae Pythagoreorum Scholae, Uno videlicet ac Triade utebatur? Quaenam ideae tam singulari nexu sociatae perficiebant, ut in nostri Auctoris mente abstractiones

(1) Vide Vici Vitam.

metaphysicae propiores fierent scientiae iis temporibus abditae, ac tot tantisque divinationibus, quae ab eo in historiam institutae fuerunt?

In prima operum philosophicorum serie Vicus, dam Carthesianam novitatem oppugnabat, duplicem inquisitionum seriem consectabatur, unam quidem historicam, philosophicam alteram: primam illam statuerant suae ipsius ideae de Romanae jurisprudentiae progressibus, quos innuit in sermone De nostri Temporis Studiorum Ratione; hanc vero Metaphysicus ejus Liber, quem ob oculos ponebat ut quamdam vetustissimae Italicae philosophiae instaurationem. In hac duplici inquisitionum serie haud difficulter introspicitur illud veluti germen progressuum quos ulterius Vicus consecutus est, dummodo quaecumque indicia nobis suppeditant Vici opera pro historia ipsius idearum detegenda, ea minime negligantur.

- Ac 1.º a libro De Antiquissima Italorum Sapientia exordium ducentes reperimus istius operis titulum, praeter Librum Metaphysicum, Moralem quoque pollicitum esse. An vero minus probandam censemus conjecturam illam, quod nempe Vicus, dum Metaphysicum Librum scripto exarabat, rem moralem systemati suo congruam jam mente complexus fuisset? An minus probandum, quod in sua morali emicaret formula illa, Nosse, Velle, Posse, olim a vetustissimis Italis enunciata, quorum doctrinam Vicus in ejusdem operis titulo sibi instaurandam esse profitebatur? Et sane fingamus Vicum dum sua studia ad moralem conferebat, simul ad jurisprudentiam philosophicam manum admovisse; nonne simul formula Pythagoricae Triadis illi retinenda fuisset?
- 2.º In libro De Antiquissima Italorum Sapientia curaverat Vicus ideas veterum Italorum evolvere, et cautius duxerat ipsas in latinae linguae originationibus,

quam in legibus atque in priscis Romanorum caeremoniis persequi. Hujusce vero consilii rationem ipse reddit in altera ad Doctorum Ephemerides responsione. Quod enim veterum Italorum ideae in caeremoniis ac legibus vetustae Romae inquirantur, hoc idem esse aiebat ac opus suscipere in incerto maxime positum ob antiquae religionis arcana ac monumentorum inopiam quae ad nos usque pervenerint (1). Quamobrem minime veremur asserere, quod ipsi, simul ac primam illam rationem in linguarum origine constitutam fastidivisset, altera deligenda erat, monente ipsa rerum natura, ac origines antiquae Romae pertentandae ut ejus historiam sibi patefaceret juxta ideas quas in oratione De nostri Temporis Studiorum Ratione jam ipse protulerat.

3.° At enim quod taedium illud irrepserit, nemini dubium esse potest. Nam in quodam suae Vitae loco reperimus, quo tempore ipse contra Doctorum Ephemerides decertabat, « fastidium a grammaticis etymow logiis exortum jam Vicum aggredi coepisse. » Pro grammaticis vero etymologiis Vicus reapse intelligit quas in Libro Metaphysico secutus est, quas in Jure Universali, non verbo sed facto deseruit, sed explicite quoque in Scientia Nova rejecit (2).

4. In quodam Vitae suae loco affirmat Vicus se in conscribendis libris de Rebus ab Antonio Caraphaeo gestis eo adactum fuisse ut Grotium perlegeret, hanc vero lectionem eum monuisse de necessitate cujusdam systematis ita comparati ut ad unum veluti ordinem philosophiam ac philologiam redigeret; « ed in questo intendi- mento (ita reponit) egli tutto spiccossi dalla mente di

(1) Vol. praec. p. 121.

<sup>(2)</sup> Pag. 108, 185, 97 hujus vol., et § 22, 36 Lib. III Scientiae Novae edit. I.

"Vico tutto quello ch'egli era ito nella mente cercando
"nelle prime orazioni augurali, ed aveva dirozzato
"pure grossolanamente nell'orazione De nostri Tem"poris Studiorum Ratione, e con un poco più di af"finamento nella metafisica; ed in un'apertura di
"studj pubblica solenne dell'anno 1719 propose que"st'argomento: Omnes divinae atque humanae eru"ditionis elementa tria, Nosse, Velle, Posse, quorum
"principium unum Mens, cujus oculus Ratio, cui ae"terni veri lumen praebet Deus."

Jam vero postquam Vicus suas ipsius ideas de philosophia atque morali, ex quibus jurisprudentia oritur, ad Triadem Pythagoricam conformasset, ac suomet errore commonitus ad origines Romae mentem suam contulisset; postquam duplici diversarum inquisitionum serie distentus, una quidem philosophica moralem atque jus spectante, 'altera vero philologica, quae in Romae antiquitate et legibus versabatur; profecto ejus mens tam ingenti logices vi praedita nequivit quin penitus perciperet quamdam veluti pugnam inter philosophicam ac gentium sapientiam, inter jus naturale quod scientia praeciperet, ac illud quod a Romana jurisprudentia flueret; uno verbo, non potuit quin perciperet totum, quantum illud est, intervallum philosophiam inter atque historiam, inter Platonis rempublicam, ac Romuli faecem occurrens. - Proinde opus erat quodam veluti nexu philosophiam inter atque historiam, inter Romuli ideas ac quae Vicus vetustissimis Italiae philosophis affinxit; ac propterea theoriam Platonis et peculiarius adhuc Malebranchii de idearum origine in historiam transtulit; item sensus existimavit veluti occasiones ideis in animo excitandis idoneas; quaslibet universae hujus rerum materiae operationes eo contendere censuit, ut in homine suimet ipsius, suarumve latentium in animo

idearum cognitionem excitent (1). Ob bane theoriam mundus idearum gradatim sese exhibet, a mundo sensationum tamquam excitatus, et universa historiae facta cuidam superiori legi subjiciuntur, ut gradatim hominum genus ad idearum ordinem, quibus aguntur philosophi, perducatur (2). Idcirco nemini mirum esse debet, quod Vicus ex ea veteris Italicae Scholae formula rem moralem ac jus philosophorum naturale dijudicans, eidem quoque formulae societatis civilis ac praesertim historiae Romanae origines progressusque subjecerit. Etenim si Pythagorica Triassinali ordine ac doctrinis philosophicis informabatur, nonne ipsa in historico quoque processu ad hunc ordinem comparandum instituto praestare debebat? In hoc vero Triadis, ut ita dicam, dominatu, quid tandem miramur accessorias quaslibet investigationes de poësi, de linguis, de mythologiis ad comprobandum confirmandumque historicum ordinem, quem sibi Vicus essinatis; quid miramur, inquam, sese veluti collegisse sub formula Pythagorica, quae fundamentali operis conceptui praeerat?

Quaecumque veritas sub nomine scientiae utpote talis admitti nequit nisi ea conditione ut respuatur quidquid ex adverso contenditur; nullum vero systema ad veritatem accedet nisi in singulis sibi partibus co-haereat, nisi facta omnia complectatur. Hoc illud est quod Vicus intelligit dum systematis constantiam dicit, ac secundo in Libro Juris Universalis, ut sui systematis constantiam ostendat, probandum suscipit in Deo omnes constare, omnesque praeter Deum lapsus esse et errores; nam quod totum, quod verum, quod reale di-

<sup>(1)</sup> Cf. Lib. Metaph. 81, 128, 130, et pag. 9 15 hujus vol-

<sup>(2)</sup> Lib. I, cap. XLVI.

citur, hoc Deus est: quod vero falsum est, illud minime existit, ac proinde in Deo constare minime potest. Liber I in duobus argumentis gravioris sane momenti versatur, ut scilicet genesis logica Juris exponatur, atque ut origines progressusque jurisprudentiae tamquam factum in historia spectatae describantur. Jam vero duobus reapse partibus coalescit Liber De Constantia Jurisprudentis. In prima doctrinae de metaphysica, de morali, de jurisprudentia cum diversis Epicuri, Zenonis, Platonisque scholis comparantur, ut constantia, seu systematis cohaerentia pateat. In altera vero parte ostendendam sibi Vicus suscipit systematicam, ut ita loquar, cohaerentiam decursus nationum, qui ab eo spectatur prout fert historicus ordo a progressu legum Romanarum exhibitus. Hac de causa in eruditorum aciem descendit, robustioris suae logicae praesidio communitus; monumenta quae adhuc supersunt de nationum historia consulit: imperfecta reperit, a traditione immutata, atque a doctis suboscure tantum vel perperam intellecta. Cum vero fieri non potuit ut sponte sua primoque adspectu cum omnibus et factis et traditionibus sua ipsius theoria componeretur, tum philologiam ad scientiam redigendam esse comperit (1); systema sibi confingit ut mythologias ac traditiones interpretetur, obscurique temporis historiam denuo construat (2); atque hujusce systematis ope rationem edocet, qua omnes humani generis actus eo connectantur ordine ut suimet historici systematis constantiam efforment (3). In hac altera Libri II Juris Universalis parte perspicue enitet philosophicum munus ad

<sup>(1)</sup> Lib. II, P. II, cap. I.

<sup>(2)</sup> Lib. II, P. II, cap. XII-XV.

<sup>(3)</sup> Lib. II, P. II, cap. XVI usque ad fin.

quod Vicus comparabatur; in hac, inquam, parte tamquam in unum collecta conspiciuntur elementa ca quae deinceps Scientiae Novae opus summopere admirandum gignerent. — Cum Vicus in oratione habita anno MDCCXIX proposuisset argumentum de Jure Universali; viri doctissimi tum temporis, qui animadvertebant eum audentius quam Mirandulanum progredi, mirantes dedignabantur. Hic quippe philosophus nonnisi logice disputandum sumebat de scientiarum veritate: at enim Vicus philologiam pertractandam sumebat, quae in rebus prope numero carentibus versatur, tum religiones sacrosque cultus, tum leges hominumque mores, tum demum linguas, commercia, imperia ac supremam populorum procurationem respicit. Ac revera humani arbitrii actus ad peculiares certasque leges ipse reducens, hoc quodammodo assecutus est ut philologiam in scientiam constitueret; atque ipsius ope indefinitos humani generis actus lege quadam constringendos suo in Jure Universali suscepit. Hoc vero opus quod aggressus est, mirum in modum et latissime prodire debebat in postrema Scientiae Novae editione; sed Universali in Jure exspectationem et vim intelligendi eorum jam vicerat, qui pro judicio de operibus Vici instituendo sibi ad exemplum doctrinas Pici Mirandulani, et angustum ipsius idearum orbem proponere arbitrabantur.

Accuratus ille assiduusque progressus quo Vici mens a prima operum philosophicorum serie ad tertiam incessit, perspicue in Jure Universali innotescit. Hic enim totus, quantus ipse est, dominatus exeritur metaphysicae formulae quam in libro De Antiquissima Italorum Sapientia sibi confinxit; hic manifeste patet singularis tamquam oppositio inter ontologici conceptus severitatem ac multiformem historicarum inquisitionum copiam. Interea hic animadvertere est illius veluti meta-

morphoseos primordia, quae cogitationem Vici a metaphysica formula extricabit ut historicae formae magis congruae committat: hic denique non immerito quispiam arguet futurum esse ut metaphysica forma historicae ideae evolutioni concedat; quae quidem idea a libro De Constantia Jurisprudentis suppeditabitur, ac tandem ceteras absumet et sibi subjiciet; siquidem Vici conatus in prima Scientiae Novae editione eo contendunt ut cum elementis libri de Costantia Jurisprudentis maximus ille typus Historiae idealis aeternae peculiari ordine disponatur. - Nos in spem adducimur fore ut pro editoris munere quo exhibendus est intuitus tamquam historicus Juris Universalis, sufficiant breviora haec dicta raptim et tamquam gratuito enunciata; nam ipsorum probationes dedita opera attulimus in generali Introductione, ubi etiam castigata exhibuimus sub ratione systematis graviora Juris Universalis menda. Interim, ut philologicae illustrationes ad exitum perducantur, non supervacaneum putamus aliquas animadversiones in medium proferre.

1.° Cum Vicus suum excogitaverit Jus Universale ex impulsu motus qui jam in prima operum philosophicorum serie inceperat; tum minime difficulter concipi potest quam arcta intercedat relatio inter hujusmodi opus ac quae primam philosophicarum Vici lucubrationum seriem constituunt. Metaphysica enim ac praesertim doctrina de Ente, psychologia et potissimum ideae de ingenio, in Jure Universali maximam sibi amplitudinem acquirunt; ideae vero quae ad methodum spectant, accuratissime aptantur. Item quae theorica oppositio in Carthesium apparuit primam philosophicorum operum seriem evolventibus, eadem in nova scientia philologica

tamquam ad factum redigitur(1); atque historica indicia quibus innititur liber De Antiquissima Italorum Sapientia quin etiam cogitata quae in jurisprudentiam prodidit Vicus ubi egit De Studiorum Ratione (2), ipsa in Jure Universali fusius ac validius iterum proferuntur. Sed inter relationes gravioris momenti ac difficilioris intellectus in Libro Metaphysico et Jure Universali occurrentes ea est quae occasionum theoriam sive doctrinam de origine idearum respicit. Etenim Vicus in Metaphysico Libro proclivem se praebebat Platonicae theoriae, quam, nonnullis varietatibus inductis, adoptarunt viri clarissimi, La Forge, Herbert, Malebranchius et alii; quae quidem theoria idearum originem deducit ex sensationum occasione, ac propterea in externo sensuum mundo intuetur tamquam causam interioris idearum mundi concitatricem. In opere vero de Jure Universali ipse existentiam nationum ac humani generis complexive sumtam perinde considerat ac si integram unitatem constituat; nationes hominumque genus reputat tamquam individua vita constare; atque inde nationibus hominumque generi suae notiones psychologiae accommodat (3). Quamobrem sicut in individuo homine se nobis praebet infantia, adolescentia atque matura aetas; ita hominum generi sua est pueritia, progressio atque aetatis maturitas; et quemadmodum in individuo sensus ex quadam occasione excitant ideas, sic in hominum genere exterior mundus interiorem impellit, auctoritas vero rationem: necessitas item atque utilitas ad veritatem dignoscendam perducunt; denique ut homines singillatim sumti a philosophis artificiose, per sensuum

<sup>(1)</sup> Pag. 186-188.

<sup>(2)</sup> Passim.

<sup>(3)</sup> Pag. 155, 215 et seq.

ministerium atque interrogationes, ut ajunt, recte institutas gradatim incitantur ad suammet ipsorum cognitionem atque idearum in animo delitescentium arripiendam; ita nationes universae a Divina Providentia, dictante necessitate atque utilitate, ad eam ordinis normam quam ratio postulat, gradatim perducuntur. Sic jurisprudentiae historicum ordinem, sic ordinem logicum sibi invicem connexos percipimus; sic Platonicarum genesis idearum non impedit quominus in republica Romuli emolumenta et lucra supputentur; sic duplex illa tanquam inflexio in quam cogitata hominum vergunt, et quam Hobbesius et Plato repraesentant, uno eodemque systemate conciliatur. — At cum frustra conaremur nostram ab Uno existentiam rationaliter sejungere, quomodo tandem affirmabimus sensus, occasione aliqua intercedente, ideas in nobis excitare? Numquid, ubi sensibus ac rationi prospicere velimus, provinciam unicuique suam dimetiri possumus iisdem finibus descriptis quibus rem physicam ab ea quae metaphysicam spectat dirimere solemus, quibus conscientiam a scientia strictiori hoc nomine dicta, phaenomena a causis, prout uniuscujusque rei conditio suppetit, quispiam sibi duceret segreganda? Numquid Vici systema quo progressive evolvitur ante oculos tum Verum, tum Bonum, utrumque veluti sub identica ratione in absoluto spectatum, ejusmodi, inquam, systema strictioribus antiquae Italicae Scholae finibus detineretur? Sane confidimus quaestiones id genus solvisse, cum singularem Vici doctrinae provinciam duo inter systemata Spinosae ac Platonis assignavimus.

2.º Potior Juris Universalis pars impenditur in describenda historia regiminis legumque Romanarum jam inde a Romulo usque ad Constantini regnum. Praepostero, Vici Op. Lat. T. II.

quod mirum est, ordine postremum Romanae historiae dimidium in primo describitur Libro, et quod primum est dimidium, in Libro secundo plerumque reperitur. Primae vero origines ac primus historiae Romanae excursus explicantur praesertim philologicâ scientiâ ac characteribus poëticis adinventis; historia Juris Universalis, quae posterior sit XII Tabulis, scientia politica speciatim expenditur: quod autem vetustissimam Romanorum historiam respicit, Vicus Niebuhrium archaeologicis, in divinationibus quam longe praecurrit; relate vero ad posteriorem historiam quam una cum rei civilis moderandae prudentia meditatus est, ipsum jurisprudentiae Machiavellium non immerito dixeris.

A postrema Scientiae Novae editione clarius infertur Vicum in archeologicis atque politicis divinationibus, quas Jus ipsius Universale de historia ac Jure Romanorum efferebat, gravius ejusdem Operis momentum constituisse. Haec enim habet: « La Legge Regia Civile che « dicesi comandata dal popolo Romano per legittimare « la Romana Monarchia nella persona d'Augusto, ella " ne' principi del Diritto Universale si dimostra essere " una favola; la quale con la favola ivi dimostrata della « Legge delle XII Tavole venuta da Atene sono due " luoghi per li quali stimiamo non avere scritta inutil-" mente quell'opera. " Et hi quidem loci minime habendi sunt ut quaedam theoriae invicem sejunctae, sed duos veluti cardines constituunt, quibus universa Romani Juris historia circumvolvitur; atque inde conjicere fas est, majori libri illius parti auctorem suffragatum fuisse. — Ceterum Jus Universale, praeterquam quod regiminis ac Jurisprudentiae Romanorum historiam continet, ostenditque viam qua mens Vici progressa est, alias quoque utilitates iis qui in Vici operibus studium suum impendunt, praebere potest. Nam quicumque

Scientiam Novam Jus Universale perlegerit, simul doctrinas eas omnes quas implicite praesumit, ipse dignoverit; item senserit, quo propius scientia ad facta accedit, eo longius a perniciosis abstractionibus recedere; cumque in factorum cognitionem, quae genericis Scientiae Novae abstractionibus subintellecta adduntur, pervenire potuerit, tum integrum erit illas rectius aestimare; denique conspiciet Vici theorias minus ad relativam ipsarum perfectionem pertingere, sed minus etiam violenter constringi in ea formula angustiori qua idealis ejus historia cunctis nationibus communis detinetur.

- 3.° Anno post editum librum De Constantia Jurisprudentis elapso, Vicus opusculum 84 paginis conflatum protulit in lucem, quod principi Johanni Baptistae Philomarino dicaverat, sub titulo: Notae in duos libros, alterum de uno Universi Juris Principio, etc., alterum de Constantia Jurisprudentis (1). Itaque Vicus, a quo
- (1) Ne quem Vici laborem missum faciamus, hic Epistola refertur ad principem Joan. Bapt. Philomarinum cui Vicus dicaverat, et a cujus nomine auspicatus est Adnotationum librum.

Maximo merito Tuo, Excellentissime Princeps, Joh. Baptista Prillomanians. Notas hasce in duos Libros de Principiis Humanitatis Tibi do dedicoque, qui Te ab incunte adolescentia humanitatis studiis erudivi: deinde in Tuas cum Foemina primaria Maria Victoria Caracciola ex Sancteramensium Marchionibus Nuptias Epitalamicum Carmen pro his Humanitatis Principiis edidi: demum de iisdem domi Tuae, quo complures Nobilissimi Adolescentes, Virique Principes qua ingepio, qua judicio, qua doctrina et interiori eruditione ornatissimi, Tibi sive amicitia, sive genere, sive affinitate conjunctissimi convenielaut, diserui. Accedit Tui praechrissimi Generis dignitas, de cujus Familia ab Seculo usque viii antiquissima extant testimonia nobilitatis, ultra quod tempus ea de re gravissimi Scriptores certa documenta ferme desperant. At vero tuam ad mille annos praeclarae Originis vetustatem cum publica Tuorum Majorum munificentia, tum amplissimarum opum perpetua successio conservarunt. Fundus enim Sarrarii publici ab seculo usque x ex tuae Gentis jure, Divo Januario alliaque Urbis Neap. Tutelaribus Divis donatus, et priorum duüm, et octo posteriorum seculorum de tua Nobilissima Gente monumenta custodivit: atque ea ipas publica largitas, et magnificum praeterea Collegii Soc. Jes. in hac Urbe Templum, munificentiă Thomae Philomarini, Roccae Principis, a fundamentis extructum servabunt posteris. Perpetuus autem Tuae amplissimae Domus splendor ab Thoma Philomarino, Magno Regni Neap. Senescallo, et Ferdinandi I summo armoram Duce luculentior effulget; qui Juliani VIII et primus Roccae Aspidis Dominus, aquo Tu VIII Princeps numeraris; quindecim perpetua scrie Majores amplis ditio

cum omni, ut ipsa dignitas ferebat, magnitudine revocata est illius nationis historia quae ingentibus semper vestigiis humanae perfectibilitatis semitis institit; a
quo proclivitas illa emicuit omnes quascumque historias
ad Romanum exemplar redigendi; a quo in hunc finem conversum est acerrimum novumque hermeneuticae suae instrumentum; Vicus, inquam, sibi ejusmodi
iter paraverat, in quo remorari minime licuisset. Quomodo enim ipsius mens concitato illo Juris Universalis

nibus florentes pollentesque Tibi conjungit. Sed et opum splendor, et publicorum operum munificentia in piam caussam maxime, rerum humanarum felicia temoperum munificentia in piam caussam maxime, rerum humanarum felicia tempora protestantur: illa vero gloriae argumenta sunt magis propria, quae hanc ipsam temporum peperere felicitatem, praeclari sapientia et virtuto Viri, qui in maximis nostrorum Regum et Summorum Pontificum temporibus duo summa Italiae decora, Neapolitanum Regnum et Summum Pontificatum defensarunt. Et ut praeteream ex Tua Gente Gratimulam, quae Apostolicae Sedi Bonifacium IX non tam quod felicissima peperit, quam quod sapientissima mater eduxit; et Stephanum, XI seculo Tarentinorum, et Petrum Bonifacii Pont. Max. amitinum, Rheginorum Archiepiscopum; Marinus, D. Thomae Aquinatis auditor, Archiepiscopus Capuanus, qui decem Pontificibus Maximis in gravissis mis Ecclesiae rebus perpetuam pavavit operam. suamque Ecclesiam adversus max. amittuum, Anegunorum Archiepiscopum; Marinus, D. Inomae Aquinatis auditor, Archiepiscopus Capuanus, qui decem Pontificibus Maximis in gravissimis Ecclesiae rebus perpetuam navavit operam, suamque Ecclesiam adversus Fridericum Imp. quam fortissime defendit: Matthaeus vero, Archiepiscopus Neapolitanus, apud Carolum et Rohertum Andecavenses Reges summis honoribus, et ad Clementem V aliosque Principes summos legationibus bene gestis, Regnum Neap. ornavit, auxitque: M. Antonius, Ferdinando a cubiculo, Friderico a consiliis, Ferdinando Catholico Tarentum acriter ac diu obsessum ab Gallis propugnavit; quo merito Roccae Aspidis beneficio donatus est: Joh. Baptista Carolum V Caes. in bellis Africano, Gallico, Belgico perstrenue obsecutus, Roccae Comes creari meritus est: Thomas, Roccae Princeps, Italiae quieti studens, in controversia, quae Paullum V inter et Venetam Remp. exarsit, diligentia, consilio, auctoritate dignitatem Rom. Pontifici cum Veneti Senatus gratia conservavit. Sed meritis in Remp. praetergreditur ceteros Franciscus III Roccae Princeps, qui in Masanelliano tumultu, qui Regnum Neap. universum coucusserat, Italiam exterruerat, Europamque ferme omnem ad se converterat, obsequio in Regem, pietate in Patriam spectatissimus, difficili agens temperamento, ut ipsius nec virtus esset Principi formidolosa, nec obsequium plebi suspectum, is in primis plebem ad sui Regis fidem revocavit: quo in Hispaniensem Remp. beneficio a Philippo IV Rege Aurei Velleris Torque insignitus est. Ascanii autem Philomarini, S. R. E. Cardinalis Amplissimi, Neapolitanomum Archiepiscopi, gentilis Tui tum in Sedem Apostolicam et Neapolitanom Ecclesiam, tum erga Hispanos Reges, Populumque Neapolitanum tot tanta ac tam praeclara sunt merita, ut eum nominasse, sat sit ad aeternum Tue Genisis decus. Hinc Tuse qua literatura pomenasse, sat sit ad aeternum Tue Genisis decus. Hinc Tuse Genisis Acque annibus Acque onnibus Acque on a constitus decus. Hinc Tuse Genisis Acque on a constitus decus. Hinc Tuse Genisis Acque on a constitus decus. tam praeclara sunt merita, ut eum nominasse, sat sit ad aeternum Tuae Gentis decus. Hinc Tuae nobilissimae Domus Majores non modo omnibus Neapolitanarum, sed externarum quoque Rerum Scriptoribus sane multis, ut Platinae, Ciacconio, Brovio, Ughellio, Nostradamo, Zuritae, Guatio, Gualdo, Syro aliisque scribendi argumenta publice praebuere: quae verae gloriae fidelis nota semper habita est, et habebitur. His avitis Tuas pertexerem quoque laudes; nisi Tu, ut illas lubens audis, quia putas alienas, ita non toleras Tuas, quas Tua in summa fortuna summa animi moderatio pulcherrimas et amabilissimas facit. Tot igitur tantisque nominibus hic Liber jure Tibi inscriptus, ut Te dignus quoque habeatur, Tua dignatio praestare potest. Excipe eum igitur, qua beni-gnitate soles, auctorem; et is praeclarum fuerit posteris monumentum summae observantiae, qua Te prosequor, etc.

impulsu acta parumper sistere potuisset, hoc semel admisso quod ille sentiebat, nempe philologiae constantiam perfecte demonstrari non posse nisi omnium historia nationum ad genericum typum quem historia Romana partim suggereret, deduceretur? Quodcumque enim factum, aut facti indicium, quaelibet etiam conjectura cum systemate jam mente concepto sua tamquam sponte colligebat sese, eique opportunitatem praebebat peculiarem Romae historiam ad omnium nationum genus protendendi, efficacioremque probandi vim et usum hermeneuticae quam recens invexerat. Hoc sane mentis intuitu suae in Jus Universale adnotationes inspiciendae sunt; ipsas enim non aliud tandem existimes quam continentem veluti syllogen, in qua sparsim jaciuntur et cogitata quaedam et fragmenta et factorum interpretationes et instituta comparationum examina, et in operis illius commentis aliqua vel addita vel castigata, ac pro variis singulisque recensita locis: idque eo fine, quemadmodum diximus, ut Romanus typus genericam formam et universis nationibus congruam indueret, ac hermeneuticae mythologicae novum robur accederet. Quod autem Vicus Homeri poëmata legerit, hoc in causa fuit cur opusculum illud ederetur; ac revera non exigua adnotationum pars eo revolvitur ut duo Homeri poëmata ostendantur duobus quodammodo nexibus colligata Graeciensium historiarum tempus Obscurum et Heroicum oculis subjicientium.

Nostra in editione textui subjecimus locisque sibi respondentibus ducena illa fragmenta quibus opusculum adnotationum ad Jus Universale componitur. Nec duximus ca ad finem operis rejicienda esse, quatenus adnotationes plerumque perbreves sunt, ac nimis proxime ad textum referuntur, et quatenus hac ratione

Vici Op. lat. T. II.

facilior evadit lectio operis, quod jam ex semetipso nimis refertum exemplorum prolationibus revocationibusque apparet. Profecto in editione quae mentis Vici progressus sibi consectandos proponit, adnotationes in Jus Universale existimandae erant ut quaedam indicia et signa pro historia idearum Auctoris persequenda. Non ista obliti sumus; ac propterea quicumque post operis lectionem, denuo adnotationes excurrere judicaret, in iis religiose retentum comperiet ordinem ipsum quem Auctor secutus est in notis referendis, utpote quae ordini suo aptius respondent historico idearum Auctoris ordini. Quare nota illa ex. gr. qua in Homeri carmine ipse rem feudalem interpretatus est, a nobis relinquitur ad calcem capitis CXCII Libri I, ubi ab ipso refertur, quamquam apposita ad calcem paginae 308 Libri II propius generali operis ordini inserviisset. Ac revera ipsa jam deprehensam supponit novam poëticorum characterum hermeneuticam quae in Libro II exponitur, jam deprehensam veritatem sensus Homerici carminis, qui in notis ad Librum II explicatur; ac aliunde convenit in ostendenda historici . systematis constantia quod revera argumentum constituit partis II Libri II de Constantia Philologiae. Item in aliis Vici adnotationibus ordine suo statuendis, quemadmodum ipse retulit loca, ita et nos referenda putavimus; tum solummodo mutatione inducta, cum aliquod typographicum mendum pateret. Minutiori hac diligentia opus esse putavimus; nam loca quibus adnotationes Vici referuntur, illas in Auctoris mente ideas excitarunt, unde eorumdum elementorum copia adaucta est, quae in historico Scientiae Novae systemate ad ordinem reducta coaluerunt. Ut vero propius ad ordinem accedamus, quo cogitata Vici sibi succedebant, nemini supervacaneum videbitur quod nos quadam

etiam religione servaverimus asteriscum \* ipsum, quo in editione principe signabantur ejus Notae tempore superiores, adjectaeque peculiari cuidam codici ipsius, quem Bibliothecae Principis Eugenii a Sabaudia traditum fuisse novimus (1). Ne qua vero confusio oriatur, revocatio adnotationum quas a Vico seorsim editas nos ad calcem editionis hujus nostrae collocavimus, ea, inquam, revocatio litteris alphabeticis, (a) (b) etc., indicatur; sed superiores adnotationes quas Auctor suo codici apposuit, signantur litteris alphabeticis simul atque asterisco, (a)\* (b)\* etc.

4.º Antequam Jus Universale ederetur, Vicus evulgaverat italico idiomate synopsim illius operis, ad quod ipse pluries appellat. Ephemerides vero Italiae Eruditorum, qui fortasse minus cupiebant iterata cum Vico disputatione misceri, a reddenda operis ratione abstinentes, commodius sibi duxerunt haec sequentia innuere: « che l'Autore istesso ne ha sufficientemente informato « il pubblico fin da quando se ne faceva l'impressione « con esporne l'idea in un foglio volante, che di poi « fece spargere fra gli eruditi » (vol. XXX, p. 433). Sed synopsi illae inquirendae nos frustra adlaboravimus; illaraque sine spe amissam arbitramur. Itaque nulla alia ratione huic synopsi tam gravis momenti ad historiam idearum Vici assequendam suppleri potest nisi conferendo loca in quibus Auctor eamdem memorat, cum judicio quod Baro de Gemminghen protulit (2).

(2) Pag, 402.

<sup>(1)</sup> Ipse Vicus in calce ad errata libri Adnotationum haee monet: « Notae asterisco signatae, adscriptae sunt margini co-« dicis qui nunc est in Bibliotheca Serenissimi Eugenii Sabau-« diae Principis; quibus aliae sunt posteriores. »

Quamvis Ephemeridum judicium non suppetat ut dignoscamus quomodo erga secundam operum Vici philosophicorum seriem eruditi Italiae viri affecti fuerint; epistolae tamen quae typis editae sunt adjectaeque ad calcem Juris Universalis, fini illi obtinendo inservire possunt. Vicus enim operum suorum exemplaria dono dederat, liberalitate non adeo communi iis omnibus qui de suo ipsorum ingenio conscii sunt; responsiones vero, laudes atque animadversiones quas una cum gratiarum actionibus ob munus illud collatum ad eum scripserunt eruditi, a Vico in exitu operis referuntur, atque inter referendum ipse sibi placet levitate ea quam illius temporis consuetudo vix tantum excusat. Etenim probari censebat in hominum conspectu sibi ea de re plausus impertitos fuisse; interim vero nihil egit nisi quod disputationum nugas inter doctos excitaret, qui mirabantur in totidem publica judicia sermones eos conversos quos urbanitas solum dictaverat (1). Ejusmodi epistolae nostris quoque typis editae sunt cum notis quas Vicus applicuit, sed opposito prorsus rationis momento, scilicet ut eo testimonio constet ingenium Vici suosmet coaevos qui majori ipsum benevolentia complectebantur pene latuisse. Nos vero consilio Vici inhaerentes doctorum epistolas partiti sumus tum in eas quas ipse vocat extra ordinem criticem litterariam ac philosophicam continentes, tum quas ex ordine, ubi critices politicae atque ecclesiasticae relationes habentur. Jam vero criticae animadversiones ex ordine, ut dictum est, minime fuerunt praetermissae, quatenus Vicus ipsas aliquantuli aestimasse videtur. Ex censuris extra ordinem prima est quam misit Didacus

<sup>(1)</sup> Consule Vitam Vici, et in VI vol. nostrae collectionis epistolam Vici ad P. Giacchum sub die 27 oct. 1721.

Vincentius a Vidania, ad orationem De nostri Temporis Studiorum Ratione spectantem; ac comenta quae apposuit Vicus, nexui commonstrando inter hanc orationem et opus Juris Universalis inserviunt. — Alteram epistolam scripsit Ghemminghius in Synopsim Juris Universalis italice editam, et Vicum commendat quippe qui pulcra multa proposuerat ac sciendi cupidinem allicientia. - Tertiam et quartam epistolam pro exiguis habemus syngraphis ac nullius prope frugis ab Antonio Maria Salvini ac Godefrido Philippi missis. — Quintam Agnellus Hispanus et sextam Joannes Chiajesius scripserunt, in iisque amplo ac vividiori sermone Vici praeconia extollant; haud difficulter tamen videre est quam longe a percipiendo philosophico Vici conceptu et profunditate eius pervadenda abessent, quam longe etiam a dignoscendo quot motus quantasque idearum novitates in jurisprudentia, in re politica, in Hominis inquisitione, in historiae studio ille excitaverit. - Epistola octava cucullati hominis, Bernardi Mariae Giacchi, urbanum quoddam officium praesefert. - Nona ab eodem, decima a Blasio Caryophylo, undecima a Thoma M. Minorello ex Praedicatorum ordine, conscriptae in editione principe minime reperiuntur; eas nimirum edidit Marchio de Villarosa in II. volumine collectionis summo pretio habendae quam ipse ex Vici opusculis confecit. Hic vero eas retulimus, quia cum ceterarum indole conveniunt, et quia a Vico procul dubio non fuissent omissae, si in tempore recepisset. Hoc integrum est arguere ab ea sollicitudine qua Vicus usus est in Epistolarum tum Minorelli, tum Caryophyli exemplari ad Patrem Giacchi (1) transmittendo, atque a mentione quam de

<sup>(1)</sup> Vide in sexto volumine nostrae collectionis epistolam ad P. Giacchi missam sub die 27 octobr. 1721.

Caryophylo injecit Vicus in opusculo Adnotationum ad Jus Universale posterius evulgato (1). - Nequidquam vero adjecta esset Joannis Clerici epistola in Jus Universale, quam Vicus tantopere aestimavit, et praemissam cernimus postremae quoque editioni Scientiae Novae quae post annos XX prodiit. In Auctoris Vita, quam statim exhibet sequens volumen, conspicere est tum scriptum ipsiusmet Clerici, tum rationem qua Vici mentem epistolare illud et perbreve officium impulit. — Qui lector Eruditorum epistolas ad Vicum missas excurrat, nonnullas reperiet locutiones quae ingenio Vici debitae, et a summo erga eum obsequio dictatae videbuntur, at meminerit, quaeso, plerosque eorum qui ad Vicum litteras mittebant, suum ipsius librum jam dono accepisse; meminerit futurum fuisse ut ipsae illae gratulationes et Paulo Matthiae Doriae et aliis tum temporis viris in hominum ore positis ex aequo profunderentur; deinde meminerit Vicum ipsum suis in epistolis valde conqueri de censuris, quin imo de contemtu illo quo eruditi, generatim loquendo, suummet librum acceperunt; denique praestantiam alicujus scriptoris et dici et profiteri non posse, usquedum ejus ideae intellectae adoptataeque non fuerint. Ex hisce animadversionibus profectus justo ipse pretio aestimabit eas dicendi formas qua eruditi sive urbanitate sive prudentia ducti in Vicum utebantur; et singulariter factum esse mirabitur, ut gratulatoriae nonnullorum epistolae qui tantummodo de privatis gratiarum actionibus cogitabant, eodem revolverentur quo severum atque integrum posterorum judicium.

(1) Vide pag. 251.

Interim quod editionem hanc nostram et typogra-. phicam accurationem respicit, illud monendum esse censemus, quod non exiguo labore opus fuerit ut notae suo singillatim ordine collocarentur; dum saepe in textu minus recte referuntur, ut castigarentur menda in eodem textu ducentorum numerum excedentia, quin imo ut ipsa errata quae Vicus castigata exhibuit, castigatiora evaderent; namque accepta prout exhibet Vicus, quaerentibus vehementer illuderent. Vel ipsi tamen editionem protulisse omnibus numeris absolutam minime profitemur. Quamobrem si quis in nostra quoque menda offendat, haec petimus aequo animo patiatur; vel saltem quod editio isthaec sibi pro jure suo vindicat, primam iterum in lucem excitavisse peculiare illud opus inter eximios Vici labores merito recensendum, quod ex tanto annorum decursu ab hominum mente ceciderat, quod non amplius venale prostat, quo copiosiores bibliothecae carent, quod denique ab accuratioribus librorum descriptionibus praetermittitur.

#### ALIQUOT EMENDATA IN TOMO I.

| Pag.         | . 5 | L. | 17           | in ipsam            | lege | in ipsa           |
|--------------|-----|----|--------------|---------------------|------|-------------------|
| - 19         | 8   | 19 | 33           | institutam          | 0-   | instituam         |
| 99           | 23  | "  | 37           | easdem              |      | eosdem            |
| 99           | 26  | "  | 10           | mole                |      | moles             |
| 19           | 27  | "  | 35           | mesnas              |      | mensas            |
| 99           | 30  |    | 2            | pubice              |      | publice           |
| 99           | 43  | "  | 16           | ex maxima           |      | et maxima         |
| 23           | 48  | "  | 3            | <b>METHAPYSICUS</b> |      | METAPHYSICUS      |
| "            | 49  |    | 24           | ed                  |      | et                |
| "            | 53  | "  | 6            | modi, quos          |      | modi, quo         |
| 99           | 60  | "  | 35           | profonda            |      | profunda          |
| 93           | ib. | "  | ult.         | odie                |      | ĥodie             |
| "            | 65  | ad | marg         | . l. 14 omnis veris |      | omnis veri        |
| 77           | 66  |    | 10           | demonstrationis     |      | demonstrationes   |
| 1)           | 87  | 77 | 14           | Factum              |      | Fatum             |
| "            | 101 | no | t. İ. p      | en. afferat         |      | offerat           |
| 69           | 164 | l. | antep.       | provinciae          |      | provincia         |
| 79           | 193 |    | <b>3</b> 3 ° | alae                |      | aleae             |
| "            | 200 | "  | antep.       | de ditâ             |      | deditâ .          |
| / <b>9</b> 3 | 221 |    | 14           | Regnum              |      | Regum             |
| "            | 262 | "  | 21           | per ingentiam       |      | per ingenitam     |
| . 19         | ib. | "  | 24           | obtortis            |      | obortis           |
| 89           | 263 | 13 | 27           | cursu               |      | cursus            |
| "            | 271 | "  |              | eam enim            |      | ea enim           |
| "            | ib. | "  | 30           | omino               |      | omnino            |
| 93           | 278 | "  | 6            | flagitiae           |      | flagitia          |
| . 19         | 283 | "  |              | Hungaria            |      | Hungariae         |
| 93           | 200 | "  | 6            | baintem             |      | hiantem           |
| 99           |     |    | l marg       | . l. 24 Augusti     |      | Angusti           |
|              | 299 | ı. | 21           | altertus            |      | alterius          |
|              | 306 |    |              | praestant           |      | perstant          |
| 93           | 308 | ad | marg         | . l. 8 Barbaris     |      | Barbari           |
| 19           | 320 | l. | <b>2</b> 5 ັ | vitoriis            |      | victorii <b>s</b> |
| 99           | 33o | "  | ιI           | fine                |      | fide              |
| 99           | 348 | "  | 22           | magni               |      | magnis            |
| 1)           | 353 | 1) | 15           | Se                  |      | Seď               |

#### DE

## UNIVERSI JURIS

UNO PRINCIPIO ET FINE UNO

LIBER UNUS

AD AMPLISSIMUM VIRUM

### FRANCISCUM VENTURAM

A REGIS CONSILIIS
ET CRIMINUM QUAESTOREM ALTERUM

Vici Op. lat. T. II.

ATTICUS. Non ergo a Praetoris Edicto, ut plerique nunc, neque a XII Tabulis, ut superiores, sed penitus ex INTIMA PHILOSOPHIA hauriendam Juris disciplinam putas?

Cic. lib. I de Legib.

## D E O P E R E

#### PROLOQUIUM

Cum sex ante mensibus Dissertationem publice ha- Scribendi occasio. berem, cui cum satis multis aliis doctissimis atque amplissimis viris te habui, Francisce Ventura, in corona, eâque operis argumentum duos supra viginti annos mecum animo versati proponerem de Uno Principio in quo universa divinarum atque humanarum rerum notitia demonstrata constaret; id egi, ut de re a tot tantisque viris frustra tentata, uti pictor ille sub pergula, a doctis hominibus ecquaenam fierent judicia, sciscitarer. Quod postquam disserui, amplissimus vir, Cajetanus Argentius, Consilii Neapolitani Praeses, Avunculus tuus, quem appellare, laudasse sat est, virum memoriâ, ingenio, judicio singularem, in graecis latinisque literis adprime versatum, lectione, meditatione, stylo multissimum, et omnis divini atque humani juris, publici privatique tum scientia, tum solertia nostrae memoriae facile principem, id judicium palam omnibus protulit, me super eo argumento disseruisse, uti oratorem, philosophum et jurisconsultum oportebat; quo nullum sane aliud evenire mihi optatius poterat: namque ea ipsa tria omnino praestare conatus eram, ut philologiam, qua oratores ornantur maxime, philosophiae submitterem, ejusque severâ trutinâ expenderem, eaque ratione Jurisprudentiae Principia statuminarem. Deinde, quum domum tuam veni (soleo enim saepe), sed tum maxime officii caussâ, ut tibi gratias agerem, nedum quod aequo animo, sed attentissimo quoque me perpetuam illam horam disserentem audiveras; tu illo acri judicio, quo et aequitatis summe ancipitis momenta in foro exactissime pensas, et inter sermones,

quos cum doctissimis hujus Civitatis viris, qui tuam frequentant domum, de argumentis sive amoeniorum, sive adeo severiorum disciplinarum institutos habes, vera, digna, utilia rerum sapientissime discernis ac judicas; me admonuisti, ut incoeptum opus erudirem expoliremque: etenim ex ipsa verorum natura, quae si rite et ordine disponantur, alia seruntur ex aliis; te jam ante animo prospicere affirmabas, ex iisdem principiis, quibus me tam multa et nova et vera de divinae et humanae eruditionis scientia confecisse dicebas, innumera et vera et nova sequutura, quae ne ipse quidem suspicari, nedum providere unquam possem. Quapropter amplissimi Avunculi tui judicio confirmatus, tua auctoritate, qua apud me et doctrina et dignitate et beneficiis plurimum potes, impulsus, de eo argumento altius latiusque ad te scribere statui.

SCRIBENDI CAUSSAB

Jurisprudentia omnis ratione et auctoritate nixa est: atque ex iis condita jura factis accommodare profitetur: ratio naturae necessitate, auctoritas jubentium voluntate constat: philosophia necessarias rerum caussas vestigat: historia voluntatis est testis: itaque jurisprudentia universa coalescit ex partibus tribus, philosophia, historia, et quadam propria arte juris ad facta accommodandi.

Apud Athenienses τὰ σρῶτα sive principia juris Philosophi docebant convenienter suis cujusque sectae dogmatis, disserendo de virtute, de justitia, de legibus, de republica, de coustantia sapientis; quae una philosophiae pars est: et quatenus agit de republica, de legibus, doctrina civilis appellatur, quae per doctrinam de virtute, de justitia, tanquam per surculum, a doctrina morali progignitur; quae de animi perturbationibus, earumque remediis, de virtutibus, atque inde profluentibus vitae officiis agit: et tum haec, tum illa rerum humanarum appellatione complectebantur; quarum notitia, veluti ex fonte rivus, ex divina philosophia defluit, quae de Deo, de animo humano, de animi vita nempe mente, de mentis oculo nimirum ratione, de ejus oculi lumine sive de ideis, earumque rerum

omnium veritate atque aeternitate docet ad ipsam rationem perficiendam confirmandamque, unde ipsius constantia sapientis existit. Quare Aristoteles in Ethicis doctrinae civilis principia recte ait a divina philosophia esse repetenda: namque haec metaphysices argumenta Philosophi alteram philosophiae partem statuebant, et rerum divinarum nomine significabant: ex qua utraque rerum cognitione efflorescit sapientia, quae proiude ab ipsis rerum divinarum atque humanarum notitia definitur, et a Platone eleganter hominis consummatrix est appellata, utpote quae ambas hominis interioris partes, mentem veritate, animum virtute perficiat; quarum prior in posteriorem influit, et ex qua utraque constat sapientia; et sapientes dicti tum qui altissimarum rerum contemplationi sunt abditi, tum qui virtute et justitia respublicas recte legibus fundant, vel consiliis administrant.

Qui Pragmatici dicebantur, latarum legum, rerumque judicatarum, omnisque Attici juris conditi tenebant ac tradebant historiam.

Certa autem juris ars Graecis nulla, sed ejus loco Atheniensibus rhetorice fuit, qua Oratores caussas, quae facto constant et oratoriae sunt maxime, propria facultate agebant: quae autem jure continentur, eas ipsi a Philosophis principia juris, a Pragmaticis pro caussarum temporibus leges et res judicatas edocti, ex rhetoricae artis praeceptis ita agebant, ut jus non tam ex vero, quam pro cujusque caussae studio ad facta accommodarent. Quamobrem Hugo Grotius doctrinam de Interpretatione magna ex parte Rhetorum praeceptis, quae de statibus caussarum tradunt, illustrat.

Longe aliter res se apud Romanos habuit: quibus principio in republica libera animi altitudo, ad quam moribus ipsis erigebantur, pro doctrina morali erat ad virtutis constantiam comparandam; patriae pietas, ex qua rempublicam omnibus privatis rebus habebant potiorem, cum ipsius reipublicae usu conjuncta per multas et varias magistratuum functiones, civilis doctrinae eruditionem pensabat; et Deorum religio, qua ut

maxime ita et imperio, uti recte Plutarchus existimat, floruerunt, iis methaphysicen Graecorum reponebat. Patricii legum omnisque patrii juris, morisque eruditionem sibi arcanam servabant: eoque pacto bonis animi artibus imbuti, et in civili prudentia usu reipublicae exculti (quae iis principiorum juris loco erant), iidem ipsi et juris conditi notitiam, et ejus ad caussas accommodandi solertiam habebant, et in uno Jurisconsulto Romano Philosophus, Pragmaticus et Rhetor Graecorum confusi erant.

Sed in republica libera paullo ante primi belli Punici tempora Tiberius Coruncanius primus juris interpretandi artem patricios juvenes docere coepit (a), et temporis progressu Jurisprudentia extitit doctrina propria Romanorum Graecis ignota: quam non oratorio ambitu, sed sapienti gravitate, non ullis eloquentiae lenociniis, sed ipsis rerum momentis ad jus quam brevissime et pari elegantia pensitatis, in republica libera rigidam, et ex ratione civili, sub Principatu benignam, et ex ratione naturali professi sunt: et Jurisconsulti sapientes Romanorum appellati, ut apud Pomponium in historia juris; et Jurisprudentia ab Ulpiano (1) sapientiae definitione descripta; sed sensu a Graecis longe diverso, utpote quo rerum divinarum nomine, res sacrae nempe Deorum religiones et caeremoniae, ac divinatio potissimum, humanarum autem res profanae tum publicae, tum privatae continentur; ita ut Jurisprudentia sit omnis divini humanique juris a Romanis conditi notitia; addito insuper justi et injusti scientia, ut significet, eos ipsos qui juris cognitionem habent, et juris ad caussas accommodandi solertiam habere quoque.

<sup>(</sup>a) Neque enim, postquam a Coruncanio Jurisprudentiam profiteri coeptum est, ea nisi clarissimorum filiis virorum tradebatur, teste Cicerone in Oratore ad Brutum; ibi: cur igitur Jus civile docere semper pulchrum fuit, hominumque clarissimorum discipulis domus floruerunt?

<sup>(1)</sup> In l. 10. D. de Just. et Jur.

Et propriam quoque secerunt Jurisconsulti doctrinam de verborum originibus et proprietate, quae praecipua juris voluntarii fax est. Unde videmus Jurisconsultos tantopere sollicitos in vestigandis verborum etymis, ut servi, testamenti, mutui, stipulationis, furti, interdicti et aliorum innumerûm: in Digestorum calce perpetuus Titulus prostat de Verborum significatione: quinque de legatis libri nihil aliud quam de propria significatione verborum agunt: et universim cujusque tituli Digestorum pars prior in expendendis verbis Edicti explicandisque occupata.

Ea autem doctrina apud Graecos principio philosophiae et rationi subjecta erat: unde Platonis *Cratilus* de verborum originibus agit: Aristoteles interpretationem verborum suae logices partem facit; et Stoici saepissime per verborum notationes rerum naturam

explicabant.

A Philosophia eam doctrinam Grammatici discerpsere, et longa quasi possessione fecere suam, et tanquam historiam verborum ad auctoritatem retulere. Grammaticos autem accipio, quales Fab. Quintilianus (1) sua tempestate fori Romani princeps descripsit, qui omnes auctores, qui de quavis arte vel disciplina in aliqua docta lingua scripsere, ex ejus artis vel disciplinae scientia enarrare sint gnari, qui nunc Critici aut Eruditi vulgo dicuntur. Hinc videmus in Jurisprudentiae rebus Grammaticos tantopere, et in Grammaticae Jurisconsultos vicissim, et promiscue esse versatos, ut Carolus Sigonius, fax Romanae eruditionis, de Jure Romano, Italico et Provinciarum, Paullus Manucius de Romanis Legibus, Justus Lipsius de lege XII Tabb. libros edidere; Angelus Politianus Codici Florentino suas lectiones adscribit, Antonius Nebrissensis Accursianorum errorum Indicem contexit: et, ut alios praeteream, Marcus Antonius Muretus publicus Romae Antecessor Juris, haud internoscas, inter Juris Interpretesne, an inter Grammaticos numeretur. Contra Franciscus Ho-

<sup>(1)</sup> Lib. I Inst. Orator. cap. V.

tomanus Commentarios in Ciceronis Orationes, Antonius Goveanus in Terentii Comoedias, Barnabas Brissonius de Formulis Romanorum scripsere; et magni Cujacii Observationes, si is juris Interpretem nunquam professus esset, cum Adversarüs Hadriani Turnebii in tua bibliotheca composuisses. At Tiberius Caesar, Suetonio teste, latini sermonis religiosus, cum de Strena propositurus esset edictum, verbi veritus graecitatem Grammaticos omnes consuluit, quodnam proprium pro eo latinum reponeret: cumque non suppeteret, Atejus Capito unius sectae Jurisconsultorum princeps ex solita assentatione, quam Tacitus in eo notat, id ei licere respondit: at Pomponius Marcellus a Suetonio inter claros Grammaticos recensitus, subjecit: Hominibus, Caesar, Civitatem dare potes, verbis non potes. Quare A. Gellius Grammaticorum ocellus suam exornat Provinciam, quum in suis Noctibus tot tamque illustres Juris Romani quaestiones proponit (a). Quamobrem ex vero confici potest doctrinam de verborum significatione propriam philosophiae juris partem fuisse.

Jus autem civile idem Ulpianus definit (1), quod neque in totum a jure naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit, sed partim addit, partim detrahit: quare quantum a jure naturali recedit, jus civile est; quantum ei servit, naturale: at vidimus legum interpretandarum doctrinam Graecis nullam, et si quae esset, eam esse Rhetoricam, Romanis autem

eam fuisse civilis prudentiae corollarium.

De jure autem Romano ex ratione civili interpretando, qui doctrinam consignarit, hactenus, legi neminem: nos eo de argumento tredecim ab hinc annis tentamen proposuimus in libro de nostri temporis Studiorum ratione.

At principia juris naturalis ex Jurisconsultorum scrip-

(1) L. 6. D. de Just. et Jure.

<sup>(</sup>a) Quin Terentius Varro appellatus doctissimus Togatorum, pro suo Grammatici jure Rerum Divinarum et Humanarum libros sane quamplurimos scripsit.

tis eruere intutum, qui principio leges ex ratione civili sunt interpretati: et quanquam sub Principibus ex ratione naturali id praestiterint, tamen id ipsum ex civili ratione fecerunt, ut in eo libro de ratione Studiorum indicavimus, et in his latius exequemur. Quare factum, ut cum ceterarum disciplinarum principia proponantur maxime explorata; apud Jurisconsultos in definitione juris naturalis tot salebrae; in ejus divisione tot scopuli; in ejus proprietatibus explicandis, et potissimum immutabilitate tot offenduntur difficultates, quot omnes norunt, qui jurisprudentiam summis, ut dicunt, labiis attigere: quare Hugo Grotius in nulla juris Romani parte tantopere errare Jurisprudentes notat, quam in ea quae agit de modis acquirendi dominii, quos a jure naturali dicunt, introductos.

Ex Graecorum autem aliqua Philosophorum secta deducere, unde ea principia vere deducta non sunt; id sane est ingeniorum delicias facere: nam nulli unquam philosophi de justitia, de legibus accommodate ad Atheniensium rempublicam et leges disseruere: unde per leges Atticas, quas narrant in XII Tabb. translatas, principia juris Romani ab aliqua philosophorum

secta deduci possent.

Qui vero alia ex aliis, prout ad explicandas juris Romani rationes e re visum fuerit, philosophorum dogmata afferunt, ii sane uni formae nec pedem nec caput reddunt: unde legimus in istis eruditis legum commentariis tot philosophorum rationes cum rationibus, tot testimonia cum testimoniis quam acute et copiose, tam infense et implacabiliter conflictari.

In cujus dissidii et inconstantiae caussas inquirens, eam tandem esse animadverti, quod pluribus atque aliis non uno eodemque principio Jurisprudentiam niti hactenus putavere, nempe ratione et auctoritate, quasi auctoritas ex libidine nasceretur, nec rationis pars quaedam esset, ex qua ipsa caussa universim philologiae et philosophiae dissidium factum est; neque philosophiauctoritatum rationes unquam investigarunt; et philologi vel ipsa philosophorum dogmata tanquam historias spectant.

Hinc antiqui Juris Interpretes sola philosophia contenti (nam ea aetate philologia ignota erat) jus Romanum pro regula, ut dicunt, falsi thematis, quantum ad Historiam Romanam attinet, sibi interpretandum sumpsere; et per innumeras minutas factorum species propositas tanta callent solertia indagandi aequi boni naturam, ut ii vero sint, qui ab Hugone Grotio dici mereant, optimi condendi juris auctores, etiam tunc cum conditi mali sunt interpretes.

Rursum Interpretes recentiores, humaniorum literarum deliciis capti, philosophiam omnem abhorruere, quod ea suae aetatis, quam elegantiam sermonis deosculabantur, nullam omnino saperet: itaque Philologiae adjumentis magis Historiam Romani juris situ a barbarie obducto purgarunt, suoque veritatis nitori re-

stituerunt, quam Philosophiam investigarunt.

At unus Antonius Goveanus, acutissimus philosophus et philologus perinde eximius, his ambobus praesidiis tantum instructus ad jurisprudentiam accessit, et joco ac relaxandi animi caussa leges Romanas tanta felicitate interpretabatur, ut Jacobus Cujacius de suo elegantium Juris Interpretum Principatu metueret, si Goveanus serio ad jurisprudentiam animum appulisset. Sed is aliquot Romani juris minutas partes legit, principia, quae jure naturali gentium constant, neglexit.

Contra Hugo Grotius, gravissimus philosophus et philologus praestantissimus, jus civile Romanorum omittit, ac jus naturale gentium tantum tractat, de quo systema ejusmodi absolvit, quo Jurisconsultus generis humani appellari meretur: sed si ejus principia ad exactae Criticae trutinam expendantur, magis probabiles verisimilesque, quam necessariae sunt et invictae rationes.

Quare adhuc Carneadem de justitia, an sit in rebus humanis, aequis momentis in utranque partem dissertare, adhuc Epicurum, Nicolaum Machiavellum de Principe, Thomam Obbesium de Cive, Benedictum Spinosam in Theologo Politico, et nuper Petrum Baylaeum in magno Dictionario Gallice conscripto, illa obtrudere vulgo audias, jus utilitate aestimari, temporique locoque servire: imbecillos postulare jus aequum; at in summa fortuna, ut Tacitus ait, id aequius, quod validius. Ex quibus colligunt et concludunt, metu contineri societatem humanam; et leges esse potentiae consilium quo imperitae multitudini dominetur.

Igitur principii loco statuendum esset, Jus aeternum verum, ac proinde inter omnes, et semper et ubique jus: aeternam verorum scientiam, quam Criticam veri definiunt, Metaphysica explicat. Ea una igitur posset jus demonstrare, de quo tibi adimeretur infelix arbitrium dubitandi, an sit justum: ac proinde ea esset philosophia, ex qua juris principia accersenda essent, in quae omnes amice constanterque convenirent: atque ea esset regula aeterna, qua metiri possemus, quantum juri naturali gentium jus civile Romanum addiderit, quantum detraxerit, et sic principia juris civilis Romani haberemus explorata.

Hinc ingens desiderium animum incessit, an Metaphysicae ope Jurisprudentiae principia ejusmodi statui possent, in quae omnia demonstrata congruerent. Nam quae duo ingentia volumina Gallice conscripta nuper edita Jurisprudentiam docere hac via et ratione in frontispicio magnifice pollicentur, re ipsa id praestant magis methodo, qua aliena inventa apposite ad memoriam concinnantur, quam qua nova vera inveniantur ad scientiam; praeterquamquod magis privati juris consultum, quam philosophum legum et reipublicae gnarum formant.

Tandem cum D. Augustinum de Civitate Dei obi- Scribendi initium. ter versarem (1) occurrit Varronis locus, qui philosophiâ et eruditione elogium meruit, quo appellaretur doctissimus, et Romanorum doctissimus; ubi ait, quod si sibi potestas facta fuisset Deos populo Romano colendos proponendi, eos ex formula naturae proposuisset; nempe unum, incorporeum, infinitum, non in-numeros, et sub idolis: ex quo loco tanquam nova luce obortà mens illustrata id intellexit. Igitur jus na-

<sup>(1)</sup> Lib. IV, cap. 31.

turale est formula, est idea veri, quae verum nobis exhibet Deum. Igitur verus Deus, ut verae religionis, ita veri juris, verae jurisprudentiae principium est. Iccircone Jurisprudentia Christiana, quae tota ad God. Constitutionum Imperialium celebratur, auspicia sumit a titulo de Summa Trinitate et Fide Catholica? Igitur Jurisprudentia vera est divinarum atque humanarum rerum vera notitia; metaphysica autem est, quae veri Criticam docet; nam docet veram Dei hominisque cognitionem; igitur confeci ad extremum, non ex Ethnicorum scriptis, dictisve, sed in vera humanae naturae cognitione, quae ex vero Deo orta sit, Jurisprudentiae principia deducenda.

Hinc ad hoc lumen multum et diu, sedulo serioque

applicitus cognovi tandem:

Scribendi Argumentum.

Omnis divinae atque humanae eruditionis elementa tria, Nosse, Velle, Posse, quorum principium unum Mens, cujus oculus Ratio, cui lumen praebet Deus.

Divinum lumen, definio verum aeternum; quae, tantisper dum demonstravero, nominis definitio habeatur.

SCRIBENDI RATIO

Nunc haec tria elementa, quae tam existere, et nostra esse, quam nos vivere, certo scimus, una illa re, de qua omnino dubitare non possumus, cogitatione explicemus: quod quo facilius faciamus, hanc universam tractationem divido in partes tres:

ARGUMENTI PAR-

In quarum prima omnium scientiarum principia a Deo esse:

In secunda divinum lumen, per haec tria, quae proposuimus, elementa, omnes scientias permeare, easque omnes una arctissima complexione colligatas alias in alias dirigere, et cunctas ad Deum ipsarum originem revocare:

. In tertia quicquid usquam de divinae humanaeque eruditionis principiis, scriptum dictumve sit, quod cum his principiis congruerit, verum; quod dissenserit, falsum esse demonstrabimus.

Atque adeo de divinarum atque humanarum rerum notitia haec agam tria, de Origine, de Circulo, de Constantia: et ostendam,

Origine, omnes a Deo provenire; Circulo, ad Deum redire omnes; Constantia, in Deo omnes constare:

Omnesque eas ipsas praeter Deum lapsus esse et

errores.

Quae tria ut praestem, principio duum verborum proprietates excutiam; deinde ex divina Philosophia quinque vera desumam, et lemmatum loco in anteces-

sum proponam.

Duo verba sunt Verum et Certum, quae distingui DEFIRITIONES PERI OPORTET (1), uti falsum omnes distinguunt a dubio: ET CERTI. quare quantum distat a dubio falsum, tantum distet a vero certum: quae duae res, nisi statuantur aliae, cum multa vera sint dubia, ea essent dubia et certa simul; et contra cum innumera falsa pro certis (\*) habeantur, ea falsa simul et vera essent.

- (1) Uti nos praestitimus in I libro De Antiquissima Italorum Sapientia ex linguae latinae originibus eruenda, qui Metaphysicam complectitur.
- (\*) Legitur in textu: pro veris habeantur: sed Scholasticorum forma argumentandi nobis suadet aequius legendum: pro certis habeantur.

Haec erat Vici mens, videlicet verum a certo secerni oportere. Ex veri et certi contrariis quae dubium et falsum constituunt, quae penes omnes uti distincta habentur (falsum omnes distinguint a dubio) suam confirmat sententiam. Quae uti certa habentur possunt esse falsa; contra vera possunt esse dubia. Quare Aristotelicis formulis logicam explicando positionem:

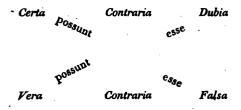

Si verum cum certo confundatur, gignitur duplex assurdum, verum et certum posse etiam simul stare cum contrariis falso

Verum gignit mentis cum rerum ordine conformatio: Certum gignit conscientia dubitandi secura. Ea autem conformatio cum ipso ordine rerum est et dicitar ratio: quare si aeternus est ordo rerum!, ratio est aeterna, ex qua verum aeternum est: sin ordo rerum non semper, non ubique, non omnibus constet, tunc in rebus cognitionis ratio probabilis, in rebus actionis ratio verisimilis erit. Ut autem verum constat ratione, ita certum nititur auctoritate, vel nostrâ sensuum, quae dicitur ἀντοψία, vel aliorum dictis, quae in specie dicitur auctoritas; ex quarum alterutra nascitur persuasio. Sed ipsa auctoritas est pars quaedam rationis: nam si sensus non falsi sint, vel aliorum dicta sint vera, persuasio vera erit; sin sensus, aut dicta falsa, erit persuasio quoque falsa, ad quam omnia, quae dicuntur praejudicia, revocantur (a).

Lemmata vero sunt, quae sequuntur.

#### ASSUMPTIONES METAPHYSICAE.

I. Duo summa rerum genera summe diversa existere, substantiam intelligentem et substantiam corpoream;

et ex utraque constare hominem.

II. Mente per perspicuas ideas vera rerum dijudicari: sensus autem a natura homini inditos, ut brevibus ac praesentibus voluptatis dolorisve notis utilia, et noxia vitae discernat; sed de voluptatis et doloris veritate ipsius mentis esse judicium.

et dubio. Quare recte Vicus: « Quae duae res (verum et fal-" sum) nisi statuantur aliae, cum multa vera sint dubia, ea « essent dubia et certa simul; et contra cum innumera falsa « pro certis habeantur, ea falsa simul et vera essent. » Ex quo fluit luculentissima haec demonstratio, videlicet: sicuti dubium a falso secernimus, sic ne repugnantia dicamus, secerni oportere certum a vero. Fac ut legatur pro veris: et Vicus repugnantia dixerit, videlicet innumera falsa simul stare cum veris, medium reticens terminum (saepe falsa pro certis habere), ex quo demonstratur necessitas verum a certo decernendi. Vicum ipsum mendum comperisse monent errata, quamvis labenti memoria Vicus iterum in erratis pro veris scribat.

(a) Et uti auctoritas persuasionem, ita ratio necessaria scientiam, non necessaria opinionem gignit.

III. Occasiones non esse caussas rerum: corpora autem, et quae sunt corporis, uti sensus, esse occasiones per quas aeternae rerum ideae in mentibus excitentur: at fluxa, uti corpora, et quae sunt corporis, uti sensus, quid aeternum supra corpus gignere non posse: prae cujus veri ignoratione homines in Deum ingratos agere; qui, quia prae summa sua bonitate ad quamvis sensus occasionem tam tempori, tam exprompte, tanta praesentia ideam rei, quae extrinsecus sensum movet, mentibus exhibet, res quae sunt summe diversae, idem putant, et fluxa aeternis ac vere maria coelo miscent.

IV. Unum esse genus assensionis, et quo rebus contemplandis, et quo rebus in vita agendis, perspicue, ut tamen utrarumque fert natura, demonstratis assentimur. Nam qui officio faciendo non assentitur, is perturbatione aliqua animi id perspicue faciendum non cernit: quare ubi perturbatio sedata sit, et animus ea sit defoecatus, hominem poenitet prave facti: quod quia in geometricis rebus ex. gr. non evenit, quia linearum nulla sunt studia sive affectus nulli, quibus perturbari homines possint, iccirco in iis ac in vitae officiis faciendis diversum assensionis genus esse videtur.

V. Et postremum, quantum rei de objecto perspicua idea exhibet menti, tantundem esse in objecto necesse est.

Videamus modo an, cum nova Jurisprudentia Principii loco statuat, cognitionem Summi Numinis, a quo tempore (nam Constantini M.) acutissima Graecorum Latinorumque ingenia (Ecclesiae nempe Patres qui soli gentium sapientiam ab Sapientia aeterna correctam et emendatam nullis sectarum studiis, sed unanimi diligentia et charitate in sinu foverent) in Divinae Naturae meditatione ferverent maxime; ac de ea tanto castius ac sublimius philosophis, quanto spiritus corpore puritate et mobilitate praestat, dissererent; videamus, inquam, an hoc Principium nobis incipere, circumducere et absolvere possit veram ἐγχυκλοπαιδείαν, hoc est disciplinam vere rotundam, vere universam, vere sine

offensione (1), cui Jurisprudentiam, uti Ulpianus definierat, respondere Eruditi scribuut: unde multo gravius, quam Graeci Sapientis in omni doctrina, perinde ut vità, firmetur romani jurisprudentis constantia.

(1) Ut interpretatur Guilielmus Budaeus in l. 1. D. de Just. et Jure.

### DE UNO

# UNIVERSI JURIS PRINCIPIO

## ET FINE UNO

### LIBER UNUS

His ita praeparatis, omnis divinae atque humanae eruditionis divinam originem sive Principia scientiarum a Deo TIARUM A DEO. esse demonstremus, quae nostrae Dissertationis pars prima, uti verbis brevissima, ita rebus uberrima fuerat.

Homo ex corpore et mente constat (1): et uti corpore, et iis quae sunt corporis, uti sensus, quia finitae res sunt, homo a ceteris omnibus hominibus dividitur; quapropter de sensilibus rebus tot opiniones, quot homines: ita mente quasdam communes aeterni veri notiones habet, per quas cum aliis hominibus communicat et unitur: uti non entis nulla sunt attributa; totum est majus sua parte; omnes felicitatem desiderant: nunquam enim nihil aliquid facit, aut patitur; nunquam totum est sua parte minus, vel parti par; nunquam homines desiderant esse infelices, qui, ut ne sint infelices, potius optant non esse. Sed homo eas veri notiones cum ceteris hominibus communes habere non posset, nisi ideam ordinis (2) cum iisdem haberet quoque communem, ex qua, per quam et in qua mens attributa scimus vera rerum. entis cum nihilo confert; totum cum parte dirigit et commetitur; bonorum aliud alio praestantius intelligit, omniumque praestantissimum agnoscit esse felicitatem : atqui ea vera sunt aeterna, uti mox demonstravimus; igitur idea ordinis aeterni est: ea autem non est corporis simulacrum; quia corpus, quod est fluxum, et quia corpus est fluxum, aliquid supra corpus et aeternum non potest gignere (3):

Vi ordinis cogno-

(1) Lem. I.

(2) Definit. Veri.

(3) Lem. III.

Vici Op. lat. T. II.

et corpus finitum, et finita homines dividunt; et per eam ordinis aeterni ideam homines inter se communicant et uniuntur; atque in ea tria vera Graeci et Barbari, Europei et Sinenses peramice conveniunt. Duo autem omnino sunt omnium genera rerum, aut mens, aut corpus: idea ordinis aeterni idea corporis non est; igitur idea mentis est: mentis finitae non est, quia omnes homines atque adeo omnes intelligentias unit; igitur idea ordinis aeterni est idea mentis infinitae. Mens infinita Deus est; igitur idea ordinis aeterni haec tria nobis una opera demonstrat, et Deum esse; et mentem unam infinitam esse; et Auctorem nobis aeternorum verorum esse. Aliunde quantum perspicua idea de objecto nobis refert, tantundem in objecto esse necesse est (1): per ideam ordinis aeterni omnes homines in illa tria aeterna vera constantissime conveniunt: ex iis autem unum Metaphysicae, alterum Matheseos, tertium Ethices principia sunt: ea principia nobis refert idea ordinis aeterni, quae a Deo est: igitur earum scientiarum principia sunt a Deo (a).

Pars secunda universae nostrae Dissertationis de Juris principiis erat, omnis divinae atque humanae eruditionis divinum circulum demonstrare, sive divinum lumen, quod aeternum verum definivimus et nuper demonstravimus, per tria, quae numeravimus elementa, Nosse, Velle, Posse,

### (1) Lem. V.

(a) Ex qua ipsa demonstratione haec quoque alia conficiuntur. IV. Et ex eodem Lem. V, ut nobis a Deo sunt Principia Scientiarum, quando Scientiae sunt idearum, ut ita dicam, syntaxes et ideae, mentalia, ut dicunt, sunt rerum verba; in Deo quoque esse ipsarum rerum Principia.

V. Et Deum esse Primum Verum.

VI. Et Deum esse Primum Verum tum in essendo, ut dicunt, tum in cognoscendo.

VII. Itaque Primum Verum Metaphysicum et Primum Verum

Logicum, unum idemque esse.

VIII. Et Scientias esse de aeternis et immutabilibus, quantum sunt de semper uniformibus, quod idem est ac de rebus Ordini Æterno conformibus; quo acterno rerum òrdine stant Principia Scientiarum.

IX. Postremo, quando Pulchrum ordine constat, idem est Scientias circa Æternum Verum ac circa Æternum Pulchrum versari: unde hominibus ut veri, ita pulchri omnibus est ingenitum desiderium: cumque pulchrum acternum sit, quae Animi vocatur Honestas; conficitur ad extremum, homini esse ingenitam vim, qua una cadem opera et ad verum et ad honestum quodque suapte natura feratur.

scientias omnes permeare, easque arctissimo nexu constrictas alias in alias dirigere, et cunctas ad Deum ipsarum originem revocare.

Id ex principio nuper demonstrato per sequentia Capita necessarià rationum consecutione alia ab aliis perpetuo illata ostendemus.

I. Principia scientiarum a Deo.

II. Deus, ut Divus Augustinus in Confessionibus definit, De Natura Dei Philosophia divina demonstrat, et nostra Religio prositetur, Opt. Max. est, Posse, Nosse, Velle infinitum.

III. Haec tria unum sunt Verum esse: in quo maxime eminet Divina quam Theologi dicunt Aseitatis natura: et quodque eorum trium semper est cum aliis duobus com-

plicatum (a).

IV. Hac divina natura Deus quantum vult, tantum potest: noscit suum esse ineffabile: vult, amat, diligit suum

esse perfectissimum.

V. Hinc Dei esse aeternum est, et Aseitas; Dei posse maximum, Omnipotentia; ejus nosse veracissimum, Sapientia infinita; ejus velle optimum, summa Bonitas.

VI. Summa autem sapientia est Ordo rerum aeternus, quo Deus per simplicissimas vias cuncta regit: quae viae, quia ab omnipotentia patefiunt, facillimae sunt; et quia ad Deum summum bonum ducunt, sunt omnes optimae.

Deum summum bonum ducunt, sunt omnes optimae.

VII. Simplicitas elucet, quod una directionis lege facit, regitque cuncta: facilitas manifestatur, quod insarum sponte rerum disponit cuncta: bonitas ostenditur, quod omnibus rebus a se creatis quendam conatum, quoddam ingenium indit se conservandi: et quando per corporeae naturae vitia, quibus dividitur, atteritur et corrumpitur, singula quaeque in sua specie conservari non possunt, divina Bonitas per ipsarum vitia rerum erumpit, et conservat in suo quaeque genere cuncta.

VIII. At Dei Sapientia quatenus suo quaeque tempore

cuncta promit, Divina Providentia appellatur.

IX. Divinae Providentiae autem viae sunt, opportunitates, occasiones, casus: opportunitates si optato, occasiones si praeter spem, casus si praeter opinionem (\*). Quo sensu, si

- (a) Quia quodque eorum trium est Infinita Mens, quam Principio esse demonstravimus Deum: quare quodque eorum trium Deus est; et ob id ipsum ea tria simul, sunt unus Deus.
- (\*) Vide librum de Metaphysica, cap. VIII, § 2, 3, ubi planissime comperimus hanc triplicem distinctionem Fortunae, Fati et Casus esse tantum subjectivam, et objective ad unicam legem pertinere.

cum Platone dixeris, opportunitatem esse rerum humanarum dominam, uti vulgo dicunt *Fortunam*, non plane errayeris.

De natura Hominis integra. X. Homo autem constat ex animo et corpore (1): et est nosse, velle, posse; et quidem posse tum animo, tum corpore, quia utroque constat; et quia animus loco incircum-scriptus, nam spiritalis; et corpus, quia corpus est, terminatum; hinc est nosse, velle, posse finitum, quod tendit ad Infinitum.

XI. Atqui ens infinitum Deus: igitur homo vult cum Deo uniri; igitur a Deo est naturae humanae principium:

igitur homo est a Deo.

XII. Homo est omnium animantium praestantissimus; non autem eo quod possit; nam sunt bruta animantia homine longe, et perquam longe potiora: non eo quod cupiat; nam bruta animantia habent quandam cupiditatis imaginem, quam appetitum dicunt, vehementiorem humana; ut lupi ingluviem, passerculi salaciam, leones iram. Igitur praestat eo quod noscat: homo igitur praestat ceteris animantibus ratione.

XIII. Naturae igitur ordo, quem summâ Dei sapientiâ comparatum esse demonstravimus (2), postularet, ut humana ratio, quae in homine praestantissima est, voluntati

imperaret.

XIV. Haec est natura hominis integra, qua primus omnium parens Ada a Deo creatus est, Divino auxilio ita comparata, ut nullo sensuum tumultu agitaretur, sed et in sensus et in cupiditates liberum pacatumque exerceret imperium.

XV. In homine igitur integro ratio erat ipsa natura humana ita divino auxilio comparata; voluntas erat integra ejus naturae rectae libertas; potentia erat ejusdem naturae

rectae facilitas.

XVI. Igitur homo in eo statu si perstitisset, ita vitam omnem traduceret, ut quod in ipso esset praestantius, nempe ratio suaviter imperaret; quae inferior esset, nempe

voluntas sine tumultu pareret.

XVII. Definivimus Verum esse, quod rerum ordini conformatur (3); et aeternum rerum ordinem esse demonstravimus; et quod aeternus rerum ordo monstrat aeternum verum (4): et demonstravimus esse hominis maxime proprium nosse (5). Igitur homo integer contemplatione Veri

<sup>(1)</sup> Lem. I. (2) Cap. VI et VII. (3) Def. Veri. (4) Principio. (5) Cap. XII.

aeterni, nempe ipsius Dei ex mente pura, et amore aeterni boni ex puro animo, et diligentià universi generis humani prae aeterno bono, Deo, rectam naturam humanam cele-

XVIII. Haec esset naturalis honestas integra; nam con- Honestas definitur. formitas cum natura optima, ut in corpore vocatur corporis honestas, corporis pulchritudo, ita in animo dicitur animi honestas; Platoni autem pulchritudo virtutis, et Stoicis appellatur humanae naturae conveniens, quum ut in corpore, ita in animo,

Singula quaeque locum tencant sortita decenter;

et honestas ita veritatis pedisequa est, uti est pedisequa mentis voluntas: et uti aeterna quaeque veritas est cum aeterno rerum ordine conformatio mentis, ita honestas naturalis est cum aeterno rerum ordine conformatio voluntatis.

XIX. Haec vere heroica sapientia esset; aeterna vera naturae facilitate cognoscere, et in omnibus et cum omnibus summa libertate et agere, et loqui vera, et cum animi voluptate vivere convenienter rationi.

XX. Haec in terris esset humana beatitudo.

XXI. Natura igitur humana recta a Deo creata, hominis De natura Homivitio corrupta est, ut voluntas rationi dominaretur, et con- nis corrupta. tra rationem suam potentiam exerceret.

XXII. Haec voluntas dominans rationi est cupiditas; haec ratio serviens cupiditati error; haec voluntatis potentia

contra rationem exercita, animi perturbatio.

XXIII. Cupiditatem gignit φιλαυτία, sive amor sui ipsius, quo nos nostri delicias facimus: errorem gignit judicii temeritas, qua de rebus judicamus, antequam eas habeamus plane exploratas: animi perturbationem gignit corruptae naturae ferocia, quam dum palpas irritas, et hoc magis irritas, quo magis palpas.

XXIV. Cupiditas excitatur rebus, quarum inopia laboramus; igitur rebus finitis: excitatur autem per sensus, qui corporis sunt: quae autem corporis sunt a corpore moventur; igitur cupiditas excitatur rebus finitis corporeis.

XXV. Hinc sensus a Deo homini inditi, ut vitam tuerentur (1), sumpti sunt arbitri judicesque, qui vera rerum disceptent et judicent: atqui sunt fallacissimi; igitur ratio, quae sensuum judicium sequitur, vera rerum ignorat.

(1) Lem. III.

XXVI. Haec rationis reginae servitus, haec subditae voluntatis dominatio, haec affectuum in rationem rebellio, atque adeo haec omnia extra suum quaeque locum, quem ex aeterno rerum ordine decenter sortita erant, est animi corrupti turpitudo.

XXVII. Haec sensuum sapientia est stultitia humana. XXVIII. Haec ignorantia veri est scaturigo omnis huma-

nae infelicitatis.

XXIX. Cum enim quae corporae constant, corpore apprehendantur, corpore teneantur;

Tangere enim, et tangi, nisi corpus, nulla potest res;

cupiditas, quae est animi labes a corpore contracta, animi quoque labem aliam contractam a corpore sociam sibi ascivit, *Phantasiam*, quae suis imaginibus, quas per sensuum occasiones depingit, affectus animi movet et armat, quibus cupiditas rationem aggreditur, oppugnat ac dejicit.

XXX. Hinc stultis illud est aeternum odium sui, et vel in iis qui vulgo beati videntur, de corporis voluptatibus in voluptates nunquam cessans sui fuga: hinc illa effusa gaudia abeuntia tandem in luctus; hinc spes inanes; hinc vota misera; hinc vani timores; hinc serae poenitentiae; hinc postremo illi stultitiae Heautontimorumenones, qui de

se ipsis sumunt perpetuas poenas (\*).

XXXI. Cupiditas, ut dixi, excitatur rebus finitis corporeis (1); hae autem sunt corporis utilitates: igitur humanum genus originis vitio per primi parentis Adae lapsum contracto a contemplatione aeterni veri ex mente pura, ad fluxa suspicienda ex fallaci sensuum judicio traductum est, et a pietate Summi Numinis ex puro animo ad diligenda sensuum idola perturbato affectuum turbine correptum; atque adeo ab animi honestate ad corporis utilitates sectandas transversum actum.

Atque habes principia Sacrae Historiae demo astrata, Adamum a Deo creatum; natura integrum, suo vitio lapsum. XXXII. Atqui haec tria sunt fundamenta omnis Theo-

### (1) Cap. XXIV.

<sup>(\*)</sup> Viginti annis antequam hoc opus in lucem prodiderit, in Oratione inedita, quam in Athenaeo habuit Neapoli, tueri hanc propositionem professus est Vicus: Hostem hosti infensiorem infestioremque quam stultum sibi esse neminem. Haec una nec integra, sed pars tantum superest Orationum incditarum, quas in suae vitae commentario innuit Vicus, ut perspectum esset, animo jamdiu materiam versasse, quam postea in hoc libro persecutus est.

logiae revelatae: igitur habes principia revelatac Theologiae demonstrata.

XXXIII. Sed homo Deum aspectu amittere omnino non Principium omnis potest suo; quia a Deo sunt omnia; et quod a Deo non Humanitatis. est nihil est: nam Dei lumen in omnibus rebus, nisi reflexu, saltem radiorum refractu cernere cuique datur. Quare homo falli nequit, nisi sub aliqua veritatis imagine; vel peccare nequit, nisi sub aliqua boni specie (\*).

XXXIV. Hinc aeterni veri semina in homine corrupto Vis veri. non prorsus extincta; quae gratia Dei adjuta conantur con-

tra naturae corruptionem.

XXXV. Haec vis veri est ratio in homine corrupto, quae Ratio humana. fuit veri facilitas in integro; quia homini integro erat ad verum potentia, quae nunc corrupto est infirmitas; quia rectae naturae ad verum erat libertas integra, quae naturae corruptae est libertas labefactata.

XXXVI. Ab hac vi veri, quae est humana ratio, virtus De virtute.

existit et appellatur.

XXXVII. Vis veri, quae errorem vincit, est virtus Dia- Virtus Dianoetica. noetica, seu virtus cognitionis, quae si tota demonstratione constat, est Scientia, ut Mathesis; si tota praeceptis, est Scientia. Ars, ut Grammatica, Frenaria; si partim demonstratione Ars. partim consilio, ut Medicina, Jurisprudentia, vel partim praeceptis partim consilio, ut Imperatoria, Oratoria, Poëtica, proprie Sapientia est appellanda. Vis veri, quae af-Sapientia fectus refrenat, est Virtus Ethica sive actionis, quam Mo-Virtus Ethica. ralem dicunt.

XXXVIII. Vis veri, quae affectus refrenat, affectuum tamen parentem ferociam non cicurat, est Virtus moralis imperfecta, ut D. Augustinus (1) eam vult esse Ethnicorum. Ethnicorum. Vis veri, quae cum cupiditate pugnat, et ejus genitrice, φιλαυτία, est Virtus Ethica Christiana, qua homo sui de-Christiana. licias in sui contemptum abjectionemque convertit, vocaturque Humilitas, omnium Christianarum virtutum fundamentum.

- (1) L. 4 contra Julianum, cap. 3. T. X Edit. Paris. 1679. Epist. CLV ad Macedonium; alias LII et CCXVII; alias CVII ad Vitalem, Sermone CLVI; alias XIII de Verbis Apostoli, T. V Edit. ead. De Spiritu et Litera, cap. 27 et 28. T. X in eadem Edit. De Civit. Dei l. 5, cap. 12; l. 10, cap. 4; l. 19, cap. 10, 20 et expressius cap. 25. T. VII in eadem Edit. et alibi.
- (\*) Vide librum de Metaphysica, cap. VI in fine, ubi in ipsia errorum tenebris Deum innotescere breviter indicavit.

Vici Op. lat. T. II.

XXXIX. Virtute impulsa mens, ut in vero vestigando adlaboret, nec in eo nisi explorato acquiescat, dicitur Pru-Virtutis partes tres. dentia: virtute animus a libidine coërcitus Temperantia: virtute confirmatus et expeditus animi affectus adversus terrores dicitur Fortitudo.

Virtutis divina origo

XL. Virtus divinae originis proprietatem obtinet (1): namque hae tres ejus partes una sunt vera virtus; et quaeque earum semper est cum aliis duabus complicata. Etenim in prudentia et fortitudo inest, ut in vero vestigando laboret, nec in eo nisi explorato acquiescat; inest et temperantia, qua quaedam ignorare sapientia est. In temperantia et prudentia inest, ne quis ad exitium usque sui utilibus vitae rebus abstineat: quare Medicinae origo divina; nam ab hoc vero aeterno dictata: inest et fortitudo, ut sustineat a voluptatibus temperare. In fortitudine et prudentia inest, ut pro honesto pugnet; inest et temperantia, qua victores nolint perdere, quos possunt servare victos.

Virtus vera.

XLI. Igitur nulla virtus solitaria, et ubi ex vero una ibi omnes Comites adsunt: solae enim virtutes vix est, ut cum Divo Augustino (2) loquar, ut nomen virtutum mereantur.

Divine gratia.

XLII. Virtus autem, quae una vera, et, quia vera, omnes virtutes praestat, non hominis: sed *Dei virtus* est, *Divina gratia*, quae suo *lumine* Christianis perspicue recta vitae agenda demonstrat; et efficit ut uno genere assensionis invictae et rebus contemplandis et rebus in vita agendis assentiamur (3).

De Justilia.

Atque habes Moralis Christianae Principia demonstrata. XLIII. Quae vis veri, seu ratio humana virtus est quantum cum cupiditate pugnat, eadem ipsa est Justitia quantum utilitates dirigit et exaequat, quae est unum universi Juris Principium, unusque Finis.

Jus esse in Natura.

XLIV. Utilitates autem quae cupiditatem cient, corpore constant: communis corporum mensura seu regula est commensus vulgo dicta proportio, quam Mathesis pro nostro argumento demonstrat duplicem, arithmeticam seu simplicem, et geometricam seu comparatam. Arithmetica proportio est, qua ex. gr. uti decem se habent ad sex, ita sex se habent ad duo; quia per eundem numerum quatuor sex excedit duo, et a decem exceditur. Proportio

<sup>(1)</sup> De qua Cap. III. (2) Epistola CLXVII; alias XXIX, ad Hieronymum cap. 3, nu. 11, et cap. 4, n. 14. T. II in Edit. Paris. (3) Ex Lem. IV.

geometrica est, qua uti ex. gr. unum se habet ad tria, ita quatuor ad duodecim; quia utrobique minor numerus est triens cujusque assis. At quod est aequum dum metiris, idem est justum quum eligis; quod in rebus cognitionis et in rebus actionis, modo utraeque sint pro natura sua demonstratae, unum sit genus assensionis (1). Igitur uti aequum cognitionis est demonstratum, ubi id recta matheseos methodo confectum sit; ita justum actionis, ubi animus sit perturbationibus defoecatus, nec ullo pravo gentis more corruptus (uti ex. gr. Spartanus non sit, qui a puero celata furta ad ingeniorum solertiam probari viderit), justum inquam ei est planissime demonstratum. Haec autem fluxarum utilitatum aequalitas aeterna inter omnes constat: igitur jus est in natura utile aeterno commensu aequale: quod Jurisconsultis dicitur aequum bonum, fons omnis naturalis juris.

Æquum bouum

Hominem esse na-

XLV. Praeterea homo, quem vidimus per communes veri aeterni notiones cum ceteris hominibus communi- tura socialem. care (2) a Deo vi fundendi sermonis praeditus est, quo per corpus, et ipsius ope corporis, quod finitum homines dividit (3), possit cum aliis rationem et verum communicare: igitur homo natura factus ad societatem veri, rationisque colendam. Et quanquam corporis utilitates animi affectus cient, quibus homines de ipsis utilitatibus pugnant (4); tamen homo ita est a Deo fabricatus, ut internos animi affectus vultu laeto, moesto aliove significet, et alienis vultibus conformet suos, ut ridentibus arrideat, moerentibus moereat: quae prior humanitatis pars est, nempe hominem hominis misereri; quam excipit posterior partesilla, hominem homini opem ferre (\*). Atqui homo non solum ratione et sermone, sed vultu quoque a brutis animantibus differt; bestiae enim faciem habent, vultum non habent: igitur homo natura factus, non ad suas solius, ut ferae bestiae, sed ad communicandas cum aliis hominibus utilitates. Atqui natus imprimis est ad societatem veri, rationisque colendam (5): igitur factus ad communicandas utilitates ex vero et ratione: utilitates autem ex vero et ratione sunt quae demonstrato commensu constant (6), nempe

Humanitas et ejus

<sup>(1)</sup> Lem. IV. (2) Principio. (3) Principio. (4) Cap. XXXI. (6) Cap. eod.

<sup>(\*)</sup> Vide De Const. Jurisp. Pars II, Cap. II, De principiis Humamitatis, ubi enumerantur humanitatis partes duae: pudor nempe et libertas.

aequum bonum: igitur homo natura factus ad communicandas cum aliis hominibus utilitates ex aequo bono: societas est utilitatum communio; aequum bonum est jus naturae: igitur homo est natura socialis.

Utilitas Occasio, juris et societalis humanae.

XLVI. Utilitates ex se neque turpes neque honestae, sed Honestas est caussa earum inaequalitas est turpitudo, aequalitas autem honestas: utilitas corporis, quia corporis, fluxa; honestas autem aeterna, quia aeterno vero constat, et quidem mente constat (1): fluxa aeternum non possunt gignere, nec corpora, quid supra corpus (2): occasio autem caussa non est; quod Hugo Grotius in hac disputatione, cujus est cardo, non vidit: non igitur utilitas fuit mater juris et societatis humanae; sive ea sit necessitas, sive metus, sive indigentia, ut Epicuro, Machiavellio, Obbesio, Spinosae, Baylaeo adlubet: sed occasio fuit, per quam homines natura sociales, et originis vitio divisi, infirmi et indigi ad colendam societatem, sive adeo ad celebraudam suam socialem naturam raperentur.

societatis.

Igitur id gravissimum ejus exemplum est, quod, Ulpiano (3) referente, Paedius ait: quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est, BONA OCCASIO est, cetera, quae Utilitas et Necessitas tendunt ad eandem utilitatem, lege supplere. Homo erat occasiones humanae factus ad Deum contemplandum colendumque, et ad ceteros homines ex Dei pietate complectendos, quae erat honestas integra (4): bonae igitur occasiones fuere usus et NECESSITAS (5), quibus Divina Providentia (6), rebus ipsis dictantibus, ut eleganter ait Pomponius (7), hoe est ipsarum sponte rerum homines originis vitio dissociatos, non ex honestate integra, quae ex animo tota erat, prae Dei pietate, quia non integros, sed ex aliqua honestatis parte, nempe ex corporis utilitatum aequalitate, quia (\*) magna et bona parte corruptos ad colendam societatem retraheret.

> (1) Cap.XIX. (2) Lem. III. (3) In l. nam ut ait Paedius 11, D. de legibus. (4) Cap. XVIII. (5) § Sed et jus quidem, vers. jus autem gentium Inst. de Jur. natur. gent. et civili. (6) § Sed naturalia quidem jura Inst. eod. tit. (7) In 1. 2, § Novissime, D. de O. J.

> (\*) quia magna in textu, quae magna legitur in Notis posterioribus inter errata corrigenda. Novam lectionem retineat si quis acutior aliquem ex ea sensum rite elicere sciverit. Nos frustra id conati, primam textûs lectionem reposuimus, quae, ut videtur, necessaria patebit, si praecipuam Vici sententiam, omnibus despoliatam accessionibus, sic posueris: « bonae igitur occasiones fuere a usus et necessitates, quibus Divina Providentia homines originis « vitio dissociatos non ex honestate integra, sed ex aliqua hone-« statis parte ad colendam societatem retraheret. »

Quamobrem concludendum, uti corpus non est caussa, sed occasio, ut in hominum mente excitetur idea veri (1); ita utilitas corporis non est caussa, sed occasio, ut excitetur in animo voluntas justi.

XLVII. Aequum cognoscitur, bonum eligitur; igitur Jus naturale est ex electione boni, quod aequale cognoveris.

XLVIII. Hoc jus, quia aeterno vero constat, fas sapien- Fas seu Jus nater Latinis dictum a Fato, hoc est aeterno rerum ordine; turale immutabile. quaternus D. Augustinus definit, sanctio et veluti vox di-VINAE MENTIS (2), qua Deus homini justum aeternum fatur et dictat : unde hoc jus immutabile manet. Quare uti falsae vulgi persuasiones, quibus putant solem bipedalem, stellas exigua lumina, nihil quicquam demutant ingentem syderum magnitudinem, quam Astronomia invictis rationibus demonstrat; ita vel perturbationes animorum, vel barbararum gentium absurdi mores nihil quicquam jus naturae demu-

tant, quod aeterna demonstravimus constare ratione. Et si quandoque mutari videtur, ibi non jus, sed facta mutantur: ut quum quis vitae impetitus, cum aliter eam servare non possit, injustum aggressorem occidit; ibi non est homicidium, sed poena, quam is jure superioris de aggressore injusto in solitudine sumit; non aliter ac civilis Potestas capitis reum capite plectit in civitate: et qui subripit aliquid, unde in rerum omnium inopia victitet, seu vitam dietim sustentet; ibi non est furtum, non enim animo lucrandi facit; sed est pacti usus, quo inter homines societas aequi boni a natura ipsa fundata est, de qua mox dicemus.

XLIX. Fundamentum autem omnis humanae societatis Fundamentum hu-Florentinus (3) statuit socialis naturae nostrae cognitionem: manae societatis so-Cum inter nos, inquiens, cognationem quandam natura gnitio. constituat, consequens est hominem homini insidiari nefas esse. Atqui insidiari est per falsa nocere: tu igitur ex contrario conficias, hominem homini per vera juvare fas esse.

Atque haec est intima Philosophia, nempe naturae huma- Metaphysica Jurisnae cognitio, ex qua Cicero (4) conabatur Jurisprudentiae prudentiae parens. principia repetere; non praestitit tamen.

Haec autem cognatio naturae est, qua ab uno Principio, nempe Deo, humani animi ortum habent: quod supra demonstravimus (5), et ab uno omnium parente Ada humana corpora prognata sunt, ut supra demonstravimus quo-

Juris naturalis Fas seu Jus na-

(1) Lem. III. (2) De Civ. Dei lib. V, cap. 9. (3) In l. 1. D. de 1st. et Jure. (4) Lib. I de legib. (5) Cap. XI. Just. et Jure.

que (1): ita ut omnes homines sint, ut dicebat Cicero (2), naturâ consanguinei.

De duplici rerum Æqui boni.

L. Sed vidimus (3) homines naturâ factos ad communisocietate, naturali, candum cum aliis tum rationem et verum, tum utilitates ex aequo bono, sive adeo ex vero ipso. Hinc ex ipsa hominis sociali natura duplex existit naturalis Rerum societas, altera Veri, altera Æqui boni.

Utriusque societatis leges.

LI. Prioris societatis lex est: BONA FIDE AGITO, quod idem sonat, ac ex vero vivito: qua lege stat omne jus naturale: unde in jure Romano passim bona fides pro ipso jure na*turali* (4) accipitur.

Veriloquium. Scdulitas.

Ejus legis duo sunt summa capita, alterum quo jubetur Veritas dicti, quae Veriloquium dicitur; alterum quo jubetur Veritas facti, quae proprie appellanda esset Sedulitas, quae est gestio rei sine dolo, Romani Jurisconsulti eleganter prius caput concepere illa formula, Ex Animi Tui SENTENTIA? posterius alterâ illâ, dolus malus abesto.

Ex priori hujus legis capite sciscitanti perconctantive jus est, ut sibi verum dicatur: et hoc caput prohibet ab omni dicto mendacia, omnes orationum decipulas, omnes cavillos, omnes scrupolositates, subtilitatesque verborum; et vel cum hostibus generositatem commendat, et rapere non

furari victorias.

Fides. tum Justitiae.

Dicti veritate continetur Promissifides, quam Cicero sta-Veritas sundamentuit Justitiae universae fundamentum: sed per haec quae nunc dicimus, is multo rectius fundamentum omnis Justitiae cum Democrito ipsam et fidei et omnium aliarum virtutum matrem statuisset Veritatem.

Posteriori legis capite damnatur omnis fraus, insidia, calumnia, dolus, qui admittitur, quum aliud agitur, aliud simulatur, uti ipse ejus formulae auctor Gallus Aquillius

apud Ciceronem (5) definit.

Societas aequi boni ex societate veri nascitur, ut supra demonstravimus (6), ejusque duae sunt leges: prior quae jubet alieni abstinentiam, et edicit omnibus, laedi neminem: priscis autem laedere significabat rapere; quare omnem vim, omnem injuriam, omnem turpem quaestum, omne lucrum cum aliena jactura damnat.

Laedere.

Obligatio dominii.

Ex hac lege nascitur obligatio dominii ita eleganter a Grotio appellata; qua quicumque alienum tenet, debet id domino restituere.

(1) Cap. XIV. (2) In lib. de Rep. (3) Cap. XLV. (4) Ut l. Bona fides 57. D. de Reg. Jur. Leg. 1. § 1. D. de act. empt. (5) De Offic. III. (6) Cap. XLIII—XLV.

Posterior lex est perfectioris virtutis, quae dictat homini Lex de mutus hohominis diligentiam, sive ut homo homini bene velit: ex minum diligentia. qua lege sunt illa duo jura, alterum de apice necessitatis, Lex summae nequo licet mihi, te invito, de tuo victitare, si nulla mihi comitatis. aliunde exhibendae et sustentandae vitae copia suppetat: alterum de innocua utilitate, quo licet mihi, te invito, tua Lex innocuse utire uti, sive adeo abuti, qui usus abususve mihi sit utilis, litatis. tibi nullum afferat detrimentum.

Ex hac lege postremo est Vir bonus, vir aliis utilis, Vir bonus, qualem Judicem definiebant Romani, qui in judicio nihil

suâ caussà, sed omnia caussâ alienâ facit.

Has leges custodit Pudor, de quo infra (1). Pudore autem Pudor custos juris universum jus naturale conspersum est, eoque solo totum naturalis. consistit (2). Pudorem cuique natura attribuit, et pueris maxime, quibus vel ipse Epicurus integriorem fatetur esse naturam, ut pueritiam ceterarum aetatum regulam de bonorum finibus statuat, ut II Libro dicemus. Unde Juvenalis pudorem pueris a natura tutorem datum et eleganter et vere dixit.

LII. Ex natura hominis, cujus est proprium nosse (3) et Ex cognitione et verum nosse (4), uti supra diximus, est primum juris prae-cognatione naturae ceptum, honeste vivere, quo tenetur homo etiam in solitudine: quod quae conformatio cum aeterno rerum ordine est menti verum quum eam cognoscit, et ipsa est animo honestum quum eam eligit (5). Ex cognatione autem naturae sunt duo reliqua, alterum non laedere, et suum cuique tribuere, quibus homo tenetur in omni humana societate, secundo in omni societate aequali, tertio in omni societate inaequali, de qua utraque paullo inferius dicemus.

LIII. Et demonstravimus (6) scientiarum principia a Deo Quae sunt legitimae esse et in nobis esse. Mireris igitur eruditissimos istos vi- scientiae principia. ros, qui haec tria esse praecepta juris seu justi, non axiomata juris sive Jurisprudentiae contendant et disputent, ob id ipsum, quod agnoscant, eas esse quasdam a natura insitas, et quasi consignatas animis nostris χοινάς καὶ φυσικάς έννοίας; quasi Jurisprudentia esset Ars quaedam quae solis praeceptis et non demonstratione quoque constaret, de qua diximus supra (7), ita ut ejus principia homini essent sumenda foris; cum ob id ipsum, quod sint quaedam communis naturae notiones, sunt legitimae scientiae principia, ut demonstravimus (8).

(1) Latissime Lib. II, Pars II, cap. III. (2) § 1. Instit. de fideicom. heredit. (3) Cap. XII. (4) Cap. XVII. (5) Cap. XLIV. (6) Principio. (7) Cap. XXXVII. (8) Principio.

Societas veri in societate aequi boni inest, el vicissim.

LIV. Et veri et aequi boni societas ex divinae proprietate originis (1) ita est comparata, ut utraque in altera contineatur: et quidem in societate aequi boni inest veri societas; nam in commerciis is qui sciscitanti verum rei pretium, id mentiens intendit, et impensius aequo auget, is ei subripit ingens bonum, nempe arbitrii libertatem, qua uteretur, si verum precium nosset. Contra in societate veri societas aequi boni subest; nam qui percunctanti verum celat, maximum ei subripit bonum, veritatem.

juris naturalis.

Vere vivere quid?

Verum fons omnis LV. Hinc verum est omnis juris naturalis principium. Quare saepe in jure Romano verum sumitur pro aequo bono (2) sive adeo pro justo (3), et est locutio vulgaris latina, sed origine satis sapienti, ut apud Terentium (4) vere vivere pro vivere convenienter rectae naturae, ut pater ostendat filio quanti eum pendat, et filius illi credat, quae aequum est, filium credere patri. Atque hoc illud est quod dicebat Varro, et nobis haec scribendi initium fecit, ron-MULAM NATURAE esse ideam veri, quae nobis dictet jus naturale.

**Jurispru**dentiae **e**t

LVI. Societas humana in cognatione Naturae fundata est: principium et finis quae cognatio quantum animorum est, protinus est a Deo, ut diximus (5); quantum sanguinis est, ab Ada communi omnium parente, qui a Deo quoque creatus est (6), ac proinde etiam a Deo est. Igitur principium et finis Jurisprudentiae christianae et moralis christianae omnino idem, quae jubet Christiano in omnes homines prae Deo charitatem.

Suum.

LVII. Et hinc quoque prospectare licet Suum quam longe lateque pateat; cum enim verum sit objectum mentis, bonum objectum animi; suum complectitur omnia quae sunt mentis, omnia quae sunt animi, quatenus aliqua colendae societatis humanae obligatione afficiantur.

Justitiae definitio.

LVIII. Sed ordo rerum aeternus, Æterna Ratio, quatenus dictat aeternum verum menti, est Æternae Mentis Æterna Veritas, quatenus jubet aequum bonum voluntati, est Æternae Voluntatis Æterna Justitia, et jubet, qua amplitudine mox vidimus, Suum cuique: et definitur constans et perpetua, hoc est, aeterna voluntas suum cuique tribuendi (7).

(1) Cap. II. (2) Princ. Inst. de ingen. (3) L. Sed et vir, D. de donat. inter vir. et uxor. (4) In Heautontimorumenone Act. I, Sc. I. (5) Cap. XI. (6) Cap. XIV. (7) Leg. 10. D. de Just. et Jure.

LIX. Cumque et verum et aequum bonum sit duplex Justilla omnis sofundamentum omnis societatis (1); cumque id dictet ipsa cietatis fundamen-justitia (2), merito Scipio Africanus, apud Ciceronem, referente Augustino (3), docet sine justitia nullam stare posse civilem societatem: quod firmat Aristoteles exemplo satis gravi latronum, qui nisi ex aequo praeda distribuatur, in ea quanquam injuriae societate non perstant; et Cicero altero exemplo satis acuto membri in corpore animanti, quod si alimenta aliis quoque membris distribuenda ad se cuncta corripiat, contabescentibus aliis, totum corpus, et cum corpore se quoque corrumpit.

LX. Societas autem omnis est utilitatum communicatio, De duplici societate eae autem utilitates communicantur aut inter aequales, aequali et inaequali aut inter inaequales. Hinc in ea communicatione duae mi- personarum. nimum utilitates, duae minimum personae considerantur, aut saltem una utilitas comparate ad duas personas replicata: nam in omni commensu quatuor omnino spectantur; quod de geometrico est exploratum: arithmeticus autem quanquam tribus numeris constet, tamen numerus, qui est regula reliquorum duum, replicatur. Sed hac in re hoc magni momenti discrimen, quod Grotium fefellit, est advertendum, quod ubi personae considerantur ut pares, ibi personarum aequalitas secum trahit rerum aequalitatem, ac proinde commensu simplici comparantur: at ubi personae considerantur ut impares, ibi inequalitas personarum secum trahit inaequalitatem rerum, ac proinde commensu duplici comparandae, ut eo pacto aequalitas constet; idque ex ea ratione, quia res hominum, non homines rerum caussâ comparati (4).

Omnis societas omnino duplex, inaequalis et aequalis. Inaequalis est inter parentes et liberos, inter potestatem civilem et subditos, inter Deum et homines.

Haec societas a potiori parte dicitur Regimen.

In hac Dei hominumque societate homines debent im- Cur debemus immensum Deo, qui nos creavit ex nihilo, et singulis mo-mensum Deo? mentis conservans tuetur a nihilo; quod infinitae potentiae, sapientiae et bonitatis est munus: quare infinito est Honor quid? a nobis honore, qui est nostrae infirmitatis et alienae fidei, seu protectionis significatio, prosequendus.

Equalis societas est inter fratres, cognatos, amicos, cives, hospites, hostes, qui ab antiquo verbo hostire, ae-

(1) Cap. XLV. (2) Cap. superiori. (3) De Civ. Dei lib. II, cap. 21. (4) § fin. Inst. de jur. natur, gent. et civili.

quare dicti sunt, unde Plautinum proverbium: Par pari

referto, hostimentum est.

Sodalitas libera societas.

Haec societas generis nomine caret; tu diceres sodalitatem, sed acceptione propria, qua significat libertatem; nam sodes proprie significat, si audes, eodem sensu quo libere. Species autem dicuntur consanguinitas, cognatio, amicitia, civitas, gentilitas inter eos ejusdem gentis seu nationis, hospitium, hostilitas, et inter homines omnes humanitas.

De duplici com-

LXI. Quantum ad jus attinet, duplicem commensum de-

monstravimus, arithmeticum et geometricum.

In arithmetico commensu numerus sex (1), qui est instar ulnae per numerum quatuor replicatum, dirigit majorem numerum decem cum minori numero duo; et quantum a decem demit, tantum duobus addit, et ita excedentem numerum et excessum redigit ad aequalitatem, et ex excessu et defectu sex alterum efficit. Quare haec proportio unice spectat aequalitatem duarum rerum, nihilque attendit inaequalitatem personarum, quas ut aequales considerat; ac proinde in commutationibus obtinet.

In geometrico commensu asses, tria et duodecim (2) faciunt trientes, unum et quatuor. Hinc haec proportio praecipue spectat inaequalitatem personarum, quae duarum rerum inaequalitatem exaequat; ac proinde regnat in distributionibus, in quibus dignitas personarum attenditur, ut docet Aristoteles, quem immerito Grotius reprehendit; quia discrimen non advertit, quod sumsimus ex utriusque

commensus natura.

De Jure rectorio el aequatorio.

LXII. Utilitatis aequalitas arithmetico commensu electa, est Jus aequatorium (3), quod Jurisconsulti in specie dicunt suum; et est omnis Justitiae aequatricis vulgo commutativae materies, fons omnis restitutionis; et obtinet in omni societate aequali: socii enim, qui inaequales pecuniae partes in commune contulerunt, non auferunt lucri partes aequales commensu comparato, ut Grotio videtur, quo dignitas personae, non pecunia attenditur, sed auferunt aequales commensu simplici, quo pecunia non personae dignitas eos exaequat; nam tantum quisque aufert, quantum, si eam pecuniam ei negotiationi solus posuisset.

(3) Sunt vocabula quae Grotius ex graecis latina reddit.

<sup>(1)</sup> Ut insistam exemplis Cap. XLIV, ad quae assume Cap. LX.

Utilitatis aequalitas geometrico commensu destinata, est Jus rectorium, Eruditis meritum, Jurisconsultis dignitas dicta, et est omnis Justitiae rectricis, vulgo distributivae, subjectum; scaturigo omnis dignationis; et regnat in omni societate inaequali. Paterfamilias enim jure superioris, et cujusdam summae potestatis, ut suo loco demonstrabimus, condit testamentum, in quo dignitatem personarum considerat: quod item Grotius non animadvertit.

LXIII. Justitia rectrix est ratio, quae afficit aliqua di- De Justitia rectrice gnitate merita subjectorum, sive circa personas ipsarum, et aequatrice.

sive circa res, personarum tamen intuitu.

Justitia aequatrix est ratio aliquid juste agendi; et sub agendi verbo intelligas acquirere, conservare, minuere (1); atque ad hanc relata, jura dicuntur, libertas, tutela, do- Jus pro potestate. minium, ususfructus, actio, et alia innumera ejus generis.

Justilia aequatrix omnes vindicationes et conditiones dictat, et utrarumque alteris aliquid restitui jubet: etenim quum condicimus quod nobis debetur, jus nostrum quodammodo vindicamus; et quum rem nostram vindicamus, conditioni et vicissim ab ejus rei possessore possessionem quodammodo nobis deberi condicimus.

Vindicatio inest

Justitia autem rectrix poenas, praemia, onera honoresque Jus pro dignitate. et jura, quae Jurisconsulti appellant Juris beneficia, distribuit; ut jura sanguinis, adgnationis, civitatis, ordinis, et his similia; et ex sanguinis vel dignitatis juribus tribuit successiones; ex juribus civitatis, vel ordinis, munia honoresque dispensat.

Neque poenas ad justitiam aequatricem pertinere putes, Quod jus poenarum? quod Aristoteles in Ethicis delicta involuntarios contractus eleganter appellet: id enim in hac specie improprie dicitur, ut et illa reos debere, pendere, solvere poenas; quasi si non solverint, aliquid alienum proprie retineant; sin penderint, suum, quo laesus ob alienum crimen caret, per sontis poenam expleatur: sed dicuntur poenae deberi appellatione sui generali, nempe deberi societati civili; ita ut civilis potestas eas juste exigere possit, ut juris ipsi quaesiti, cum reus in ejus societatis leges consenserat, quum in reipublicae leges, quibus fundata est, crimen admittere deliberaverat.

Justitia rectrix in publicis, aequatrix in privatis rebus obtinet.

(1) L. fin. D. de Legib.

Vici Op. lat. T. II.



Qua ratione testamenta pars juris publici,

Neque obturbat, quod paterfamilias in legando merita spectet. Nam, ut diximus, pater jure superioris, immo quodam summae potestatis jure condit Testamentum, cujus factio habet quandam juris publici speciem: quae est ratio cur juris publici in Romanis legibus esse dicatur (1), non quod vulgo putant, quia publica auctoritate probatum est (2); nam omnia jura privata utilitate, ob hanc rationem, sunt publica auctoritate: sed est juris publici, quia familia quaedam parva respublica est, cujus paterfamilias princeps, uti respublica, est quaedam magna familia, cujus princeps est pater vel dominus. Quare paterfamilias in testamento familiam heredi legat, uti Princeps in mandatis legat rempublicam; atque ita interpretor caput illud Leg. XII Tabb. uti paterfamilias super pecunia tutelaeve rei suae LEGASSIT, quod apertissime inferius demonstrabimus: atque ob has rationes Tutela quoque Legibus Romanis publici juris dicitur (3); quia jus rectorium est; quare in republica libera omnis adoptio lege Curiata, nunc Principis Adoptiones, sami- rescripto Adrogatio peragitur; et familiae omnes et colle-

Et tutelae.

liae , collegia.

gia sunt juris publici pars; quia regimen continent.

Nec officit vicissim quod Potestates civiles in foederibus pangendis et indicendis, gerendisque bellis spectant suum; Qua ratione bella unde in Jure Foeciali bellum indicere, res repetere dicesunt furis privati. batur: nam in ea re ut aequales spectantur, et rem ipso

nomine confirmant, quo hostes aequales appellant.

Jus rectorium et non separari.

LXIV. Sed et jus rectorium et aequatorium, et ex quoaequatorium et cu- que eorum duum Justitia doctrinae caussa distinguuntur, ctrinae caussa di- at vitae usu non separantur: ideo enim cives aequo jure stingui, vitae usu inter se agunt, quia regimen eos in officio continet; et ideo civilis Potestas subjectos regit, quia subjecti communi sponsione (4) in eam potestatem consenserunt: et homines universi ideo aequum bonum facere tenentur, quia verum ratione dictat: et ideo dictat, quia inter homines cognatio quaedam et aequalitas constituta, quam sane non aliam homines intelligere possunt, quam quod omnes ex uno naturae principio a Deo creati sunt (5).

Rectrix in aequa-

Et justitia rectrix in aequatrice, in rectrice inest aequatrice inest, et contra. trix. Ubi rectrix justitia regnat, ibi aequalitas inter rectos celebratur; et ubi exuitur aequalitas, rectrix tandem extinguitur. Ubi plures aequales statim rectricem, ubi plures summi statim aequatricem agnoscunt. Sic exleges intelle-

> (1) L. 3. Qui testam. fac. poss. l. 1. in vers. secundo ad l. Falcid. (2) L. Verbis legis 120. de verb. signif. (3) L. 8. de tutel. l. ex sententia 29. de testam. Tutor. (4) L. 1. D. de legib.

xerunt omnes inter se cognationem quandam constitutam; ac proinde jus naturae, quod illos ex aequo bono regeret; et Principes summi statim ac bella gerunt, se agnoscunt

hostes, hoc est, aequales.

LXV. Ut Virtus universa prudentiam, temperantiam, De Justitia unifortitudinemque impellit, ut cum cupiditatibus pugnent; versa. ita Justitia universa prudentiae, temperantiae, fortitudini jubet ut utilitates dirigant: prudentiae jubet ut quisque sciens prudens tractet utilia; edicit temperantiae ne lucrum faciat alieni; permittit fortitudini ne per flagitium perdat sua.

LXVI. Prudentia ignoscit culpae-A): temperantia damnat De oulpa, dolo,

dolum B): fortitudo c) injuriam D) vindicat E).

A) Ut docet illa apud omnes ferme gentes elegans deprecandi formula; quo magis cognoscis, eo facilius ignoscas.

B) Cujus virtutis proprius est pudor, quo universum jus stat naturale: unde tam late patet exceptio doli, quae obti- pudore dictata. net adversus omnes actores, qui aut volunt cum reorum jactura locupletari, aut injurià locupletiores sunt facti (1).

Exceptio doli a

c) Quae est ad salutem non ad injuriam comparata. D) Unde justitia bellorum acceptis, injustitia datis ultro

injuriis aestimatur.

Injuriam autem revoco omnem ad malum et damnum: malum hominibus, ut verbera, vulnera, caedes; damnum rebus datur (2).

E) Fortitudo autem damna imputat, mala reponit, et

sic conservat aut repetit suum.

LXVII. Veniae locum facit error, fortuna, necessitas, De venia, poena, imputatione,

quae sunt infelicitati tribuenda.

Poenae locum facit malitia, dolus, audacia: malitia malum dat aliis; dolus sibi turpe lucrum captat; audacia communis sensus vel moris pudorem abjicit.

Imputationi locum facit inertia, negligentia, luxus: ex quibus sunt homines nequam, damnosi; quibus contrarii

sunt homines frugi, utiles.

Non tamen prudentia ignoscit errore, fortuna vel necessitate peccantibus, qui ultro in errorem inciderint, vel in fortunae se casum dederint, vel sponte sua in necessitatem redacti sint, ut ebriis, amantibus, iratis, qui pro brevi insania correptis habentur; nec iis qui longa scelerum consuetudine ita humanos exsurdaverunt mores, ut jam ipsis sit ferme peccandi necessitas.

(1) L. Jura naturae 206. de reg. Jur. (2) Ut in titt. Jur. ad l. Aquiliam.

Digitized by Google

Omnes ignorantes peccare.

LXVIII. Et omnes vel dum peccant, ignorantes peccant; quod Socrates docuit, uti et scientiam esse quanque virtutem: quia si quis perspicue exploratum verum nosset, nedum non peccaret, sed recte ageret: neque vere liberalis, ex. gr., aut magnificus est, idem docebat, qui ignorat aut beneficii collocandi, aut magnifici sumptus rationem.

Quod infirmioribus animis eo exemplo firmaveris, si duo aeque maligna febri laborantes misere sitiant; alteri medicus edicat, ne bibat, alioqui mortem certo praedicit; alteri gelida lautissime apponantur in machina ita constructa, ut si labra labro vasis admoveat, oculis cernat securim

sibi caput obtruncaturam; uter istorum biberit?

Ignorantia speciei.

Omnes igitur peccant ignorantes: at errantes peccant vel ex ignorantia speciei, quam Jurisconsulti dicunt ignorantiam facti, et peccant ex temeritate, quia in vero vestigando non laborarunt, donec exploratum haberent, et hi merentur veniam: nam si id fecerint, et tamen peccatum sit, ea ignorantia non reum, sed miserum facit; ut OEdipum, qui cum ignorata matre Jocasta uxore ducta concubuit, qui Ignorantia sensus merentur misericordiam: vel errantes peccant ex ignorantia sensus communis; quem definire possis, communem tuse civitatis vel nationis prudentiam, qua id sequaris aut fugias, quod omnes tui cives vel gentici sentiunt sequendum, vel fugiendum: hanc Jurisconsulti vocant culpam latam, et quasi dolum censent. Deliberati peccant ex ignorantia

generis, seu rationis aeternae, quam certe perspectam non habent; et peccant, quia sapientia sensuum, quam nos supra (1) stultitiam definivimus, judicant. Quare falsum

communis.

Ignorantia generis.

illud Medeae: .... Video meliora, proboque, Deteriora sequor:

nisi verbum video cum suo momento accipiatur, quo id verbum vero cerno levius est; nam per affectuum tenebras video, non in veri luce cerno: igitur invertenda sententia: si cerno meliora, deteriora non sequor: quod nos duum febri aegrotantium exemplo firmavimus, Qui vero in delicias et vitae luxus effusi sunt, peccant ex ignorantia sui, qui, quia se ipsos ignorant, se per ocia et per sensus delicias Ignorantia suarum quaerunt: negligentes autem et incauti peccant ex ignorantia

Ignorantia sui.

suarum rerum, quas suas esse ipsos scire oportebat. LXIX. Et omnes peccantes ob id ipsum quod omnes que societate rerum. ignorantes peccant, jure naturali necessario poena manet,

De poenis in utra-

(1) Cap. XXVII.

sive ii in alios, sive adeo in se ipsos aliquid turpe admiserint (1); et hoc jure poenam ipsi rei de se sumunt: sed quia nemo est qui miser fieri velit (2), verius est, ut ipsi rei sint necessarii hujus generis poenarum ministri, quas de ipsis sumit Æterna Ratio, Justitia Æterna, Deus (3). Propria poena quae? Hoc autem poenae genus est omnium maxime proprium a poenitendo dictum, nempe prave facti conscientia, quae Conscientia. nihil aliud est nisi ignorati veri pudor, quantum ex ignoratione veri turpitudo conflata est. Conscientia autem sapientissimae originis vox est: scire enim est verum noscere; conscire est cum alio verum noscere: unde ubi mens cum animo noscit verum, in quo utroque electio posita est, Electio. tunc animus est sibi hoc est suae menti conscius, suae conscius rationi: et uti recle facti conscientia est veri agniti praemium a Deo in ipsa honestate collocatum (4), ita conscientia prave facti est veri ignorati poena in ipsa turpitudine a Deo posita. Itaque et eleganter et vere dicere possis hanc esse poenam, quam sumit Deus, utpote rector societatis veri et rationis, de qua supra (5); qua homo nedum cum ceteris hominibus, sed cum omnibus Intelligentiis, atque adeo cum Deo ipso communicat, ut supra demonstravimus quoque (6) quantum Deus est Æterna Ratio infinita, homo autem est particeps rationis (\*). Et uti supra (7), ita et heic societate veri societatem aequi boni inesse velim: sed in societate aequi boni, quantum ad hoc genus poenae attinet, societatem veri considero. Sed pro facti pravitate haec poena levior est graviorve. Nam qui ex er- Gradus poenarum. rore peccant, iis ipsa veri, quod ignorabant, agnitio poena est; itaque poena est pudor ipsos errasse: qui autem deliberati peccant, sed cum aliqua Rationis aeternae verecundia, qui Aristoteli incontinentes, et quorum culpae Pla- Qui incontinentes? toni sanabiles dicuntur; hi stimulis conscientiae acrioribus puniuntur: qui vero ex prava consuetudine sive prava natura peccant, sine ullo Rationis aeternae pudore, quos intemperantes Aristoteles, et quorum culpas immedicabiles Qui intemperantes? Plato dicit, hi gravissime plectuntur ipsius conscientiae stupore, seu morte quadam sensus humani: ex qua isti perditissimi homines a Philosophis ex hominum genere et societate eximuntur, et inter brutas bestias numerantur: ita ut

<sup>(1)</sup> Cap. XXX. (2) Principio. (3) Cap. LVIII. (4) Cap. XVIII. (5) Cap. L et LI. (6) Principio. (7) Cap. LIV.

<sup>(\*)</sup> Vide in libro de Metaphysica, Cap. I, interpretationem verborum particeps rationis ex doctrinis deductam antiquae Philosophiae Italicae.

acute dixeris, hanc poenam esse quandam deportationem humanitatis.

Sed quas poenas de peccantibus sumunt alii, sunt poenae quae in societate aequi boni irrogantur, quas sumere naturâ oportet, naturâ autem non est necesse; h. e. utilitas naturali ratione adjuta suadet, non ipsa ratio naturalis

Et in societate aequi boni omnes peccantes poena ma-

urget necessario, ut sumantur.

net; ignorantes quidem ingenua ipsius peccati confessio et pudor; unde sunt omnes purgationes. At vero malitiosos manet, si meliores sperentur, poena commoda ut emendentur; si perditi prorsus sint, manet poena severa, exemplum; ut ne vivendo ex pessimis pejores fiant: quam unam iis respublica tribuere potest utilitatem, quae est et aliis utihis, ut exemplo deterreantur; inertes, incauti, negligentes, luxuriosi, quae damna ipsi sibi faciunt, rerum suarum, Usucapio et Prae- suorumque jurium mulcta per usucapiones et praescriptioscriptionegligentium nes puniuntur; injurii quae damna dedere aliis vel domi nexu et carcere, vel foris servitute belli dant poenas. Atque adeo temerarii injurias faciunt (1); fortes poenas reposcunt (2): nam qui civem indemnatum occidit temerarius est, qui unus cum lege ac proinde cum omnium civium voluntate, et privatus cum republica pugnat, quae sua fortitudine nempe imperio, ei capitis poenam reponit: et belli injurias fortes per damna direptionum vastationumque, per mala praeliorum et cladium animadvertunt; per quae bellorum detrimenta temerarii fortium juri cedunt.

mulctae.

Justitia particuctrina aliae, reipsa

LXX. Justitia, sive aequatrix, seu rectrix, quarum utramlaris et universa do- vis in altera inesse diximus (3) et vulgo quaeque earum particularis habetur, ut sit vera virtus, qualem supra definivimus, quae omnes virtutes comites habeat (4), Justitia universa sit oportet, ut vidimus supra (5): et vicissim Justitia Architectonica, quam dicit Aristoteles, quae ut Architectus ancillantibus artibus, ita inferioribus virtutibus imperat, et quam eleganter Scholae appellant legalem, quia tantum, quantum leges, porrigitur, quae sedet in animo Potestatis civilis, et jubet omnibus virtutibus quae conducunt ad civilem beatitudinem; ea ipsa est particularis in animo Sapientis, quae omnium virtutum officia imperat ad privatae vitae tranquillitatem. Quid ita? Quia unum verum, una aeterna Ratio, quae id dictat; unum verum bonum,

<sup>(1)</sup> Cap. LXVIII. (2) Cap. LXVI. (3) Cap. LXIV. (4) Cap. LXI. (5) Cap. LXV.

una aeterna Electio quae id jubet; una aeterna Justitia, unus Deus.

LXXI. Prudens utilitatum destinatio, hoc est destinatio Dominii, libertafacta ratione, non cupiditate suadente, gignit dominium; tis, tutelae genesis. temperatus utilium usus gignit libertatem, quae in aequabili rerum usu consistit; vis fortitudine recta gignit inculpatam tutelam (\*).

LXXII. Dominium est jus disponendi de re, ut velis; Tres Juris volunlibertas est jus vivendi, ut velis; tutela est jus tuendi te et tarii fontes. tua, si velis.

LXXIII. Sed omnia haec aequabiliter, cum modo omnia: quem modum omnibus una adhibet Ratio (1): nam-fons unus. que avari, luxuriosi naturâ sunt mancipia, non domini: immodice liberi seu licentiosi sunt naturà servi non liberi: qui injurias tuentur, non sunt naturâ fortes, sed violenti vel temerarii.

Juris necessarii

LXXIV. Dominium, libertas, tutela sunt homini ingenita, et per occasiones nata; ut in specie libertas juris ante libertatis, lutelas. bella erat quidem, sed servitute per bellicas captivitates introducta agnita est, et nomen accepit (2). Sic dominia rerum soli per divisionem agrorum agnita sunt: quare ab Jurisconsulto dominia divisione non introducta, sed distincta esse dicuntur (3). Sic ex potentia statim nascendo existit tutela sui, quae eminet in pueritia, et geritur sensuum judicio et auctoritate, quos pueri habent acerrimos: adcrescente aetate ex voluntate existit libertas, quae eminet in adolescentia et solutis animi affectibus agitatur, qui in ea aetate omnes sunt maxime vehementes; at si effrenentur creant Regnum cupiditati: tandem per aetatem explicata cognitione confirmatur in homine ratio, quae sensuum tutelae et affectuum libertati tanquam domina moderatur.

Ordo nascendi,

LXXV. Itaque tutela sensuum et affectuum libertas sane Jus naturale prius sunt Jus naturale, quod antiqui Interpretes appellant prius, et posterius Inter-et Stoicis dicuntur prima naturae; dominium rationis, prima naturae et naaffectuum aequalitas, tutela consilii est Jus nuturale, eorun- turae consequentia dem antiquorum Interpretum secundarium quod dicunt; Stoicorum. et naturae consequentia Stoicorum: quae duo, quia Hugo Grotius bina falso putaverit; ex quo errore factum, ut hanc

(1) Cap. XLIV. (2) Princ. Inst. de libert. et l. 3. D. de Just. et Jure. (3) L. 5. D. cod.

(\*) Haec genesis dominii libertatis et tutelae refertur ad triplicem partitionem virtutum, uti perclare constat ex Cap. LXV, ac proinde refertur ad prima tria: nosse, velle, posse (V. Not. in Cap. XXXIX). ipsam juris naturalis divisionem antiquorum Interpretum, quam judicio reprehendit, usu tamen ejus eximiae tractationis de *Jure belli et pacis* amplectatur; res digna est, quam ex iisdem nostris principiis paullo altius repetamus.

Deus Opt. Max. infinita sua potentia, sapientia et bonitate creavit ad sui similitudinem hominem, et potentia dedit ei esse, sapientia nosse, bonitate velle, quo vult suum esse, suumque nosse, sive adeo suae naturae perfectionem.

Ex tertio hoc Dei beneficio existunt duae Juris naturalis partes; altera qua homo suum vult esse, altera qua suum vult nosse. Unde homines aequo ferme studio, ne dicam acriori scire, quam esse desiderant; et impense delectantur, quum aliquid novi discunt, et potissimum quum brevi discunt; quare tantopere acuta dicta delectant: aeque summe iis dolet decipi, errare labi, ut nihil firmius recordentur, quam ubi semel offenderint: quin ingeniorum contentiones omnium acerrimas exercent; et sciendi cupiditate prae doctrinae gloria passim et facile vità cedunt.

Vita hominis cum brutis communis.

Illa parte, qua homo vult suum esse, continentur quae Stoicis dicuntur Prima Naturae, quae respiciunt vitam hominis cum ceteris animantibus communem; eaque Philosophi isti definiunt, quibus Deus, ut hominem creat, eum suae ipsius tutelae commendat, qua suum esse tueatur: quibus addas, quod cum esse a Divina Omnipotentia datum sit, ab eadem Omnipotentia vis ei corporis indita est, qua suum esse tueatur; atque ea appellant Prima Naturae; quia homo nascendo ea doctus est, nempe brevissimis, immo praesentibus sensuum notis voluptate et dolore, vitae utilia sequi, declinare noxia, ut suum sibi esse conservet (1); quod si probibeatur utilibus, urgeatur in noxia, nec aliter illa assequi, haec declinare possit, vim vi propulset: cumque homo, quia mortalis, in sua specie perdurare nequit, is, ut animantia cetera in genere servare suum esse ab ipsa natura instigatur.

Jus naturale Jurisconsultorum quid Metaphysicis ?

Quid Physicis?

Atque haec juris naturalis pars definitur (2), Jus quod natura omnia animantia docuit: quod Metaphysici ex universo genere tradunt, Divinae bonitatis participationem, qua creata quaeque suas perfectiones custodiunt: Physici vero in suis axiomatis sic enunciant; naturalem motus legem, qua in sua quidque specie nititur perdurare, nisi vi, seu conatu majore de suo statu dejiciatur. Sed nos in no-

(1) Lem. II. (2) Ab Ulpiano in l. 1. § Jus naturale, D. de Just et Jure.

stra Metaphysica rebus inanimis et brutis omnem conatum abnegavimus, physicisque rationibus, qui corporum conatus Physicis et Mechanicis cum vulgo dicuntur, ipsos esse motus contendimus, et conatum uni menti attribuimus, quae libero arbitrio praedita potest substare, ut sa- Substare quid? pienter Latini loquuntur, testimonio Terentii:

## Metuo, ut substet hospes;

eoque pacto potest motum subsistere et stare in conatu; et ita Jus naturale prius est brutis omnino incommunicatum: unde Latini fortasse quidquid est sine vi, brutum dixere. Brutum quid?

Ex hoc igitur jure descendit, ut ob nostri corporis tutelam vim et injuriam propulsemus (1); et maris et foeminae conjunctio, liberorum procreatio, educatio (2) (a).

Illa autem parte qua homo vult suum nosse, quae est vita hominis propria, et nihil aliud est quam nosse, hac Vita hominis propria parte, inquam, continentur, quae iisdem Stoicis dicuntur Naturae consequentia sive consentanea, quae ad veram hominis vitam spectant; et describuntur, quae homo agit humanae naturae convenienter, sive convenienter vitae sociali, quibus vera hominis vita conservatur, ex qua sapientia Terentius (3) dixit, quod ubi nec pater ostendat filio, quod eum diligat, nec filius credat, quae aequum est, patri,

Ubi id fit, ibi non vere vivitur:

non vivitur ex vero et ratione, non vivitur socialiter: quod Vere vivere quid? cum Comici dictum sit, arguit ita vulgo locutos esse Romanos.

Haec pars definitur a Justiniano, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, et apud omnes gentes peraeque custoditur (4).

Cumque vita hominis longe praestantior sit vita bruti, proinde haec pars posterior juris naturalis priori dominatur; ut quod Pompejus ad bellum proficisci tempestate

- (1) L. Ut vim, D. de Just et Jure. (2) Dicta l. 1. § Jus naturale, D. eod. (3) Cap. LV. (4) § 2. Inst. de Jure natur. gent.
- (a) Et si puerorum tutelam Natura non tam diligenter quam brutorum gerere videatur; qui ut plurimum noxia amant, et praecipitibus delectantur; id tamen supplet vita sociali, ad quam homines fecerat, ut supra demonstratum; nam ca actate a parentibus reguntur: itaque id ipsum probat hominis socialem naturam, ut educatio, quae in brutis lactando, in hominibus justa rationis aetate terminetur.

DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO

pra diximus, et est appellata (1).

cul dubio sunt eminentioris virtutis.

impeditus olim dixerat, navigare est necesse, vivere non est necesse; ex genere hominibus hoc jus edicit, recta agere Omne jus naturale est necesse, vivere non est necesse; et uti ad tuendam hanc brutam vitam ab Omnipotentia vi corporis praediti sumus, ita ad tuendam vitam nostram rationalem a Divina Sapientia vi veri praediti sumus, ex qua virtus existit, ut su-

Ejus divisionis usus

vi constat.

LXXVI. Igitur haec juris naturalis in duas hasce partes divisio usum habet quam maximum, contra quam sentit Grotius, qui dicit, eam Interpretum divisionem Juris naturalis in prius et posterius usum habere nullum, cum habeat eundem numero, quem habet divisio Stoicorum in prima naturae, et naturae consequentia, a qua ipse Generis humani Jurisconsultus praeclarissimam de Jure belli et pacis tractationem instituit; usus autem is est, ut in utriusque juris contentione posterius priore potius sit.

Elogium Grotii.

Jus naturale prius άδιάφορον.

Nam illam juris naturalis partem, qua natura conservationem sui, suique generis docet, sensibus et affectibus docet, qui uti ex sese neque boni neque mali sunt, sed cui uti scit, boni, cui uti nescit, mali; ita et haec juris pars justum dictat sensu magis negante, quam ajente, hoc est, quod ratio non improbet, sed permittat, quae dictet: quae prioris partis permissa pars posterior vetare potest, iisque In quo regnum contraria honesta praecipere; ut in iis, quae Philosophi habet Philosophia? Ethnici docent de humanitatis, liberalitatis, beneficentiae officiis, et Christiani de inimicorum diligentia ex Dei pietate, de patientia injuriarum et coelibatu, quae omnia pro-

Omnis Juris vo-

forma.

LXXVII. Itaque jus naturale prius, sive prima naturae luntarii materies et est omnis juris voluntarii materies, et quantum ea propius ad licita vel honesta accesserit, tantum jus voluntarium minus aut magis justitiae laude celebratur.

> At juris naturalis pars altera non permittit, sed aut vetat aut praecipit, et quod praecipit vetatve, omnino immutabile est, quia est a Ratione aeterna dictatum.

> Atque ex hoc jure naturali posteriore immutabile prius est, quia naturae licita vetari lege possunt; sed lege fieri non potest, ut per naturam non liceant.

> Quare uti jus naturale prius, seu prima naturae sunt omnis juris voluntarii materies; ita jus naturale posterius seu naturae consequentia sunt omnis juris voluntarii forma, quae si prorsus absit, jura voluntaria nulla sunt. Itaque

(1) Cap. XXXVI.

Ulpianus (1) Jus civile definit, quod neque in totum a jure naturali recedit, nec per omnia ei servit; sed partim addit, partim detrahit: et vulgatum illud anima juris Ratio; et İtali sapienter Jus vertunt Ragione.

LXXVIII. Hinc vides, imo cernis notam omnis juris naturalis aeternam: nam iccirco priora naturae in homine naturalis aeterna. jus naturale sunt prius, quia a naturae consequentibus, seu naturali jure posteriore hanc immutabilitas notam acci-

piunt, ut per naturam semper sint licita.

LXXIX. Indidem juris naturalis immutabilitatem, quam meliores Moralis Christianae auctores rigorem eleganter ap-rigor aeternus. pellant, aeternam intelligis: quando jus naturale posterius, qua nota immutabilitatis signat prius, seu voluntarium, id in ratione voluntarii immutabile statuit.

LXXX. Quod fateri verum omnes necesse est, qui de Divina Gratia cum melioribus sentiunt post D. Augusti- Christianae propria num (2), qui saepe docet, Deum suo immutabili decreto principia. nostram arbitrii libertatem tueri; atque hac ratione Jurispru-

dentiae Christianae propria principia docerent.

LXXXI. Quamobrem mens legis et ratio legis, quae a non satis acutis confunduntur, res sunt longe aliae: mens ratio legum. legis est voluntas legislatoris; ratio legis est conformatio legis ad factum: facta mutari possunt, et mens legis, seu voluntas legislatoris mutatur: conformatio autem legis ad factum mutari non potest, unde nunquam ratio legis mutatur: quare, mutatis factis, ratio cessare potest, ut eleganter antiqui Interpretes dicunt, ociari potest, sed in contrarium mutari, in contrarium verti non potest. Mens legis spectat ad utilitatem, qua variante variatur; ratio legis, cum sit ad factum conformatio, spectat ad honestatem (3), quae aeterna est.

LXXXII. Ratio autem legis eidem dat esse verum (4); Verum autem est proprium ac perpetuum adjunctum juris Certum legum. necessarii: Certum vero est proprium et perpetuum juris voluntarii attributum, sub aliqua tamen veri parte, ut Ulpianus nuper jus civile definivit (5): quam veri partem Le-Veri. gislatores arripiunt, ut certo teneant ea ex parte verum auctoritate, quod hominum pudore tenere non possunt,

(1) L. 6. D. de Just. et Jure. (2) Lib. V de Civ. Dei, cap. X, et Lib. VII, cap. 30 T. VIII in Edit. Parisiensi 1679. Lib. III de Trinitate, cap. 4 T. VI in eadem Edit. De Correptione et Gratia. cap. 8, n. 52 T. X in eadem Edit. (3) Ex definitione honestatis cap. 8, n. 52 T. X in eadem Edit. (3) Ex definitione honestatis sapra proposita, Cap. VIII. (4) Ex definitionibus Veri Certique supra allatis. (5) Dicta I. 6. D. de Just. et Jure. Nota omnis juris

Juris naturalis

Jurisprudentiae

Certum est pars



quae est ejus Ulpianeae definitionis ratio. Quare vel omnibus fictionibus, quae omnes juris voluntarii sunt (nam jus naturale est generosum et verax) subest aliquod verum ratione dictatum. Quin ejusdem Ulpiani celebre illud, durum est, sed scriptum est, tantundem sonat, certa lex est, sed vera prorsus non est; at aliqua tamen ratio, eam veram omnino esse non sinit.

Certum ab auctotione.

LXXXIII. Unde conficias certum ab auctoritate esse, uti ritale, Verum a ra- verum a ratione, et auctoritatem cum ratione omnino pugnare non posse; nam ita non leges essent, sed monstra legum. Ex quibus et perspicue et facile illud Juliani explicaveris, firmantis (1) non omnium corum quae a majoribus nostris constituta sunt, rationem reddi posse; modo cum Juliano componas Neratium (2); quia alioqui multa ex iis quae certa sunt (non vera) subverterentur. Uterque igitur Auctoritas pars ait, rationem naturalem ab auctoritate requirere esse importunum: requiras igitur ab auctoritate rationem civilem, hoc est, communem utilitatem, quam legibus omnibus, Hinc ratio civilis aliquam subesse necesse est (3); vel quum Legislatores jus

rationis.

pars rationis naturalis.

> omnibus aequum, aliquando aliquibus iniqua est. LXXXIV. Qui tenet certa legum, Pragmaticus legum est; qui tenet vera legum, Philosophus legum est. Hinc in Jurisprudentia nova apud Romanos scire leges non est verba legum tenere, sed earum potestatem et vim (4).

> naturale dictant, ut nos in nostra Dissertatione De nostri

temporis studiorum Ratione indicavimus: quae ratio civilis cum dictet publicam utilitatem, hoc ipso pars rationis naturalis est; non tota autem ratio est, quia ut utile dictet

Omnis interpretationis fundamentum

Pragmaticus le-

gum et Philosophus legum.

LXXXV. Ex dissertatis illud conficitur, quod omnis ex aequo bono interpretatio juris conditi, ad jus quod interpretatur, ita se habet, ut jus naturale posterius ad prius: et est universalior ratio, quae rationem juris conditi sub se habens, voluntati Legislatoris indit in nova facti specie formam juris.

Quare jura necessaria posteriora prioribus derogare in speciem videntur; re autem ipsa gravius confirmant: quia posteriora sunt ipsa jura priora, quae per bonas occasio-

nes, quas dicebat Paedius (5), magis explicantur.

Omnis interpreest ex universaliori ratione.

Hinc in legibus interpretandis ratio universa spectari detatio ex aequo bono bet, quanquam in aliqua specie deficere videatur: at si ipsa ratio universa deficiat, tunc ab ipsa lege recedemus

> (1) L. Non omnium, D. de legib. (2) In l. seq. (3) § fin. de Just. et Jure. (4) L. Scire leges, D. de Reg. Juris.

vi universalioris rationis. Tibi tenor ex mutuo; deinde non petere pactus es: mutui obligatio pacti obligationi cedit, quae est ex genere latior, nempe obligationi pudoris, ex qua obligatio mutui suam juris vim habet, et cujus pars

quaedam est.

Et quod vulgo dicitur, generalibus per specialia dero- Specialia jure cigari, si recte animadvertatur, quae specialia sunt juris ci- vili sunt generalia vilis, sunt generalia juris naturalis, juris civilis generalibus juris naturalis. latiora. Privilegia enim sunt juris civilis quidem restrictiones, sed explicationes juris naturalis: non enim sine aliquo merito irrogantur, ut quis jure ceteris aequo eximatur, et solvatur legibus, quae omnes tenent.

Et ex genere restrictiones omnes juris conditi sunt pro- Restrictiones juris ductiones juris naturae; et omnes juris conditi, qua talis, civilis sunt ampliahoc est legitimarum formularum productiones, sunt juris lis, et vicissim. naturalis angustiae, quae jus rigidum condunt, quod ae-

quitati naturali adversatur.

Hinc quo ratio est universalior, propius accedit ad Jura universaliora Deum.

Et Patrimonium, Haereditas, Respublica sunt fictiones, Qua ratione patriquantum iis personas quasdam inducimus; sed uti rationes monium, hereditas, universae sunt rerum genera, et quia genera maxime vera. respublica sunt fi-

LXXXVI. Sed ut omnes virtutes una est, et quaeque trium semper est cum aliis duabus complicata (1), ut du-tis, tutelas divina plex Justitia particularis rectrix et aequatrix una Justitia origo. universa est (2), et quaeque earum semper est cum aliis duabus complexa (3): et Virtus et Justitia una; una vis veri, una humana ratio est (4); ita dominium, libertas, tutela modo sint ratione recta hanc eandem proprietatem divinae originis obtinent (5), uti ea tria unum sint, et quodlibet eorum trium sit semper cum aliis duobus connexum; ita ut in dominio et libertas et tutela; in libertate et tutela et dominium; in tutela et dominium et libertas contineantur. Quare qui dominus est, is rei suae est moderator et arbiter; eanque adversus vim et injuriam tueri potest, si velit: qui liber est, dominus est saltem suae libertatis, eamque a vi et injuria tueri, si velit, jure potest: qui rem jure tuetur, liber et dominus sit oportet (a).

Deo propriora.

Dominii, liberta-

<sup>(1)</sup> Cap. III, at praecipue Cap. XL et XLI. (2) Cap. LXIV. (3) Cap. LXX. (4) Cap. XLIII. (5) Cap. XXXVI.

<sup>(</sup>a) Hactenus Ratione descripsimus Generis Humani Rempublicam, Idea hujus Operis. ejusque formam, ordines, societates, negotia, leges, peccata, poenas, et scientiam in ea tractandi juris universi exposuimus: dein

Omnium Rerumpu- LXXXVII blicarum fontes tres blicae ortae.

LXXXVII. Ex dominio, libertate, tutela omnes Respublicae ortae.

De auctoritate.

LXXXVIII. Nam ex dominio, libertate, tutela constat auctoritas, quae erat alterum a ratione omnis juris et omnis jurisprudentiae Principium.

Auctoritatis no-

LXXXIX. Dicta a verbo graeco αὐτός, quanquam sint Eruditi qui negant, quod Dio (1) graecus scriptor dicat, Graecis non esse vocabulum, quod latino auctoritati respondeat: quae ratio plane absurda est, et omnem etymologiae doctrinam convellit: ita namque quamplurima latina verba graecam, satis multa hebraeam non haberent originem, quia Graecis et Hebraeis verba non sint quae iis latinis respondeant. Δύτός autem graecis significat quod latinis proprium, suum ipsius: qua significatione Phaedria Terentianus inquit:

Ego vitam Deorum propterea sempiternam arbitror, Quod voluptates eorum propriae sint;

non ut nostrae hominum, quas habemus precarias a Deo: et Horatius in Lyricis verum honorem dixit propriam virtutis laurum; quia verus honor a populari aura non pendet: et Jul. Caesar de Bello Gallico, victoriam, quam ei hostis e manibus eripere non posset, propriam appellavit: quod verbum Dionysius Petavius in notis non latinum, sed is vero non latine notat.

De auctoritate naturali. XC. Auctoritas igitur naturalis significatione alia sane, quam apud Romanos Historicos, Politicos, Jurisconsultos, sed ex qua fluxit illa apud Romanos Historicos, Politicos, Jurisconsultos, est ipsum cujusque nosse, velle, posse; et quidem posse tum animo, tum corpore, quia utroque constamus (2): et definiri potest, nostra humanae naturae proprietas, per quam nemo eam nobis eripere potest. Hominem enim occidere quis potest, arctissime vincire potest; sed hoc rerum ordine ita comparato, nullo pacto fieri potest, quin homo vivus vinctusque noscat, quin velit, quin conetur.

ceps, ut hacc magna Generis Humani civitas, ab suis usque primis Humanitatis origibibus, Divina Providentia moderante, moribus gentium ac proinde auctoritate fundata, ad hanc ipsam Rempublicam Universam, quam modo quodam metaphysico, sive in Idea, qua licuit, optima designavimus; per varia utilitatum et necessitatum humanarum rudimenta, sive adeo per ipsarum sponte rerum oblatas occasiones perducta sit, Philologiae testimoniis ad Philosophiae examen revocatis describemus.

(1) Histor. lib. LV. (2) Cap. X.

XCI. Propter rerum novitatem, ut cum Lucretio dicam, Auctoritatis na-et verborum egestatem hanc mihi liceat auctoritatem na-turalis novum no-men.

turae appellare.

XCII. Et haec auctoritas divinae originis (1) proprietatem obtinet, quod ea una tribus his constat, nosse, velle turae divina origo. et posse animo et corpore, quae tria una sunt humana natura: et quorum trium quodlibet semper est cum aliis duobus conjunctum, quorum unum si desit, homo non est.

Auctoritatis na-

XCIII. Sed et in eo Divini Auctoris simulacrum refert: quod talis est haec in homine auctoritas, qualis Aseitas in omni natura mortali Deo (2): Aseitate Deus est in omni natura summus: hac summus. auctoritate homo est in omni natura mortali summus.

Ex en homo in

XCIV. Nam ex cognitione, qua homo ceterae naturae mortali praestat (3), hominis in omnem naturam mortalem ctoritas ipsa orta. dominium fluxit, quod Deus Adae protinus creato permisit: ex voluntate libertas extitit; cetera mortalia, quia arbitrii cassa, serviunt: ex ipsius humanae naturae praestantia jus tutelae ortum, qua homo se adversus omnem naturam mortalem tueretur. Atque adeo ex ratione auctoritas ipsa

Et ex rations au-

XCV. Verum igitur dicebat Romanis Brennus (4) dux Ex auctoritate na-Gallorum primam inter mortales legem natam esse Poten- turas auctoritas jutiae; sed aut barbarus ignorabat, aut incivilis, quod totius rei caput erat, reticuit, a natura praestantiori dictatam. Quare Taciti illud, in summa fortuna id aequius, quod validius, ita commutandum; in summa sive praestanti mortales nata. natura jus esse quod placet potentiori, uti Solon sapientissimus Graeciae, Vim jusque parili copulans jugo, se magna praestitisse, hoc est sua potentia leges Atheniensibus dedisse gloriabatur.

Prima lex inter

XCVI. At vero dominium vulgo nunc proprietas appel- Omne jus volunlatur, quae priscis dicebatur Auctoritas: ut ex duobus tarium auctoritas dileg. XII Tabb. capitibus de Usucapione; usus et auctoritas fundi biennium esto; hoc est bienni possessione pro-Prietas fundi acquiratur: Adversus hostem aeterna auctorilas esto; hoc est, nunquam hostis possessione fundi Romani proprietatem acquirat: et passim in Legibus Romanis Auctores dicti, a quibus dominii caussam habemus. Volunlas vulgo Latinorum auctoritatis vocabulo significata: quid mihi auctor es, ut faciam? quid me vis facere. Tutela pupillorum, quae ab hac origine vi et potestate definitur, tota auctoritate constat: quam tutor praesens pupillo prae-

<sup>(1)</sup> Cap. III. (2) Cap. V. (3) Cap. XIL (4) Apud Plutarch. in Camillo.

senti in re praesenti praestat, eumque tuetur, ne in actu rei circumveniatur (1).

Prima originaria jurium acquisitio.

XCVII. Atque haec auctoritas, de qua hactenus disseruimus, est prima originaria omnium omnino jurium acquisitio, quam, quia cum hominibus nata est, possis appellare cognatam vel nativam.

De auctoritate monastica.

XCVIII. Primam vero juris auctoritatem, licet appellare monasticam, seu solitariam, quam homines in solitudine habent. Solitudinem heic accipio loca aeque celebrata ac deserta: modo ibi homo in vita impetitus legum praesidium implorare non possit, ita ut ei eo temporis articulo respublica nulla sit; quod Cicero sic graviter explicat, ante ei injusta poena luenda sit, quam justa repetenda.

Auctoritate mo-XCIX. Atque ex hac auctoritate monastica homo in sonastica homo in solitudine summus est: eâque injustum aggressorem ob sui praestantioris hominis tutelam, quia aggressori justitià prae-

C. Ex hac tutela naturae praestantioris natum est Jus

stat, jure superioris occidit.

De jure majorum Juris gentium de- gentium; quod definire possis Jus violentiae: et ut in ho-

litudine summus.

Historia quid?

minis vita Jus omnium primum tutela existit, ita in Vita generis humani, quae Historia est, Jus gentium, quod tutelà totum constat, primum omnium ortum habuit.

Majores

quae?

Patricii majorum

gentium.

Mancipatio, usucapio, usurpatio, vin-dicatio, mancipia.

Id divido in jus majorum gentium et gentium minorum. gentes Majores autem gentes appello ante civitates fundatas et leges positas; uti Saturnus, Jupiter, Mars, Mercurius, Hercules (a), Dii majorum gen- aliique, quos Mythologia enumerat, Majorum gentium Dii Minores gentes appellantur, quia Deorum antiquissimi habiti sunt. Minores vero accipio gentes post civitates constituas et regna condita, Minorum gentium uti Minorum gentium Dii dicti sunt a civitatibus consecrati, ut Quirinus: cujus divisionis fuit imitatio quaedam illa Romanorum, qua dicti Patricii majorum gentium qui ex Patri-Patricii minorum bus lectis a Romulo, Patricii minorum gentium qui ex Patribus per sequentes Reges aut a Bruto conscriptis orti sunt.

Jus autem majorum gentium est Jus privatae violentiae, quo homines exleges quidque sua manu capiebant, usu capiebant (b), vi tuebantur; suum usum seu possessionem

(1) Tot. titt. Jur. de Auctor. Tutor.

(a) Tu rectius dixeris, Herculem, majorum gentium Heroëm, quem in his Libris demonstramus, esse characterem eorum qui primi gentes fundarunt: unde primae gentes suum quaeque Herculem habuere.

(b) Nam prima usucapio fuit rerum suarum, nempe quae in communione positae communiter erant cujusque, sive ex primo dominii genere, quod cum homine natum dicimus; deinde longo usu factae sunt cujusque suae, ex dominii genere secundo, ex quo postea mansere. Unde Hermogenianus dicebat, jure gentium distincta, non acquisita dominia.

rapiebant, et sic vi sua reciperabant: unde erant mancipia res vere manu captae; nexi debitores vere obligati; Nexi, obligati. verae mancipationes, usucapiones, vindicationes, usurpationes, seu usus sive possessionis raptiones; uti uxores usurariae, quae in possessione erant, non in potestate virorum, trinoctium usurpabant, hoc est tres perpetuas noctes usum sui rapiebant viris, ne in eorundem manum seu potestatem anni usucapione transirent. Judicia duella erant, Duella. sive singularia certamina inter duos aequales, quia tertius non erat judex superior, qui controversias vi adempta dirimeret. Vindicationes per veram manuum consertionem (manus enim conserere pugnare est) peragebantur: et vin- Manus consertio. diciae erant res vere per vim servatae. Actiones autem Vindiciae. personales erant verae conditiones; unde pacta, sed alia significatione postea conditiones mansere dicta, et maxime Conditiones. illa quae rem in fortunae casum dant et obligationem sus- Unde pacta e pendunt. Cujus rei bellissimum vestigium extat eo cap. Legis XII Tabb. de Judiciis: ENDO VIA rem uti paicunt orato (1). Uti in via creditor et debitor pacti sint, jus postu-

Unde pacta con-

Per veras autem conditiones creditores cum debitoribus qui aut inficiarentur debitum aut cessarent, obtorto collo tractis suam condibant, seu simul ibant domum, ut ubi operis suis nervo nexi debita exsolverent; si autem creditores non poterant cum debitore, tunc vel cum re sibi debita, et si ejus copia neque erat, cum debitoris re alia, qua sibi satisfacerent, condibant domum. Fides autem di- Fides. cebatur nervus, quae nunc quoque tertiae inflexionis citharae chordam significat: unde mansere locutiones, implorare Implorare fidem. fidem pro implorare potentiam; recipere in fidem pro re- Recipere in fidem cipere sub imperium, recipere in potestatem. Conditiones unde?
postea dictae condictiones a solenni denunciatione diei, qua Condictiones. debitori solvendum, aut in judicio sistendum esset. Denunciare enim prisci dicebant condicere: quod ex jure minorum gentium, hoc est post civitates fundatas originem habuit, ut nos infra haec perstrictim enumerata latius ostendemus.

CI. Sed primi homines hanc monasticam auctoritatem concubitu certo protulerunt in filios, tanquam in suas ipso- oeconomica. rum partes, quod fundamentum Societatis oeconomicae Philosophi communi calculo statuunt: ex qua Philoso-

De Auctoritate

(1) Ex lectione Hotomani.

Vici Op. lat. T. II.

Filius particeps phiae penu Latini in priscis locutionibus habent, particeps atris. meus (1) pro eo quod nunc dicitur meus filius. Atque inde Filius res sua patri, in leg. XII Tabb. illud caput influxit: Uti paterfamilias super pecunia tutelave REI SUAE legassit ita jus esto; ubi filii familias veniunt appellatione rei suae: unde porro suitatis jura profluxere.

Patres in familia summi.

CII. Hinc auctoritas oeconomica seu familiaris orta est, qua patres in familia summi: libertas filiorum stat in arbitrio parentum; unde patrifamilias distrahendi filii jus fuit; in acquisitionibus filii sunt, ut scite Aristoteles appellat, animata instrumenta parentum: unde peculii jus derivatum; parentes habent tutelam filiorum tanquam rei suae, quam

aliis testamento legare, mandare possunt.

Pecunia.

Patrimonium, Hereditas, Familia quid?

Solitarià auctoritate in familiarem prolata, cujusque suum, seu dominum suarum cujusque rerum prolatum est in pecuniam; nam vetustissima artium pecuaria; quae etiam viventis patrimonium a patre, defuncti hereditas ab hero dicta est: et ex libertate singulorum familia orta dicta a famulis, seu clientibus, qui agrorum cultura rem faciebant familiarem: estque utilitatum domesticarum communio: quam communionem qui habent dicti liberi, ut different a nexis, quos superius diximus: et ex singulorum tutelis patria potestas facta est, quantum est jus filios coërcendi, Jus vitae et necis quo pater familiam tueatur; unde patribus jus ortum vitae et necis in filios.

in filios. Familiae primum

rerumpublicarum rudimentum.

CIII. Et ita familiae primulum rerumpublicarnm rudimentum fuere; cujus vestigium belle integrum mansit in Testamentum spe- testamentis, · quae patresfamilias condere, ordinare, uti cimen imperii sami- Principes summi condere leges, ordinare rempublicam dicuntur: et promiscuo vocabulo patresfamilias hereditatem, Principes, rempublicam, quum eam aliis mandant, legare dicuntur: et uti legatus in republica legata Principem, ita heres in hereditate defunctum patremfamilias refert, seu, ut vulgo dicunt, repraesentat: et uti quicquid Principi placet legis habet vigorem; ita quicquid testator testamento jubet, jus esto: tanquam Princeps summus legibus solutus jure naturali nuda voluntate rerum suarum in alios transfert dominium: unde legata formulis illis concepta sumito, capito, quae vindicationis appellantur; et tanquam potestas summa legatis, quae damnationis dicuntur, sancit in testamento poenas.

Alterum clientelae.

CIV. Sed praeter familias clientelae rudimentum rerum-

(1) Terent. Heautontim. Act. I, Sc. I.

publicarum fuere alterum, ex quibus omnium primae in

terris respublicae natae Optimatium.

Sed quae heic aio, universae eruditorum reipublicae mira omnino esse videantur; tum quia Philosophi omnes constanter affirmant, Respublicas a Familiis tantum fuisse inchoatas; tum quia Historia universa tradit, primum inter mortales Regium nomen fuisse.

Huic communi errori locum secit Philosophiae et Philologiae distractio (1); ex qua factum, ut Historia nondum sua hactenus haberet principia, quae non alia sane forent, sua habet principia. quam res gestae temporis obscuri, unde tempus fabulosum falsis poëtarum commentis excuteretur, et tempus historicum haberet exploratas praeteritas caussas, a quarum effectibus sua sumit exordia: quae respublicas fundatas, ac regna condita, pacis bellique jura, ordines, leges, magistratus tamquam e vestigio inter mortales nata nobis in ipso sui limine proponit; quamobrem vera falsis sine ullo delectu commiscet.

Id nos in nostra Historia Temporis Obscuri, quae universi Juris gentium quaedam fax erit, Lib. II praestare conabimur: in praesenti id solum tantisper tu omnesque alii Eruditi teneatis, quaeso, quod, nisi fallor, postulanti haud

facile negare possitis.

In statu exlegi corrupta natura tulit, ut innumeri omnem summi Numinis religionem exuerent; effreni libidine cimen. incertos, et quia incertos etiam nefarios concubitus celebrarent; desides vitam omnem inertem viverent: et victu foedo, quem de ipsis dicit in Arte Horatius, cadavera inhumata relinquerunt canibus corvisque voranda. At hercule aliquot fuisse necesse quoque est, qui pudore illius incertae et nefariae veneris et foedi victus commoti, de ni humanique Juris media illa erronum multitudine se proripuerint: et quando Divinatio antiquissima inter Occidentales est, quae auspiciis potissimum constat, uti Mathematica seu Astronomia judiciaria brevi post Diluvium nata apud Chaldaeos in Oriente; necesse est ut avium volatus Numen falso putarint, quos quia de caelo observabant, a verbo dios originis Graecis Latinisque communis, ut vox Diespiter docet, Divinum appellarunt; unde et ipsa Divinatio dicta, quae Juris Divini coepit apud gentes. potissima pars apud gentes habita est: câque ratione necesse est ut in illa insigni ruditate per auspicia Deos se consulere crediderint; auspicato certas sibi sedes agrosque

Pudor omnis divi-

Jus divinum unde

(1) De qua diximus in Proloquio.

visam.

Prima religio lucis occuparint; et per lucos in ara quisque sua Deos coluearisque habita.

rint: unde nunquam a Latinis lucum sine religione, aut ara aliqua appellatum reperias. Hinc etiam necessario factum quod isti falsi pii, ut qui non vagi et errones, sed Origo connubii certis sedibus haerentes certas indidem quoque sibi uxores conjungerent; certos sibi filios susciperent, qui connubium, seu jus nubendi citra nefas habebant: captos auspiciis agros, quia ibi manere perpetuo debebant, terminisque positis divisos, contenti quisque suo, eos industrii colerent: et cum certi essent patres, certi filii, certae uxores, inter ipsos necessario Humanitas primum nata, quae proprie ab humandis mortuis dicta est: eaque ratione sui suorumque tutelae tigna junxisse, casas collocasse necesse est: unde sensim

patriae potestatis, divisionis agrorum,

Humanitatis.

Tigna juncta. Casae. Pagi.

Gentes.

Falsae religionis non falso natae.

Optimi viri,

Patres.

tium Patricii.

Proinde ex universa illa multitudine exlegi hi soli ex falsa persuasione (quae in illa summa rerum imperitia et Ex religione vir- ruditate ipsis facillima probatu fuit) falsi pii, Deos observarent; et quia pii, prudentes sibi visi, qui eosdem per auspicia consulerent; temperati, qui castam venerem colerent; fortes qui indomitos agros culturae subigerent; ita ut ex Deorum falsa religione videas has imperfectas virtutes

pagi constructi, et majores gentes conditae (1); sed gentes

nativa significatione et propria, quam recta Romani rece-

pere, ut significarent virilem stirpem in plures familias di-

inter eos ortas, qui optimi et a virtute dicebantur Viri, quibus respondent Graecorum Hywes, unde Heri fortasse Latinis dicti: atque ii ipsi erant qui patris nomine cieri pos-Veri majorum gen- sent; ex quibus veri majorum gentium Patricii oriebantur: indidem ii qui gentem, seu communem virilem stirpem haberent: a quibus Jus majorum gentium, quod cum Graecis proprie ve eu appellares (a), nempe antiquiorum ante ci-

- (1) L. 5. D. de Just. et Jure.
- Unum ex perpetuis hujus Operis Argumentis.

Heroicum Jus

Et sanc per hos utrosque libros, id veluti perpetuum argumenomne antiquum Ro- tum disscritur, omne Jus Romanum antiquum, in omnibus ejus parmanum qua publi- tibus, vel iis ipsis in quibus hactenus Romanorum proprium putatum est, id omne Jus heroicum susse. Heroicum sive poeticum Romanum Regnum; Romanos Quirites, heroes Romanos; Jus Quiritium, Jus heroicum, ex quo Patres Romani, ut prisoi heroës, auspicia, agrum, jus, connubia, imperia, sacerdotia plebi habuere incommunicata; heroicas clientelas, in quarum parte erat, ut heroes docerent ad sua asyla receptos homines Fas Deorum: unde Romanis mansere clientelae, per quas Patricii plebejos docerent jura; ac proinde Jus arcanum Romanum heroicum quoque: heroicam pri-

vitates fundatas, ortum habet: quae initio facto per auspica a Jure divino, sepulturis jus humanum ab humandis mortuis condere instituerunt.

Per hanc narrationem tu huc interea retuleris, secundam originariam omnium omnino jurium acquisitionem, jurium acquisitio. quae per agrorum divisionem terminis positis jure majorum gentium facta est, qua rerum dominium naturam mutavit,

ut quando terrarum prius erat domininm ejus simile, quod mutata. babet populus theatri ex. gr. thermarum vel stadii; deinde a distinctione factum est dominium, quo res sunt et ma-

nent singulorum.

Quod autem is status exlex diu perdurarit in insignem generis humani frequentiam, argumento sit, quod Romani sub Regibus, qui ad ducentos quinquaginta annos regnarunt, ad viginti urbes oppidaque cepere; nec tamen, ut Divus Augustinus De Civitate Dei (1) refert, ultra quam viginti milliaria nostris tertio ferme breviora Imperium protulere.

lgitur cum inertibus copia non tanta esset de terrae sponte natis victitandi, necesse est, ut ex ea ipsa multitudine impia et nefaria infirmos subierit industria, qui vitae necessaria aestate vix et aegre, per quae manserunt inculta, legerent, et in hyemes asservarent, contra robusti ac violenti, ut natura fert, feriati vel Optimorum culta furari auderent, vel lecta sive adeo asservata ab infirmioribus rapere.

scam Jurisprudentiam rigidam, heroicam antiquam severitatem poenarum, Jus optimum, sive Jus Romanorum Quiritium, Jus Fortium Romanorum heroicum, quo in Latium, Italiam, Provincias Romanum Imperium prolatum est: heroicas Romanorum nuptias, uxorum coëmptiones; heroicam ipsam, quam Romanorum dicunt propriam, patriam potestatem, perpetuam fosminarum tutelam heroicam; heroicam justam Romanorum aetatem, suitatem, adgnationes, gentilitates heroicas; heroicas usucapiones, stipulationes, mancipationes, ac proinde omnes actus legitimos; atque adeo priscos omnes Romanos mores suisse heroicos: quibus apud alias gentes sive ab ipsa Heroes. forma rerumpublicarum vel libera, ut inter Graccos, vel monarchica, ut inter Siculos et Orientales, jamdiu resolutis; aut rebus-Publicis Optimatium, sive Heroicis Regnis, vel ex libertate mixtis, ut Carthaginensium, aut meris, ut Hispanorum, Gallorum, Britannorum, in ditionem potestatemque Romanam venientibus, et in provincias redactis, ac proinde omnibus suo cujusque jure optimo per victorias mulctatis, soli ferme in Orbe terrarum Romani heroicos mores legibus domi, virtute foris, et ideo virtute foris, quia legibus domi, custodiere; edque custodia communia heroum jura Jecere propria; et quia custodiendo secere propria, Romani heroës gentium fuere.

(1) L. 3, cap. XV, T. VII Edit. Paris. 1679.

A Jure divino humanum profluit.

Secunda originaria

Naturâ dominii

Romaní gentium



Sic Optimi, qui venere propudiosa non resoluti, cultura Optimi, fortissimi. agrorum exerciti, gentis factione feroces, ac proinde optimi seu fortissimi dicti (nam priscis bonus qui nunc fortis, uti fortus, qui nunc bonus erat) facile violentos ac temerarios Imperium prolatum. hensos occidebant: et ita imperium domi inter suos or-

ob suarum rerum tutelam in furto intra ARAta (a) depretum (1) foris tutelae quoque jure in alienos prolatum est.

prietas.

Ad eam virtutis famam exciti infirmi, ubi injuriis premebantur a violentis, ad lucos et aras Optimorum confu-Clientelarum pro- gisse haec natura rerum sic comparata suadet; a quibus in eas leges recipi ipsius dominii mutata natura dictabat, ut quando in agros Optimorum proprios salutis caussâ con-

opere et obsequium.

Addicti.

Assignatio, parter fugissent, quos Optimi assignassent ipsis, colerent agros, suisque operis vitam sustentarent, pro quo beneficio praeterea obsequium praestarent Optimis: et ita clientelae ortae, quarum propria assignatio, qua clientes colendis agris erant addicti: et partes duae, operae, obsequiumque, quae clientes debebant Optimis, tanquam Patronis: et Patricii, hoc est, qui patres certos nomine ciere possent, haberent agrum, auspicia, gentem, connubia, lucos, aras; clientes nihil horum haberent. Unde in Historia universa vides Hispaniam, Africam, Gallias maxime et Germaniam, Britanniam, Italiam Graeciamque scatere clientibus.

Asylorum jus antiquissimum.

Atque id est Asylum, quod Livius dicit, vetus urbes condentium consilium; sed per haec quae nunc sic perstrictim innuimus, latius in Historia Temporis Obscuri exequemur, vetus urbes condentium jus multo verius dixisset.

Et ita clientelae, alterum a familiis expressius rerumpublicarum Rudimentum fuit; utpote quae ordines imperandi, et parendi longe ampliores induxere: quas Romulus, ut Plutarchus in ejus Vita refert, ab boc antiquissimo gentium Jure recepit; deinde Romani sub Regibus aliis, et in republica libera moribus transformarunt.

Jus optimum, Jus fortissimum.

Atque id est Jus Optimum nativa significatione appellatum Jus Fortissimum, quod Optimi, Fortissimi habebant agrorum, quos clientes non sibi colebant, sed Optimis: et si detrectarent, ex lege operarum nexi ab Optimis nervo Fides primum constringebantur: et ita fides proprie chorda, nervus fuit, Imperii et Potestatis primum nomen potestatis et imperii: unde locutiones, quas diximus, mansere, fidem implorare, implorare potestatem; recipere in fidem, recipere sub imperium (2).

vocabulum.

(1) Cap. CII. (2) Cap. C.

<sup>(</sup>a) Quae primae omnium Arae fuerunt: unde primae urbes Arac appellatae, ut latius infra.

Idque est celebre Jus nexi multo ante Romam condi- Jus nexi antiquistam natum. Quare Majoragius (1) merito ait cap. legis XII simae originis. Tabb. de nexis ex Solonis legibus non fuisse translatum, cum a Livio ante XII Tabb. nexi narrentur debitores: quibus addas ob jus nexi a Patribus saeviter in plebes exercitum uti Romae, ita Athenis ante eam legem saepe tur-

Sed et natura fert ejus status tandem clientes pertaesum esse, ut aliis semper colerent agros, suas junxisse vires, atque ita primum plebes extitisse, quae consurrexere contra Optimates: unde etiamnum Optimatium et plebis vo- Quando dicantur cabula obtinent, ubi turbis et seditionibus respublicae mo-plebs et Optimates? tae sunt; atque Optimates dicuntur, qui stant pro status tutela, plebs quae res novas molitur; quando republica quieta multitudo quidem plebs, sed illi Patres vocantur.

CV. Per hanc occasionem Patres jam natura sociales (2) Rerumpublicarum statim aequum jus agnoverunt, et aequi inter se juris fruendi caussa et occasio. caussa sua patrimonia, suas familias, suas potestates patrias rebus ipsis dictantibus (3) in commune tanquam in unam personam contulere: namque tum ad speciem, tum ad terrorem Patres se in ordinem direxere, ut plebis motibus obsisterent: et ita ordo natus; quem, qui inter ipsos proceritate corporis, animique ferocia emineret, regeret: mum in terris nalus, et ita regium nomen principio in terris ortum; et primi Reges ipsa corporis dignitate et animi praestantià ex hac re-

Quando plebs et

rum natura ipsa extitere. CVI. Ex ea collatione omnium ab omnibus jurium exti- Respublica quid? tere Respublicae. Quapropter Respublica definiatur, om-

Ordo civilis pri-

et passim appellatur.

nium civilium utilitatum communio; quae Civitas quoque

CVII. Estque tertia, et quidem omnium amplissima, Uniersitas juris; namque suum erat cujusque hominis singuli tas juris, universitas juris, qua continebantur omnia quae in ejus Prima Universitas dominio, libertate, tutela erant (4); patrimonium autem juris, suum; secun-patrisfamiliae viventis, hereditas defuncti est universitas ju-reditas; tertia resris amplior, quae peculia, libertates, tutelas filiorum, ope- publica. ras et obsequia clientum complectebatur (5): respublica omnium amplissima est, ut quae omnium patrum patrimonia, libertates et potestates sub se habet, et cuncta civilis vitae continet bona. Nam sine ea fundata homines desides impii sine ulla religione in incertam venerem more ferarum effusi; violenti et injuriis validi, de industriorum par-

(1) Lib. I, Miscell. 8. (2) Cap. XLV. (4) Cap. XCVIII. (5) Cap. CIII. (3) Cap. XLVI.

tis ex rapto viverent; et in reluctantes caedibus grassarentur, et sic homines hominibus lupi essent, et brevi fortasse genus humanum exhausissent. Quare Divina Providentia (1) factum ut rebus ipsis dictantibus (2), et ipsius corruptae naturae sponte Optimi provenissent, qui clientelas contra violentos fundarunt (3), et ad plebium turbas in ordinem se direxere (4), cujus potentia freti (5) leges dictarent, quarum metu homines deinceps occlusa libidine rationi servirent, et pro injuria aequitatem, pro socordia industriam intenderent, et Optimorum exemplo consuesierent metuere Leges virtute or- et vereri Deos: et ita Deorum religione leges gravius contae, religione con- firmatae. Ex quibus bonis animi artibus omnia opificia nata sunt, quae humanis commodis, usibusque inservirent, et sic homines essent hominibus veluti Dii. Quapropter res Omnia humanae omnes privatae, publicae, profanae, sacrae, omnia jura, com-

firmatae.

vitae bona debentur reipublicae.

Rerum appellatio.

moda, bona, quibus civilis vita fruitur, reipublicae sunt accepto referenda: atque in republica cuncta continentur. Itaque ut in natura appellatione rerum venit hoc Universum, quod dicitur Mundus; et quicquid in Mundo est; ita in re civili appellatione rerum venit respublica, unde illa apud Latinos rerum potiri adipisci principatum, rerum dominus Princeps, rerum arbitrium dominatio.

Animus,

Ut ex coitione corporum, quae principio a coëundo, co-Reipublicae corpus, meundo, comitium proprie dicta est, reipublicae corpus; ita ex consensione animorum reipublicae coaluit animus; qui a Papiniano (6) eleganter communis reipublicae sponsio definitur, hoc est omnium civium aequi juris voluntas; quae quicquid vult lex communiter appellatur: hujus animi mens est civilis auctoritas: hujus mentis ratio est justitia architectonica, de qua inferius dicemus: hanc mentem, hunc animum gerit Potestas civilis, quae est Persona reipublicae, cujus vita est salus publica, et in ejus salute vitae omnium continentur.

Mens, Ratio, Persona, Vita, Salus.

CVIII. In rerumpublicarum genesi ex dominiis omnium nenti, civili, liber- dominium eminens (a), et singulorum libertatibus libertas civilis, ex cunctis patrum potestatibus summum imperium ortum est.

De dominio emitale et summo imperio.

<sup>(2)</sup> Cap. eod. (1) Cap. XLVI. (3) Cap. CIV. (4) Cap. cod-(5) Cap. eod. (6) In l. i. D. de legibus.

<sup>(</sup>a) Quod Theologi morales dicunt, et Politici eleganter, dominio sovrano; latinissime autem, et maxime proprie, dominium civile dicendum esset, nempe dominium civitatis, seu reipublicae in rebus privatorum.

Dominium eminens potestas civilis communis boni caussâ in rebus et personis civium exercet, omni jure privato potius.

Libertas civilis est, qua cives suas habent leges, suos

magistratus, aerarium suum.

Imperium summum est jus cogendi animadvertendique etiam gladio in noxios cives domi judiciis, in exteros in-

jurios foris bello.

CIX. Dominio eminenti continentur recensiones ordinum, Universi juris puindictiones tributorum, atque adeo omne aerarium. Pater-blici materies. familias enim dominicae potestatis jure servis ministeria attribuit, operas indicit et eorum peculia aufert.

Civilis libertas celebratur, si praemia, poenae, honores onera geometrico commensu dispensentur, hoc est pro ci-

vium meritis ac dignitate.

A summo imperio proveniunt leges, magistratus, judicia, arma, arces, praesidia, et bella ac foedera. Atque haec est omnis publici juris materies.

CX. Ac dominio eminenti, civili libertate et summo im- De auctoritate ci-

perio constat civilis auctoritas.

CXI. Et civilis auctoritas in eo refert divinae proprietatem originis (1), quod haec tria unum sunt, et quodque lis divina origo. eorum trium semper est cum aliis duobus complicitum; ita ut si unum eorum desit, non vera respublica sit, sed

reipublicae simulacrum.

ČXII. Auctoritatis, quam mentem civilem definivimus (2), De Just ratio est Justitia architectonica: nam uti ratio in Sapiente Justitia architectoomnibus virtutibus imperat ad animi tranquillitatem, quae nica: Aristoteli virtus universa, justitia regina Platoni: unde ejus In sapiente, imperium lex regina Chrysippo dieta (3) et in familia ju- In samilia, bet ob ipsius tranquillitatem omnium familiarium officia virtutum; ita in civitate ad ejus beatitudinem imperat om- In civitate; nium civilium virtutum officia: unde Justitia architectonica eleganter Philosophis appellata, quia civilis felicitatis imperat opus, a virtutibus civilibus faciendum; nec ineleganter in scholis legalis dicta est, quia legislatione in animo legislatoris extat; qua imperat prudentiae, legibus ordinum, Imperat prudentiae, ut quisque sit gnarus, ac proinde dignus ordine, quo censetur; imperat temperantiae, legibus sumptuariis, connu-Temperantiae, bialibus et legibus publicorum judiciorum; imperat forti- Fortitudini, tudini, legibus militaribus, ac postremo imperat ipsi pecu- Justitiae peculiari. liari justitiae, sive rectrici sivi aequatirici, legibus ceteris, quas fert de reliquo jure universo seu publico seu privato.

Auctoritatis civi-

De Justilia archi-

(1) Cap. III. (2) Cap. CVII. (3) L. 2, § Sed et philosophus, D. de leg.

Ejus lex regina.

Hujus Justitiae lex regina, seu summa est, salus publicae potestatis, ut in populari illa suprema lex, populi salus esto.

Civilis potestas imago Dei.

H.

III.

IV.

V.

Vſ.

lus esto.

CXIII. Et Respublica in eo quoque imaginem Dei refert, quod ut Deus Aseitate est in omni natura summus (1);

Similitudo.

quod ut Deus Aseitate est in omni natura summus (1); unde homo auctoritate naturali est in omni natura mortali summus (2); auctoritate monastica est in solitudine summus (3); pater auctoritate oeconomica est in familia summus (4), ita auctoritate civili est in civitate potestas civilis summa. Cumque respublica quid universom sit (5), ut Universo summus Deus praeest, ita potestas civilis in republica omnia infra se, nihil habet superius: quamobrem uni Deo, praeterea reddit rationem nemini. Et uti Deus summa libertate qua fruitur, suae aeternae rationi immutabiliter haeret, quare poëtae Jovem Fato subjectum fingunt (a); ita civilis potestas per summam ab omni coactione et vi libertatem, suae ipsius rationi, nempe legi a se latae paret (6): at rationi aeternae, nempe juri naturali inobsequens divino conscientiae judicio damnatur. Et uti Dei Opt. Max. potestas et voluntas unum idemque sunt, ut diximus (7), ita civilis potestatis voluntas et potestas una, quae Imperium appellatur. Et uti ex divina potentia res omnes existunt; ab ejus aeterna ratione singula quaeque creata suas habent perfectiones; et ab ejusdem infinita bonitate homines habent sua merita: ita ab hac summa Potestate sunt ceterae omnes potestates, sive publicae sive privatae; a quaque forma, quam legibus concipit, singula quaeque induunt juris seu justi formas; et ab cjus dignatione sunt omnia juris beneficia et dignitates. Praeterea uti Deus, ut Poëta inquit,

.... nutu temperat orbem,

suâque presentiâ verum exhibet menti et beat homines; unde pulcherrima illa Latinorum locutio, Nisi quid Dii respiciant; pro, nisi Deus fortunet, sospitet: ita summa Potestas suo nutu, sua praesentia actibus, qui apud eam geruntur, jus inducit: unde testamenta calatis comitiis justa, hoc est maxime erant solemnia. Postremo uti Deus mentibus hominum saum aeternae rationis verbum fando, fas

VII.

<sup>(1)</sup> Cap. III. (2) Cap. XCIII. (3) Cap. XCIX. (4) Cap. CII. (5) Cap. CVII. (6) L. Digna vox, C. de legib. (7) Cap. IV.

<sup>(</sup>a) Sive adeo Stoici suum de Necessitate dogma hac fabula involvere (Vide Not. ad Cap. XXII, § 4, Part. II Lib. II).

dictat (1), jus naturae immutabile, quae est formula naturae, Varroni; ita Potestas civilis quicquid verbo suo jubet, necessarium jus dicit, quae verborum formula in spe-

cie et proprie jus a jussu appellatur.

CXIV. Jubent autem non nisi Domini; quod in repu- Jus civile merum. blica populari docet formula illa legum rogandarum, Velitis, Jubeatis, Quirites; et dominorum uti jubere ita rursum vetare est. Hoc dominium, uti ita dicam, juris est de rebus quae natura non improbante et juberi et vetari possunt; quod Jus civile merum definire quis possit.

CXV. Auctoritas hac acceptione, qua significet hoc do- Juris civilis prin-

minium sive arbitrium condendi juris, est Principium juris cipium.

mere civilis universi.

CXVI. Hac acceptione Juris civilis auctoritas duas ha-Jurisditio et Jubet partes, quarum altera, quando

. . . . . . . . . . . . necesse est Indiciis monstrare recentibus abdita rerum;

Jurisditio eleganter dici potest; estque dominium quod Potestas civilis habet juris mere civilis: quod quum dictat, altera auctoritatis pars est quae Jurisdictio appellatur, sive ipsa summa Potestas id dictet, sive ejus imperio, subsumma.

CXVII. Diximus supra Verum legis ratione, Certum le- Caussae certi juris. gis auctoritate constare (2): igitur jurisditionis et certi ab ea conditi juris eae caussae fuere: quod dominia, libertates, tutelae (libertatis appellatione e contrario obligationem quoque accipio) jure naturali quacumque animi destinatione sufficienter significata existunt (id enim dictat humanae societatis natura; nam mentes humanae, quibus corporibus dividuntur, aliae celantur ab aliis) (3); et solo veri pudore continentur (4). Sed pudore exuto, jure majorum gentium, h. e. ante respublicas constitutas et leges positas ea manu capere, usu, sive corporis perpetua rebus adhaesione obtinere, vi reciperare necesse erat (5). Hinc Potestas civilis ideo ex Patrum ordine nata, ut omnem in posterum violentiam extingueret, haut freta veris naturae, sed incertis, ob hominum temeritatem, et ob eorundem fluxam fidem parum fidens pudori; sibi uni vim servavit, ita ut pauca publice vi tractaret, coërcitiones nimirum et stati civili. poenas, quo in privatis rebus agendis ea ratione ceteris quies esset : atque ob id ipsum dominii, libertatis, tutelae

Vis servata pote-

(1) Cap. XLVIII. (2) Cap. LXXXII. (3) Cap. Principio. (4) Cap. LXVI. (5) Cap. C.

Formae, modi, rebus privatim agendis certas induxit corporeas formas, quae in jure modi et caussae appellantur, quasi cavissae Cur causse dictae, quia cavent; unde passim leges aeque ac Jurisconsulti cavere dicuntur, quum certis verborum formulis aliquid juris concipiunt; ad quas formas cives suas infinitas sive informes voluntates conformarent, qui sedulo serioque, non fraude nec temere jura sibi parare, conservare, vel in alios transferre vellent; queis tribus rebus omne juris privati negocium celebratur (1). Eaque ratione jura, quae naturâ Jus naturale ve- vera quidem sunt, sed incerta, jure majorum gentium certa rum, sed incertum; sed violenta, jure civili certa praestiti et pacata; et ut gentium certum, sed praestiti et pacata; et ut violentum; civile cer pacata essent, de iis, quae eni to vicico accidunt, ut Theophrastus loquitur, non quae ex vapaloys jura constituit (2), parvi pendens an quandoque vera non essent; et solum curans quae frequenter et facile eveniunt (3), quae semel aut bis accidunt contemnit (4); quod legis vicium quidem,

tum et pacatum.

Interpretatio jure tationi permisit (5). Unde Pomponius ait, naturaliter fieri

naturali necessaria. ut legibus latis interpretatio desideretur (6). Et ita civilis Potestas quae in reipublicae genitura dominia, libertates, Jus civile pro vi tutelas acceperat a patribus certa sed violenta, a plebe necessitatem, pro in- vera sed incerta, quasi brevi manu auctoritatis civilis, omni tatem induxit, ut vi adempta, omni incertudine sublata, et pro iis inducta pudorem et verum, juris civilis necessitate et solennitate, in cives certa et ciqua licet, custodiat. vilia, seu verecunda resudit, atque distribuit: eoque pacto ex bona et magna parte iis juris naturalis verum et pudorem reposuit.

sed necessarium supplendum, sive emendandum interpre-

Jus civile commune.

CXVIII. Atque hac dominii, libertatis, tutelae metamorphosi, ut ita dicam, qua ex violentis juribus in modesta sunt commutata, extitit Jus civile omnium civitatum commune, quod omnibus populis, qui a jure majorum gentium sub juris civilis auctoritatem concesserunt, ipsa rerum, quam disseruimus, natura dictat, una eademque ratione evenisse.

Tertia originaria

CXIX. Et post primam originariam omnium jurium jurium acquisitio. acquisitionem, quam hominibus cognatam diximus, et naturae (7), et alteram jure majorum gentium introductam, qua Patres agrorum, quos auguriis ceperant, dominia terminis positis distinxere (8); haec'est tertia originaria acquisitio jure civili introducta.

<sup>(1)</sup> L. final. D. de leg. (2) L. 3 et L. 4. D. eod. (3) L. 5. D. eod. (4) L. 6. D. eod. (5) L. 10 cum tribus seqq. D. eod. (6) L. 2, § His legibus, D. de orig. Juris. (7) Cap. XCVII. (8) Cap. CIV.

CXX. Atque haec ipsa auctoritas juris est, qua omnia Jura omnia privajura privata utilitate sunt publica auctoritate: nam testa- ta utilitate, publica mentum et tutela praeter hanc rationem, quam habent cum omnibus juribus aliis communem, alia propria, quam

supra diximus (1), juris publici esse dicuntur.

CXXI. Et jura privata omnia ad haec tria summa ca- Dominium, liberpita revocantur: Dominium (cujus partes sunt ususfru- tas, tutela juris prictus, et aliae servitutes personales, et praediorum jura, quae confessoria actione ut res nostri dominii vindicantur; jus pignoris, hypothecae, quas ut res nostras adversus quemvis possessorem perséquimur; et possessio ipsa, quam in nostro patrimonio numeramus): libertatem (sub qua omnem potestatem obligationemque complector), et actionem; actiones autem nihil aliud sunt, quam rerum nostra- nostrarum rerum.

rum legibus praesormatae tutelae (2).

CXXII. Et Dominium, Potestas, Obligatio, Actio divinae originis proprietatem obtinent (3), ut omnia in patrimonio vina origo. nostro numerentur; omnia sint in nostra libertate; de omnibus proditae sint actiones; omniaque unum sunt patrimonium viventis, defuncti hereditas: et horum trium si unum desit, sive in summa, hoc est, in ipsa rerum universitate, sive in singulis rebus, jus deest: si desit dominium, quod nempe quis pater. dominus, creditor non sit, jure naturali deest potestas, obligatio, actio: si libertas desit, ut in servo, qui bello interna quoque justitia justo captus est, dominium, potestas, obligatio, actio jure naturali, jure gentium et civili deest: si actio sit inefficax, quia aliqua exceptione elidatur, dominium, potestas, obligatio jure naturali et jure gentium deest, et jure tantum civili sustinetur.

CXXIII. Haec quae hactenus disseruimus sunt cuique De jure Quiritium juri civili communia. Sed ex hoc ipso jure civili communi Romanorum. est celebre Jus Quiritium Romanorum (\*), actibus legitimis,

Actiones, tutelae

Juris privati di-

(1) Cap. LXIII. (2) L. final. D. legibus. (3) Cap. III.

(\*) Romanae historiae interpretationes, quae saepe hoc in Libro obveniunt, intimam idearum Vici connexionem testantur, ac simul illam tamquam mentis occupationem, qua feliciter praeeunte, ipse ad de-prehendendam philosophicam Juris universalis, et hinc civilium in-stitutionum historiam pervenit. Si rigore logico Jus universale in ordinem suum redigendum fuisset, Romana historia utpote simplex facti applicatio recenseri debebat inter ea elementa quae constantiam ejus systematis historici (Lib. II, P. II) comprobant. Attamen nisi adfuisset unicum sane factum historiae Romanae, quae terno civilitatis curriculo incedit ac protenditur, Vicus nec delineare historicum systema potuisset, nec explere ingentem illam lacunam, quam in civili Hob-besii philosophia extare jam monuimus inter psychologiam et societatis ordinem ad normam exactum atque constitutum (V. Introd. gen.).

Vici Op. lat. T. II.

quos Papinianus enumerat, agitatum (1); quodque eruditi

Patres. Patriciorum.

Hastati.

sucapio,

Usurpatio,

Obligatio,

Conditio.

omnes Romani Juris interpretes tantopere excoluerunt, ut corum commentariorum utramque paginam implere videatur; quodque putant esse Romanorum proprium inventione; cum, si quae hactenus diximus vera sunt, Romani id non inventione, sed custodia proprium sibi fecerunt, ut Romana Respubli- latissime Lib. II explicabimus. Etenim Romana Respublica ca principio optima-tium, regno mixta, principio Optimatium natura fuit, Regno mixta, quod gra-Quirites Romani viter mox firmabimus; et Romani Quirites non alii quam Patres fuere: ex ordine enim Patrum, patrumque Princeps Hasta genus teli fuit Romulus, qui inter Deos relatus, a Quiri hasta Sabinis dicta, qua valebat, Quirinus est appellatus; quo teli genere viri patricii in bellis utebantur, uti et Romanis in moribus erat, et Homerus de ipsis heroicis temporibus te-Bellona, Minerva statur. Quare Bellona, quae eadem est Minerva, nempe mens et ingenium belli mens et ingenium, cujus historia patricii in bello sunt (2), Quirites Romani hastata a poëtis fingitur. Itaque Romani Quirites sunt Romani Hastati. Quamobrem Jus Quiritium nihil aliud est quam jus majorum gentium, hoc est jus proprium patrum, qui uni gentes fundarant (3), quod quia nondum erant

leges positae, principio justae violentiae mos fuerat: qui mos deinde, omni vi adempta et corpulentia, in graciles formas attenuatus in Republica legibus fundata (4) abiit

in Jus civile Quiritum, seu Patrum Romanorum. Jus Quiritium CXXIV. Et in ma quauam grand.

Romanorum Fabula quae aetas in homine phantasia plurimum pollet, quare et id seculum Poëtarum fuit, et omne id tempus in Historia heroicum seu fabulosum excurrit (5), primi rerumpublicarum fundatores jus majorum gentium in quasdam Imitationes violen- imitationes violentiae commutarunt; ut mancipatio, qua tise, mancipatio, u- omnes ferme actus legitimi transiguntur, liberali nexus traditione; usucapio non corporis adhaesione perpetua, sed possessione principio quidem corpore quaesita, deinde solo animo conservata; usurpatio non usus rapina quadam, sed modesta appellatione, quam vulgo nunc citationem dicunt; obligatio, non ultra corporum nexu, sed certo ver-Vindicatio, manus borum ligamine; vindicatio per simulatam manuum consertionem et vim, quam Gellius appellat festucariam; tandem, ut alia omittam, conditio, sive actio personalis non itione creditoris cum debitore, vel cum re debita vel cum

> (1) In l. Actus legitimi, D. de reg. Juris. (2) Ut nos de Poëseos origine, Lib. II, dicemus. (3) Cap. CIV. (4) Cap. CXIII. (5) Lib. II, de Poëseos origine.

re alia, sed sola denunciatione peragerentur: et sic per haec violentiae imitamenta Jus Quiritium Romanorum quandam Juris gentium fabulam agere videbatur: quas et non tiqui. alias, ut hactenus sunt interpretati, Justinianus satis erudite Juris antiqui Fabulas vocat. Quae sic enarrata gravi conjecturae faciunt locum, ut his de caussis primos urbium fundatores et Heroës et Poëtas Orpheum et Amphionem Orphei et Amphioipsi Poëtae tradiderint (1).

CXXV. Sed per ejusmodi fabulas vides, jus civile quo Per quam fabulam longius a jure majorum gentium abscedit, nempe a veritate jus civile propinviolentiae, eo propius accedere ad jus naturale, hoc est quat vero.

nes mythologia.

ad veri pudorem.

CXXVI. Sed heic certe illud quaeras: cur Romani uni Cur Romani juris ex omnibus nationibus testimonium majorum gentium juris majorum gentium teperhibeant? Quia mira Romuli magnanimitas Romae condendae in potentissimi Ethruscorum Regni confinio, quod universo mari infero ad fretum usque Siculum nomen dabat, et inter innumeras minutas quidem sed fortissimas Optimatium respublicas, quot supra (2) cum D. Augustino vidimus, et invicta gentis Romanae fortitudo adversus servitutem foris, et acris Romanorum Patrum sui Quiritium Juris custodia adversus tyrannidem et plebis libertatem domi, in qua ceteros aliarum rerumpublicarum Optimates superasse argumento est, quod Romana gentes omnes subegerit; unde est felicitas consecuta, ut terrarum Orbis jure tium digui orbis imgentium nempe per justa bella victus Romano Imperio universus paruerit; eae occasiones praestitere, ut Romani Patres praeter ceteras nationes jus gentium majorum, seu jus privalae violentiae (3), ex quo respublicae primum ortae, in illa quae nuper memoravimus (4) violentiae imitamenta conversum diligentissime custodierint; et vim domi ademptam, foris jure minorum gentium prolatam, quod definire possis jus violentiae publicae, in quo stat omnis justitia bellorum, iidem Romani in omnibus ferme bellis summa sanctitate servarint: et ita super quo jure civilia Imperia primum orta, super eodem ipso Imperium Romani protulere, ut latius Lib. II demonstrabimus. Si autem has occasiones, aut Campani, aut Numantini, aut Carthaginienses, a quibus solis Roma servitium metuit, ut Cicero in una Agraria testatur, nacti essent; ab una earum gente Jus Patrum Campanorum, aut Numantinorum, aut Carthaginiensum haberemus.

Romani jure gen-

(1) Lib. II de Poës. orig. (2) Cap. CIV. (3) Cap. C. (4) Cap. CV.

Prima lex civilis

CXXVII. Sed ut heic semina disseram ejus Argumenti, quod Libro II copiosus tractabimus, Romanam Rempublicam, super quibus legibus primum fundata est, super iisdem ipsis auctam esse et amplificatam, recolendum heic quod supra diximus (1), nexos tandem pertaesos semper Optimis colere agros, primas ab iis secessiones fecisse: et ita plebes primum coortas, quibus Optimos in ordinem confertos obstitisse, et ita ordines primum quoque coortos esse. Certe in eo temporum articulo, ut Patres citra caedem revocarent plebem, aliqua conditione aequa oblata id egisse necesse est: eam autem non aliam invenias (quando fortes sunt parcissimi sui, quod virtute sibi pepererunt), quam, ut clientes colerent agros sibi; pro quo beneficio plebei patribus aliquid census vel tributi simile penderent. integro apud Patres ipsos nexus jure manente; et ita plebei haberent sibi agros sub onere, Patres autem agros optimo jure. Haec prima legum, quae in Republicae natae sunt et qua ipsae Respublicae sunt fundatae (2), Agraria, quae in Historia Romana non ut aliae, quemadmodum de connubio patrum, de communicando consulatu, de communicandis sacerdotiis, ita de dividendis agris, sed proprio et vulgari vocabulo, ut res vetustissima primum prodit: eaque lege Dominium, quod antiqui Interpretes dicunt bonitarium, a Patribus plebi est constitutum. At enim quia Patres saepe injurià plebeios de agris dejicerent, pro quibus nulla iis actio prodita erat; ex iis caussis novas se-

Agraria prior.

Dominium bonitarium cum republica natum.

Agraria posterior.

Cur in mancipa-tione nexus traditio?

auctum.

cessiones a plebibus factas necesse est; easque revocatas quoque natura fert alià apposite aequa conditione data. quam non aliam comminiscare, nisi ut plebei jure optimo sibi haberent agros, quos iis Optimi assignassent, ut si eorum possessione caderent, vindicatione conservarent, ea formula, Aio hunc fundum meum esse ex jure optimo, quae postea Romanis fuit, ex jure Quiritium, jure tamen nexus apud Patres integro contra debitores manente, quod postea in plebeios foenore exercuere: mansit tamen, ut cum traditione mancipii traditio nexus conjungeretur: quod postea in leg. XII Tabb. perlatum est: QUI NEXUM FACIET, MANCIPIUMQUE; idque in usurpationem prisci Optimorum ju-Super tribus legi- ris. Super lege clientelarum de operis nexorum, et super bus Romanum Im- hac duplici agraria, priore nempe de dominio bonitario, et posteriore de dominio ex jure optimo, Romanos Imperium in Latium, Italiam, Provinciasque protulisse in ejus

> (2) Plutarch. in Thes. (1) Cap. CIV in fine.

Historia Lib. II observabimus (a), qui pro harum trium legum jure victis vel jus optimum agrorum, vel dominium bonitarium, vel tantum culturam, qua se sustentarent, re-

linguebant.

CXXVIII. Hinc perspicue palam cernit, Jus Optimum, quod hactenus Romanorum proprium putatum est, esse Romanorum. juris gentium origine (1), juris Romani custodia; id nam- Jus optimum juris que quisque populus liber inter suos habebat; Romani au- gentium origine, ju-tem juris gentium custodia, hoc est jure victoriae victis dia. populis ademere, et sic inter suos conservarunt. Quod plane demonstrat Cicero De Haruspicum Responsis, ubi inquit: Multae sunt domus in hac Urbe, P. C., atque haut scio, an pene cunctae jure optimo, sed tamen jure privato: cujus species mox enumerat, jure hereditario, jure nexus mancipii, etc., ubi antiquissimi juris gentium illustre vestigium agnoscitur, cum distinguat jus optimum a jure privato hereditatis, nexus mancipii, etc. Quem Ciceronis locum pro hac tanta antiquitate nulli rectius, quam Hispani, gens ejus, quod semel placuit, gravissima, explicarent, apud quos in haec usque tempora hoc jus optimum domorum perdurat, quod dicunt, ut Otalora de Hispanorum nobilitate testatur, solar conocido: et patricium definiunt nom-BRE DE SOLAR CONOCIDO, et patriciam gentem vel familiam appellant sozariega.

Juris autem optimi inter Romanas recepti sunt proprie- Juris optimi Rotates duae; altera qua est plenissimum, quod Eruditi quasi manorum proprietadivinantes verum fatentur, quum praedia optimi juris, tes duae:

Jus plenissimum, quae Cicero in Agraria definit, quae immunia prorsus sunt; recte interpretantur ab omni servitute et obligatione pignoris ac tributo; et explicant, praedia Alaudalia, vel, ut corrupte loquuntur, Allodialia, quod tantundem est ac si dicas, bona plenissimo jure; qui hac proprietate optimi juris agri, fuere Patrum, antequam Servius Tullus censum instituisset, quo etiam Patrum agros oneri census subjecit. Altera proprietas juris optimi est, ut sit quam certissimum, Jus certissimum.

De Jure optimo

Vici Op. lat. T. II.

<sup>(1)</sup> Cap. CIV, Sic optimi.

<sup>(</sup>a) Sed postea abstinuimus pro his principiis Historiam Romanam percurrere: cum animadverteremus, in his Libris ejus reipublicae praecipua momenta, seu potissimas caussas sive auctus, sive status, sive corruptionis, ex vi ipsa Romani Juris sive custoditi, sive laxati, quantum sat est, expendisse, ut quivis ex sese id ipsum facile praestare possit: quare quod heic polliciti sumus, lege Cap. CCXVII hujus Libri.

quod jus optimum, jus fortissimum majorum gentium fuerat (1), postea, vi per leges adempta, in juris civilis auctoritatem necessitatemque mutatum est (2): qua acceptione Romanorum fundi sunt juris optimi, utpote de quibus reivindicationis formula prodita erat (3): nam acceptione priori non sunt, quia census oneri et juri Quiritium subjecta.

Jus Quirilium CXXIX. Nam jus Quirilium quodam , guodam Jus feuda- manorum fuit: etenim clientelae a Romulo Patribus sunt permissae, quibus Patres commissos sibi clientes docere jura, et in caussis tueri debebant; clientes vicissim patro-Obsequium idem nos obsequio prosequi. Id obsequium in jure feudorum di-

ac homagium.

Homagii etymon.

citur homagium, quod apposite ad rem nostram, hominii nexum, cultiores ejus juris Interpretes dicunt; et rectius, quam a verbo greco ομόω, juro, dictum quasi hominis agium, ab exercitio juris nexi, quo optimi nexos invitos agebant ad operas quas detrectassent: cujus obsequii, ut

bonor et fides.

Eaedem obsequii in feudis, erant etiam apud Romanos partes duae: honor ac homagii partes, erga patronos et fides, quae in re feudali fidelitas appellatur, nimirum de operis patrono praestandis: ex qua fide etiam publice et diu post libertatem populo assertam ple-

bei de suo aere militarunt; quae opera militaris jure Ro-Servitium militare. mano, jure autem feudorum dicitur militare servitium. Hoc jus nexi Patres in plebem usque ad ejusdem turbas et secessiones obstinavere. Sed et fundi Romani sine nexus traditione alienari jure optimo non poterant: nexus enim erat signum quod emptor venditori in assignatione fundi Pa-Quorsum traditio trum succederet, itaut nexus traditio perpetuus esset Pa-

dis adstrictius.

nexus in mancipatio- trum assensus in Romanorum fundorum alienationibus, qualis hodie in feudorum alienationibus Senorium assensus est. Jus Quiritum feu- Quin sine auctoritate ne utiliter quidem obligabantur: namque acceptilatio in actibus legitimis a Papiniano numeratur: qua stipulationum obligationes tolluntur. Hinc Praetores sua aequitate naturali nihil jus Romanorum Qui-Dominia bonitaria ritium demutabant: itaque talis naturae erant bonitaria do-

Tenutae seudorum. minia, quales hodie sunt in re beneficiaria, quae dicuntur Tenutae feudorum, quae meri sunt facti.

Romano feuda.

Igitur vides non has esse scintillas quasdam, ut Olden-Jus Romanum ex dorpius dicit, ex quibus feuda initium coepissent; sed ex feudis, non ex Jure clientelis, et majorum gentium feudis Jus civile commune; ac proinde Romanum quoque sumpsisse exordia. Et postquam a Germania aliisque Septentrionum plagis barbari Europam invasere, a quibus omne jus in vim et manum

> (1) Cap. CIV. (2) Cap. CXVII. (3) Cap. CXXVII in fine.

collatum est; iisdem recurrentibus caussis quas supra exposuimus, et duella et feuda, atque adeo aliud Jus gentium, Grotius (1) putat, sed rectius antiquissimum Jus ma- cum Jure violentiae iorum gentium, sed aliqua in parte mutatum rediit.

Duella et feuda

CXXX. Itaque summa Potestas civilis Romanorum ap- Quirites appellapellabatur Quirites, qua appellatione in comitiis utebantur; tio potestatis civilis
Romanorum. et in republica Optimatium Regno mixta Patres significavit; sed asserta libertate, nondum autem constabilita, duplex arcanum continebat; unum potentiae, quasi soli Quirites publicas res juberent; alterum libertatis, quasi plebei jus Quiritium jam acquisivisse publica confessione testaretur. Sed libertate confirmata, eam Patres in antiqui juris usurpationem adhibuere.

CXXXI. Sic principio ipsi Patres in comitiis hunc quasi Praetor Juris Qui-Seniorum assensum legitimis actibus praestabant: quando ritium Romanorum testamenta calatis comitiis condebantur, ubi Patrum praesentia jus erat. Aucto populi et rerum numero, Praetor Romanus dictus minister et custos juris, quae duo confun-et custos Romani Juduntur, quae sunt longe alia: nam quantum juris minister erat, Jus Quiritium Romanorum sua auctoritate civibus in actibus legitimis ministrabat, sine qua cives nihil jure agere dicebantur.

CXXXII. Jus autem erat ipsa Praetoris praesentia, uti principio fuerat ipsa praesentia Patrum in comitiis; et uti potestalis civilis. prius ipsa praesentia Patrum in comitiis, in quibus appellabantur Quirites, ipsum jus Quiritium erat; ita postea jus Quiritium fuit ipsa praesentia Praetoris pro tribunali, quantum jus Quiritium actibus legitimis ministrabat: inter quos ad rem nostram est insignis ille, qui dicitur, in jure cessio. Et Jus hac acceptione Paullus graviter definit. locum ubicumque Praetor salva majestate Imperii, salvoque more majorum, jus dicere constituit(2). Quatenus autem Praetor

Praetor minister

CXXXIII. Quae hactenus dicta sunt, spectant Jus Ro- De Jure Quiritium manorum Quiritium, quod liceat appellare privatum. Sed publico. est alterum jus Romanorum Quiritium publicum, quod auspiciis, connubiis, magistratibus, sacerdotiis continetur; quae Patres ex jure majorum gentium habebant plebi incommunicata (3): ex cujus juris utriusque acri custodia, quam Patres adversus plebem habuere, nos Libro II ennarrabimus, et virtutem et justitiam et eximias regnandi artes Romanas ortas esse.

sit et dicatur custos juris civilis, infra suo loco dicetur.

Jus, praesentia

(1) Lib. II de Jure bell. et pac. cap. VIII, I, 2. D. de legibus. (3) Cap. CIV, § Ad eam. (2) In L. penult. CXXXIV. Ex iis quae de jure privatae violentiae in so-

Jus civile commajorum gentium in minorum.

lentiae finis majorum gentium juris.

poëtica.

mune tradux juris litudine (1), de imperio paterno in filios (2), de fide clientum (3) et de caussis certi juris (4) supra tradidimus, per-Jus publicae vio- spicue palam est, Jus majorum gentium jure publicae violentiae, quod cum Potestate civili coortum est, terminasse, et jura civilia incoepisse, et quae Hermogenianus dicit (5), Regna heroica, regna condita esse, sed omnium antiquissima, regna heroica, sive poëtica, in quibus Duumviri, duo Heroës, ut supra diximus, a Rege, ut in Horatii caussa a Tullo (6) creati judices dictarent carmina, seu formulas in publice reos, quos perduellionis appellabant; et ita Potestates civiles jus publicae violentiae domi publicis judiciis exercerent: et ut a jure privatae violentiae majores gentes, ut vidimus (7), Jure publicae vio- ita violentiae publicae jure gentes minores, populi nimi-

tes minores.

lentiae conditae gen rum et nationes conditae sunt; a quibus jura bellorum et pacis sunt introducta: et tradux, ut ita dicam, quo jus majorum gentium in jus gentium minorum traductum est, fuit jus civile commune, quod supra diximus (8).

De Jure minorum gentium.

recurrit et jus monasticum.

ris origo.

Domini servorum. plum clientelae.

CXXXV. Cumque jus publicae violentiae sit Potestatis civilis cognatum et proprium (9); et Potestates civiles, ut Inter summas Po- supra demonstravimus, summae sint (10); hinc solae Potetestates status exlex states civiles jus belli, et a contrario pacis habent: cumque eae summae sint, hinc status exlex inter ipsas recurrit, ac proinde jus violentiae redit; in eo tamen a priore diversum, quod illud privatae, hoc autem publicae sit: et ita Bella duella publica. duella publica facta sunt; quia inter duas summas Potestates tertius non est superior, qui earum controversias dirimat jure: ex qua antiquitate Plautus Romanos Duellato-

res Optimos appellat: et bella sunt vindicationes, quae per Repressaliorum ju- veram vim publice peraguntur; conditiones (11) in repressaliorum jura, ut Zasio suboluit, abiere; mancipationes per veram manus capionem fiunt, quae dicuntur captivitates; et ut ob infirmos a violentorum injuriis servatos jus nexi prius ortum (12), ita ob servatos victos servitus intro-Heri clientum, ducta; et uti illi clientium Heri (13), ita hi servorum Domini fuere. Ex manumissionibus alterum jus clientelarum Patronatus ad exem- ortum, quod dicitur Patronatus; cujus similis proprietas

> (1) Cap. XCIX et C. (2) Cap. CI cum duob. seqq. (3) Cap. CIV. Cap. CXVII. (5) L. 5. D. de Just. et Jure. (6) Quod primum (4) Cap. CXVII. judicium de capite civis populum Romanum vidisse Cicero pro Milone testatur: quare id Romanos ex jure minorum gentium accepisse necesse est. (7) Cap. CIV, § In statu. (8) Cap. CXVIII. (9) Cap. CXXXIV. (10) CXIII. (11) Cap. C, § Per veras autem, (12) Cap. CIV, § Jus nexi. (13) Cap. cod. § Proinde,

> > Digitized by Google

assignatio; et partes item duae, obsequium et operae libertorum; usurpatio iterum vera usus, sive possessionis rapto fuit: et usucapio primum fundandarum gentium principium et fons omnis certi juris in rebus soli, qua optimi pium sundandarum fundos terrarum communium longa possessione fecere cer- gentium et certi jutos, proprios (1), quod barbare dicunt particulares; unde illae locutiones provenere fundare gentes, fundare civitates, A gentibus publice fundare respublicas, fundare imperia, mansit apud omnes recepta. gentes modus acquirendi dominia regnorum diuturna possessione. Itaque vides jus majorum gentium juris gentium minorum quoddam rudimentum fuisse; quo primae civi-tium rudimentum tates nullo consilio institutae, sed moribus ipsis ad bellicam Primae civitates ad virtutem imbutae sunt: et in jure civili communi, quae bellum natae. perpetua quaedam belli meditatio esset, versabantur.

Tamen ex jure civili communi bellis, ut justa essent, denunciationem addidere, quae item ex jure majorum gentium proveniebant, apud quas fuerat obvagulatio (2) et pipulum, quae duo satis significant infantiam eorum tem- pipulum erant majoporum quibus nata sunt; cum domini vagitu, qui puero- rum gentium querum, vel pipatu, qui pullorum est proprius, res sibi raptas querebantur: id apud Romanos dictum Quiritare, implo- Quiritatio Romarare fidem Quiritium, Patrum Romanorum quorum erat norum. Imperium (3): ex hoc jure civili communi convenere gentes in denunciationes bellorum, quae denunciatio Jure foeciali Romano clarigatio dicta, qua Foecialis clara voce res Clarigatio. repetebat, quae nisi restituerentur, indicebat bellum. Atque ex hoc minorum gentium jure conditiones sive repres- Conditiones, consalia juris majorum gentium, condictiones factae sunt jure dictiones factae. civili.

Ex quibus vides, Jus majorum gentium internam bello- Jus majorum genrum justitiam dictare, nempe rerum repetitionem; quod est tium justitiam, jus idem ac sui tutelam; jus gentium minorum externam, quae bellorum spectat. in solennitatibus bellorum spectatur, ut summae Potestates bella gerant, nec ante, quam condixerint, sive denunciaverint, gerant.

CXXXVI. Hoc jus civile commune, quod diximus (4) est jus commune omnium populorum, quod dicit Gajus (5) gentium, et jure na-turali Philosophoubi jus civile definit: omnes populi qui legibus et moribus rum. reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur: idque Divina Providentia (6) quia

Usucapio princi-

Jus majorum gen-Jus civile bellica

Obvagulatio et

De Jure naturali

(1) Cap. C, § Jus autem, et Cap. CIV, § In statu. (2) Ex vulgari Lexicorum eruditione. (3) In 1. Omnes populi, D. de Just. et Jure. (4) Cap. CXXX. (5) L. 9. D. de Just. et Jure. (6) Cap. XLVI, § Igitur.

70

rebus ipsis dictantibus (1) inter gentes seorsim ad cujusque populi tranquillitatem ipsarum moribus explicavit; quo civiles Potestates id divisim edoctae, facilius conjunctim in jura bellorum convenirent. Quod jus communibus gentium moribus explicatum, est Jus Naturale Jurisconsultorum, a Jure naturali Philosophorum longe diversum, quod ii ad Rationis Æternae libellam severissime exigunt. Sed enim cum respublicae Optimatium, ut inferius dicemus, ferme omnes sint vel sub regna redactae, vel in libertatem resolutae, quae duae rerumpublicarum formae ex ordine magis naturali quam civili reguntur, ut inferius dicemus quoque; iisdem de caussis juris majorum gentium vetustiorum custodia, qua potissimum stabant antiquae Optimatium respublicae (namque id ejus reipublicae proprium, custodia patrii moris, ut mox etiam dicetur), est relaxata: et ita in privatis rebus agendis ea violentiae imitamenta, quae su-Solennitates juris pra memoravimus (2), cessere; et sic cessere juris civilis minorum gentium communis solennitates; et jus populorum seu gentium commune propius accessit ad jus naturale; et solennis manci-A recensioribus patio ex. gr. in simplicem traditionem abiit; et ita simplex rei traditio inter modos acquirendi dominii jure naturali A Philosophis con- gentium est numerata. At enim jure naturali Philosopho-

rum sola animi destinatio a domino facta de transferendo rei suae in alterum dominio, id transfert; et natura quidem humanae societatis signum aliquod postulat, ut supra diximus (3), sed quodcunque sive verbis sive adeo nutu sat est, ipsius autem rei traditio necessaria non est. Sed

vetustiorum:

temptae.

Omnis respublica quia respublicae, etiam regiae, etiam liberae, in jure cistat jure certo, sed alia firmius alia.

merum (\*).

vili seorsim sibi condendo pro suae cujusque reipublicae forma, nempe ex ordine naturali, non ad vera, sed prorsus incerta naturae, sed ad certa spectarunt, quae ad vera naturae propius accederent; iccirco deliberati animi de transferendo rei dominio in dominis signum firmius, quam verba et nutus esse voluerunt. Cum igitur Jurisconsulti Romani, ex quibus Corpus Juris Romani coaluit, floruerint, cum respublicae ferme omnes vel liberae essent, vel regna; Jus naturale gen- nil mirum, si, quum de modis dominii acquirendi agunt tium ex certo mi- et de contractibus, jus naturale mixtum nempe ex certo Jus naturale Phi- definiunt, non jus naturale Philosophorum, quod recte melosophorum a certo rum Grotius appellat. Quare laudandi qui in Tit, Inst. De

> (1) Cap. VI, VII et VIII. (2) Cap. CXXVI. (3) Cap. XLV.

(\*) Merum, id est purum a certitudine, depromptum ex solo vero, quia jus naturale philosophorum solae rationi innititur, et verum est, sed incertum. V. Cap. CXVII. Jure naturali gentium, et civili, virgulam expungunt, in quibus est Hermannus Vultejus, omnium qui commentarios ad eam juris partem scripsere facile princeps. Haec si Grotius advertisset, is certe Jurisconsultos Romanos super eo argumento non reprehenderet: qui ipsi, si antiquissimis temporibus, quibus omnes respublicae fuere Optimatium, scripsissent, Jus naturale gentium describerent, quod Jus civile Romanorum proprium hactenus putatum est (1).

CXXXVII. Id verum Grotius dixit, quamquam non ve- De Jure naturali re, quia non suis ex caussis dixit, quum jus gentium du-gentium proprio et plex facit, proprium et proprio minus; ac proprium definit, quod pertinet ad mutuam hominum societatem, ex quo genere jura bellorum et pacis esse dicit; proprio minus, quod spectat privatim ad cujusque populi tranquillitatem; ex quo genere dicit esse modos acquirendi dominii jure naturali gentium, quot numerant Jurisconsulti Romani, occupatione bellica excepta. Quia jus gentium proprium est jus violentiae, ut definivimus (2), quod a majoribus gentibus in statu exlegi fundatum, ut narravimus (3), rebuspublicis postea constitutis, occasione bellorum inter minores gentes, violentià inter ipsas recurrente, ac proinde recurrente statu exlegi, inter ipsas recurrit, ut demonstravimus (4). Id autem jus, cum vi geratur et vis electionis sit expers, est quodammodo immutabile: unde jus bello- prium immutabile. rum apud omnes gentes humanas, omnique tempore videas uniforme: minus proprio a nationibus est introductum ci- Minus proprio mutra omnem vim; ac proinde cum voluntate ortum sit, mutabile est, non pro libidine tamen, sed pro formis rerumpublicarum, ut vidimus (5): quare non solum alio tempore aliud, sed uno eodemque tempore in alia Orbis terrarum parte esse aliud potest.

CXXXVIII. Ex tutela, dominio, libertate tres rerumpu- Tres rerumpubliblicarum formae merae ortae, Optimatium, Regia, Libera. carum formae me-

Optimatium respublica nititur tutela ordinis, qua pri- Optimatium, mum fundata est, ut supra disseruimus (6), ut soli Patricii habeant auspicia, agrum, gentem, connubia, magistratus, imperia, et apud gentes sacerdotia.

Regia A) eminet unius dominatu, et summo ac maxime Regia,

libero apud eum unum omnium rerum arbitrio.

Libera celebratur aequalitate suffragiorum, libertate sententiarium, et aequo omnibus ad honores vel summos aditu; qui aditus census est, seu patrimonium.

(1) Cap. CXXVIII. (2) Cap. C. (3) Cap. CIV. (4) Cap. CXXIX, § Igitur. (5) Cap. CXXXVI. (6) Cap. CXXVII.

Jus gentium pro-

Digitized by Google

Reges Heroici:

A) Id vocabulum Regnum apud Scriptores saepe diversa significat: quamohrem ne quam disserendis pariat obscuritatem, animadvertendum est, principio rerum Regem significasse propria significatione Ordinis Principem, bellorum ducem et legum latorem, significatione maxime propria, qua leges ordinis ad plebem ferebat, quales principio Reges ex ordine natos in turbis cum plebe primum ortis supra narravimus (1). Eaque significatione sunt Reges Heroici apud Homerum, et mansere diu apud Graecos ferme

Apud Graecos,

Apud Italos,

omnes, etiam in rebuspublicis liberis, ut post Thescum alii longa serie in Atheniensi, ut ne dicam in rebuspublicis Optimatium, uti Regnum inter duos Heraclidarum divisum in Spartana, maxime creatis Ephoris, sub quorum acri custodia ita Reges, ut sub Regum custodia leges erant. Ita et apud Romanos ea Regis appellatio a jure gentium recepta est, ut Cicero vel suae Reipublicae liberae Consules in legibus, quibus eam ad Romanae exemplum fingit, Reges more Spartanorum appellet. Sed Regno cum Tarquiniis degenerante in tyrannidem, et per stupri Lucretiae illati occasionem, libertate a L. Junio Bruto Romanis assertà, ea appellatio odiosissima fuit, ut eos, qui impune injurias facere vellent, regnum agitare, cum indignatione et stomacho dicerent. Sed ut postea inter Graecos regnum merum Macedonum fuit, ita longe antea inter Italos illud Apud Occidentales, fuit Ethruscorum, Apud ceteros Occidentales, uti Hispanos, Gallos et Germanos, Britannos ex innumeris T. Li-vii, Julii Caesaris et Corn. Taciti locis colligere licet, respublicae per Principes, ita eos isti vocant Historici, juxta heroicum, quem tradimus, morem (2) rectae sunt; et tanto

Oriente celebrata.

contra Romanos assertor, ob affectati Regni suspicionem a suis occisus sit. Siculis autem Tyrannis ita regnum merum Regna mera in significavit, ut regnum apud Asianos tyrannidem, quale etiamnum ab sua usque ultima antiquitate Persae habent: qua acceptione Tacitus dixit, suetum Regibus Orientem. Quare Augustus non Regis nomine cum Orientalibus, sed cum Occidentalibus *Principis* appellatione *Rempublicam* accepit.

odio habita regna, seu dominatus, ut vel ingens Arminius, qui Cheruscorum Princeps fuerat Germanicae libertatis

Cur tres rerumpublicarum mera rum formae,

CXXXIX. Cur autem tres nec plures aut pauciores sint rerumpublicarum formae merae, ratio ea est quia, ut Tacitus inquit, unum est reipublicae corpus, et unius animo

(1) Cap. CIV, S Sed et natura. (2) Cap. CXXXVIII A) et CV. regendum: natura autem unus homo; sed et ad similitudinem naturae unus aliquis ordo civium, vel populus universus, aut major ejus pars quae pro universo habetur, in comitiis convocata instar unius.

CXL. Et ita rerum natura comparatum fuisse necesse Lex fundamenta: est, ut respublicae fundarentur, et exleges aut liberi legi- lis cujusque reipublicae merae, bus se submitterent. Ubi enim infirmi et omnium rerum indigi salutis caussa ad aliquot fortium virorum praesidium, Optimatium, vel in tutum aliorum agrum confugerunt; ibi fortes habere agri dominium, receptos colere; ac proinde illos imperare, hos parere jus est, quod majorum gentium supra diximus (1): ad cujus antiquissimi juris normam, Rempublicam Venetam Optimatium et natura ipsa fert, et Historiae produnt constitutam. Ubi cuncti unius fidem implorarunt, quod bellis plerumque accidit, ut victi a victore Regia. serventur, ut Asiani ferme omnes, inter quos degeneres Optimates regnabant; ibi ea sit conditio imperandi, uti Crispus Liviae dicebat, ut non aliter ratio constet, quam si uni reddatur; quae est lex Regia Ulpiani (2), nempe Lex Regia Ulpiani Regni meri conditio, uti conditiones passim leges dicuntur. quid? Postremo ubi universi ex aequo legibus se submittunt, ibi Liberae. neminem eminere aequum est. Itaque cum ipsa Ulpiani phrasi tres has conditiones, cujusque reipublicae merae leges fundamentales, unamquanque suae, appellatione ma-

xime propria dicere eleganter possis. CXLI. Respublicae Optimatium merae reguntur mori- Proprietas cujusque bus, quibus gentium jure fundatae sunt. Natura enim mo-reipublicae merae.

res legibus antiquiores tulit, et ea reipublicae forma tota.

Respublicae Optires legibus antiquiores tulit: et ea reipublicae forma tota matium moribus restat juris custodia; quia consilium non fuit, ut Patres guntur. quicquam demutarent, quin contra utilitas suadebat, ut acriter custodirent mores gentium, super quibus suum fundarant Imperium, uti supra descripsimus (3): qua custodia Romani, quia ceteris gentibus praestitere, ul Libro II demonstrabimus, gentium jure universi terrarum Orbis potentes facti.

Atque bic ille est mos majorum, quo quae poena ex. Mos majorum quid? gr. a Duumviris in Horatium dictata sub Tullo fuerat, quod primum judicium de capite civis populum Romanum vidisse Cicero testatur; unde supra nos confecimus (4), Romanos id jus, cum versemur in ipsis reipublicae initiis, a jure gentium accepisse; ea ipsa poena Domitius Nero a

(1) Cap. CIV, & Ad eam. (2) L. 1. de Constit. Princip. (3) Cap. CIV, § Ad cam. (4) Cap. CXXXIV.

senatu hostis reipublicae judicatus, ut Suetonius in ejus vita refert, more majorum damnatus est: cujus formulae vim cum Nero ignoraret, ubi eam edoctus est, supplicii ignominia commotus, occidi sustinuit, quam expectare. Sed haec ipsa formula judicii publici, qua Horatius perduellionis damnatus est, et a Latinis Scriptoribus, ut vidimus,

Primae leges quae? dicitur mos majorum, haec, inquam, ipsa ab iisdem lexappellatur: ita apud Livium Tullus fatur: Duumviri, qui Horatio perduellionem judicent secundum leges, facio; et Livius ipse, antequam eam recitet formulam, praemittit: Lex horrendi carminis erat. At cernis eam non tam legem, Prima exempla quae? quam exemplum fuisse, quod in similis criminis reos edebatur, haud absimile Principis decreto, quod ad similes

antiquissimae leges essent ejusmodi exempla, ratio id po-

cularia sunt, leges proprie dictae genere constant (1), et

Exemplum edere caussas trahitur. Idque proprie erat exemplum edere: cumproprie quid? que ejusmodi exempla ab ordine severa ederentur; hinc

Cur severae poenae exempla postea severas poenas significarunt. Quod autem Exempla dicta?

Cur exempla legi- stulat, quod rudia ingenia exemplis dicuntur, quae partibus antiquiora?

exemplis regnabat.

Eloquentia heroica genera rudes homines difficile intelligunt. Unde eloquentia heroica exemplis fictis tota vigebat, ut antiquissimae Æsopi Fabulae testantur; et Menenius Agrippa membrorum a ventre desciscentium fabula Romanam plebem reduxit. Sed et primas leges Romanas fuisse haec exempla ex more patrio in reos edita luculentissimus locus Dionysii Halicarnassensis (2) demonstrat, ubi dum deliberatur in Senatu, an leges, quae postea in XII Tabb. redactae sunt, populo ferendae essent, quae proprie leges erant, fuerunt status Optimatium, e quibus respublica libera mixta erat, acres custodes, qui censebant, patrios mores servandos, leges ferri non oportere. Et cum his legibus hac significatione acceptis apte cohaerent leges quas Romulus aliique Reges Quid jus incertum tulere, et jus incertum et manus Regia, qua initio civitatis populum Romanum egisse Pomponius (3) narrat. Et Cur dicta manus recte quidem manus Regia appellabatur: nam primi Reges fuerunt manus, ut ita dicam, juris, quae jus civibus ministrabat; nam mens juris apud Ordinem erat: Jurisdictio erat Regum, at Jurisditio erat Ordinis: eaque ratione Primi Reges ma- primi Reges significatione nativa et maxime propria dicti sunt Legumlatores, qui ferebant leges ab Ordine ad populum, uti Tullus, qui concilio populi advocato, Duum-

et manus Regia?

Regia?

nus juris. Veri Legislatores.

> (1) L. Jura 8. D. de legib. (2) Lib. X. (3) L. 2. princ. D. de orig. Juris.

viros creavit, ex quorum formula jus in Horatium dixit; et ita perduellionis legem ab ordine ad populum tulit: neque Duumviri legem concipere poterant, nisi Tullus creasset: et ita cum tanta illa antiqui juris solennitate belle convenit jus incertum Pomponii: quia in Regis arbitrio erat creare Duumviros. Quare antiquissimi Reges in republica dictum? Optimatium ea creatione tantum pollebant, quantum Consules postea in libera pollebant relatione: et ita eorum mis reluspublicis dopropria erat legislatio domi, ut belligeratio foris, quae duo Theseus in fundanda Atheniensi Republica sibi Regi servavit (1).

Quid Reges in pri-

In rebuspublicis mere regiis Principes summi solo nutu Merae regiae nutu gentium moribus moderantur. Unde apud Turcas, Tarta-Principum. ros, Moschos, Persas leges nullae praeter divinas, quas falsi habent.

In rebuspublicis mere liberis omnia legibus proprie di-Liberae legibus.

ctis, quae sunt jussa populi, peraguntur.

CXLII. Hinc prima Juris civilis communis divisio est in Summa Juris cimores ac leges: quod ita Gajus (2) enunciat: Omnes po-vilis divisio in mores ac leges. puli LEGIBUS et MORIBUS reguntur: ubi particula et, ut saepe in jure usuvenit, pro particula vel accipienda. Nam Respublicae mere Optimatium et mere Regia reguntur moribus, optimatium et mere Regia reguntur moribus, legia moribus, legia te contra legibus populares. Atque hac ratione constat bus mere libera reillud, quod Tribonianus scribit, Divisionem juris scripti gitur. et non scripti ab Atheniensibus et Spartanis provenire (3), Qua ratione jus hoc est a forma reipublicae liberae et Optimatium: ex niensibus, non scriqua utraque postea Romana commixta est, modo tamen ptum a Spartanis. Spartanorum mores accipias, uti Romanorum sub primis Regibus (4). Nam Spartanis Lycurgus leges quidem dedit, Spartanorum leges atque adeo scribi vetuit; sed eae circa puerorum institutionem ferme omnes versabantur: in ceteris vero mores versabantur. majorum, quibus ea Optimatium praeter omnes praeclarissima virtute Respublica fundata fuerat, ipsis custodiendos reliquit: et ita leges Heraclidae manu regia, ut Tullus legem perduellionis, tractabant, quae a Latinis Scriptoribus dicta est, ut nuper vidimus, mos majorum.

CXLIII. Et mores et leges sunt Juris naturae interpre- Mores et leges jutationes: sed mores sunt interpretatio firmior; nam factis tamenta. ipsis probantur, et diuturnitate temporis abeunt in natumores legibus firram: leges sunt interpretatio quandoque melior, at semleges moribus meper infirmior, utpote quae a mutabili voluntate dictatae. liores.

(1) Plutarch. in Thes. (2) L. g. D. de Just. et Jure. (3) § 10. Inst. de Jure nat. gent. et civili. (4) Cap. CXLI, S Atque hic.

turna?

Cur respublicae Hinc Respublicae Optimatium et Regiae tranquilliores ac Optimatium, et re- difficilius corrumpuntur: exemplo sit ex antiquis Spartana, ex nostrorum temporum Veneta: et quanquam regiae in transitu rerum per Principum summorum mortes quandoque turbentur, forma tamen integra manet. Quare Persae ab ultima usque antiquitate ad haec usque tempora sub Regno merò suae ditionis, externi Imperii semper ignari. Respublicae mere Respublicae autem mere liberae turbulentissimae et aevi breliberae turbulentae vis. Namque Atheniensis libertas a Solone, a quo est legibus constabilita, usque ad Peloponnesiacum bellum vere vixit. Romana enim ab Optimatibus, quibus mixta erat, in officio contenta est; et tamen non ultra quingentos et paullo plus annos exspatiata.

Ordo nascendi, sive natura rerumpublicarum mera-

Optimatium merae;

Regiae ;

Postremae liberae.

Rigor legum similis rigori rationis.

liberae maxime excogitata.

bus vacua.

proferendum Impe- mox dicemus, ut imperia proferrent. rium nata.

CXLIV. Sed ut in homine prima extitit sensuum tutela, deinde affectuum libertas, tandem dominium rationis; ita in vita generis humani, quam supra diximus esse Histo-Primae respublicae riam (1), prima extitit Respublica Optimatium, quae tutela ordinis constat (2), quae forma in tempore obscuro et heroico late regnavit (3). Deinde Respublica affectuum liberorum, nempe Regnum merum, Dominatus, Tyrannis, Secundae merae uti patricii juvenes apud Livium dicebant, Regem (merum, qualis superbus) hominem esse, eumque irasci et ignoscere posse; in quam tyrannici regni formam concessere potissimum Asiani (4); qui summe cupiunt sui misereri, et unice spectant ad suorum Regum largitiones: hinc primus in tempore historico universo Ninus prodit. Postremo nata Respublica rationis et legum, quas iidem juvenes queruntur rem surdam et inexorabilem esse (ad instar rationis aeternae (5)); salubriorem melioremque inopi, quam potenti; nihil laxamenti, nil veniae habere (ad exemplum ejus, qui supra dictus est, rationis aeternus rigor (6), si modum excesseris: unde omnium tardissimae respublicae Forma reipublicae liberae natae sunt. Namque ea forma est omnium maxime excogitata; quia praestantis acuminis est intelligere genera rerum, ex quibus leges propriae dictae conciperentur (7); Lex mens affecti- legem esse mentem affectibus vacuam, ut praeclare Aristoteles dixit; et singulos falli posse, ac magnum argumentum veri esse, quod idem omnibus videatur. Et sane ita natura comparatum oportuit, qua homines prius sua tuentur, deinde Respublicae Optimatium natae, Regia et lihera ad ut optimi a plebibus sua tuerentur (8); regia et libera, uti

> (1) Cap. C. (2) Cap. CXXXVIII, § Optimatium. (3) Cap. end. 1). (4) Cap. cod A). (5) Cap. LXXVIII. (6) Cap. LXXIX. (7) L. 8. D. de legib. (8) Cap. CIV, § Sed et.

CXLV. Gentes fortissimae sub Optimatibus et Principatu De formis rerumcivilem vitam agitarunt; quia fortitudo est ad tutelam, non publicarum ex poad injuriam comparata (1): tales fuere Europaei ferme omnes. Fortissimae sub Gentes molles rudesque statim et facile regnis meris acquie- Optimatibus, nt Euvere: nam prae vitae studio sunt ad servitium parati, et Molles et rudes, ingeniorum ruditate putant nulla, quae in commune expo- ut Asiani sub regois stulantur, quia tarda, ut Tacitus notat; privatam gratiam meris; spectant, quam, ut idem Auctor ait, statim mereare, statim recipias: unde idem Historicus dicit, suetum Regibus Orientem. Acutissimae, ut Siculi, qui sic a Cicerone ap- Uti et acutissimae pellantur, sed molles, utpote quos inter rudes Musae or- et molles, quales Sitae, Bucolicae, statim tyrannis cessere. At acutissimae et Acutissimae et forfortes invenere leges et libertatem. Primus enim legislator tes leges et liberta-Minos inter Cretenses ortus, quorum fortitudinem saeva teminvenere, ul Cretenses, Athenienses, lex Atheniensibus bello data, acumen autem Daedalus, qui ingenii virtutem significat, inter eos versatus probant (2). Athenienses, a quibus philosophia, eloquentia et omnes bonae artes excultae, ab heroicis usque temporibus legum auxilium implorarunt, quibus a Theseo civitas libera fundata est Optimatibus permixta: quae postea ab Optimatibus occupata est, in qua Draco leges sanguine scribere dictus est: tandem a Solone, uno e septem Graeciae sapientibus, ad perfectam libertatem perducta. In Africa Car- Carthaginienses: thaginienses, gens fortis et miro ingenii acumine, quo militaribus consiliis insignis Annibal, et Ecclesiae ejus Orbis Patres, inter quos eminet Augustinus, ceteris praestitere, cito libertatis dulcedinem intellexerunt. Romani ob egre- Quam fortissimae, giam virtutem, qua cunctis Orbis terrarum nationibus po- non tam acutuse sero libertatem expertae, stea imperarunt, non tamen perinde acuti, diu durarunt, ut Romani. ut respublica ab Optimatium transformaretur in liberam; et, ut cum Livio dicam, sero libertatis dulcedinem experti sunt, et trecentis post annis leges proprie dictas acceperunt.

CXLVI. Sed uti rerumpublicarum formae ex populorum natura, ita ex natura rerumpublicarum populorum justitia rumpublicarum ex orta est. Nam respublica Optimatium continentissima bel- ipsarum natura.
Respublicae Optilorum (3), et justitiae maxima cultrix; quia tutelà ordi- matium abstinens nis constat, et potissimum adversus plebem constat; et bellorum et justitiae ipsius ordinis opibus constat: et prolatione imperii, aut plebs agro capto ditanda, aut ordo distrahendus, ac proinde solvendus denique. Quare intra ambitum, in quo fundata, contineri necesse est: nam si longius abeat, Optimates nec continenda?

De Justitia re-

Cur brevi ambitu

(1) Cap. XXXIX et LXVI D). (2) Lib. II ubi de Poëscos orig. (3) Cap. CXXXVIII, S Optimatium,

DE UNO UNIVERSI JURIS PRNICIPIO ET FINE UNO

facile nec cito in ordinem coire possunt, quo stat tutela: mittere autem in provincias victas Regum, vel liberarum rerumpublicarum more ex Optimatibus Rectores, pericu-Unde jure majo- losum, ne publice parta privatim perdant. Eapropter anrum gentium minu- tiquae Optimatium respublicae minutae et crebrae; et finitimorum injurias ulcisci, aut vindicare contentae, suos fines non proferebant. Spartani parvo agro diu contenti, robur gentium erant, et bello invicti: ubi proferre Imperium bello Peloponnesiaco voluerunt, ipsâ victoriâ, qua Unde justitia Ro- Athenienses subegerunt, sunt resoluti. Hinc justitia Romana

tae et crebrae?

mana bellorum?

clementia?

invictos?

Coloniae? Ratio certaminum

Respublicae regia Imperia proferenda.

licae unde dictae?

gno vel libertate fundatae.

Cujusnam in quaque republica mera est Jurisditio?

bellorum, quae pura et pia gerebant, non ultro, sed injuriis lacessiti, quam ipsam bellicam justitiam Optimates in artibus regni adversus plebem habebant: unde prisca Et manauetudo et Romanorum in victoriis mansuetudo et clementia, qua victis gentibus solam injuriae licentiam adimebant. Hinc

Et magnanimitas principio illa Romana magnanimitas, victis civitatem dandi victos r Qua victi in so praeclaris illis coloribus affinitatis, qua Sabinis, originis cietatem Romanam qua Albanis; ut Roma excisarum urbium ruinis interea cresceret, ut Livius notat, donec coalesceret in justum rei-Cur principio rarae publicae corpus: hinc deinde illa summa continentia deducendarum Coloniarum; hinc postremo illa aeterna legis ob legem Agrariam. Agrariae inter plebem et Optimates certamina.

Respublicae regia aeque ac libera aptae ad Imperia proet libera factae ad ferenda, ut supra diximus quoque (1); quia Reges meri suo solo arbitrio cuncta et celeriter expediunt: unde a ce-Expeditiones bel- leritate, qua potissimum res bellicae feliciter administrantur, expeditiones bella sunt dicta. Multitudini autem et vulgo, ut recte Tacitus advertit, ferocia consilia probantur maxime. Hinc in tempore historico Ninus primus Imperio-Monarchiae velre- rum prolator prodit, qui Assyriorum Monarchiam fundavit, mox Persarum Cyrus, tum Alexander Macedonum, denique Romanorum Augustus, et Carthaginienses ac Romani, utraque libera respublica de Orbis terrarum Imperio ingentia et diuturna bella gessere.

CXLVII. In Optimatium republica mera jurisditio, quam diximus esse juris mere civilis dominium (2), ea est Senatus, quae est Senatus auctoritas proprie dicta: in mere Regia est summi Principis ex lege Regia, sive lege Regni fundamentali, quam supra memoravimus (3), in mere libera est populi universi, aut majoris partis in comitia convocati, ut monstrat illa formula legum rogandarum velitis, jubeatis, Quirites, et illa formula suffragii, uti rogas, ita jubeo.

(1) Cap. superiore. (2) Cap. CXVI. (3) Cap. CXL.

CXLVIII. In republica Optimatium mera jus omne in Quaenam in quapectore ordinis arcanum servatur in republica mere regia que republica mera asservatur in *Regii pectoris Scrinio*, ut Bonifacius VIII Pontif. momentosissime loquitur (1): in mere libera in suffragiis populi in comitia convocati.

Hinc quicquid ordo concepta verborum formula jubet,

jus est: atque id est proprie jus dicere, jus edere, et quicquid ea formula ex ordine emittitur, jus ex ordine, Jus ex ordine prosupple editum, appellatur: unde passim in jure Romano prie quid?

jus pro formula accipitur.

Quicquid autem Princeps summus mente, sive animo Legislatoris ore profert, jus est: unde juramentum obsequii, seu, ut vulgo dicunt, fidelitatis in Romanos Principes sic Latini satis graviter dicunt, in Principis verba, quod juramentum indit reipublicae formam regni meri; eo enim Principis verba. populus omne suum jus Principi et in Principem transfert. Quare jura a Principibus istis dicta proprie oracula, ut passim in legibus Codicis appellantur: sed Constitutiones Constitutiones Prin-Principum satis momentoso vocabulo dici consueverunt, cipum cur ita dictae? quod Principes statim ac Legislatoris animo quid constituunt, jus condunt.

Vis juramenti in

·Quod autem populus liber in comitiis jubet, Lex pro- Lex popularis unprie dicitur, non quod literis perscripta sit et legatur: non de dicta? enim scriptura legem, neque non scriptura consuetudinem, sed jussus expressus legem, taciti mores consuetudinem faciunt: nam Spartanis leges erant Lycurgi, in quibus tamen et illa, ne leges scriberentur; et Consuetudines Feudorum, uti et cujusque Municipii, quanquam in scripturam redactae, consuetudines tamen manent. Itaque lex dicitur a lectione, seu numeratione suffragiorum, a quorum majori numero lex suam vim habet et potestatem.

Itaque Jurisdictio est formula, quam sive scripto sive Jurisdictio proprie dicto, Ordo, vel Rex animo juris condendi emittit, quod dicta definitur. proprie est jus edere, jus dicere; vel est formula aut scripto aut dicto proposita, qua populus universus aut major populi pars suffragiis jubet.

Atque hoc jurisdictionis genus, qua Potestas summa civilis jus dicit, dicitur in specie Legislatio.

Quae Legislatio appellatur?

CXLIX. Sed et supra vidimus (2) id jus in Horatium De primis legibus. a Duumviris dictum legem appellatam; haut sane a le- Primae leges unde genda scriptura, namque ore prolata est, et quidem quo- sic dictae? dam cantu prolata, ut latius alibi, unde carmen dictum:

(1) Cap. I de constit. lib. VI. (2) Cap. CXLI, § Atque.

non a legendis suffragiis, nam Tullus Duumviros creavit. qui legem conciperent: a legendis autem juris arcani exemplis, id sane commode diceretur de Romanis, quibus diu post minores gentes fundatas civitatem Romulus constituerat, ut supra dictum est (1). At de lege Agraria, quacum ortas respublicas supra diximus quoque (2), haec origo non satis apte narratur. Antiquitatem vocabuli Agraria ibi supra conjecimus: hujus vocabuli lex vetustatem dat conjicere, quod monosyllaba sapiat Latinae gentis infantiam. Prima latinae lin- Namque inter homines primae interjectiones natae sunt, quas definias primas humanas ad affectuum impetum erumpen-

guae infantia.

rerum vocabula.

tes voces, quas monosyllabas in omnibus ferme linguis observes, quod est praecipuum infantiae argumentum: et pronomina, quae antequam nomina, nata esse etiamnum infantes nos docent, in Graecis aeque ac Latinis monosyllaba pleraque omnia: Latinis autem prima rerum vocabula Monosyllaba prima item ferme omnia monosyllaba fuere, ut eorum, quae primo erant notanda in natura, noc, pro Caelo (3) (\*), Sol, lux, nox; in homine, os, frons, cor, cus (\*\*), crus, pes, at manus Graecis xeip; magis propria, vox, for, sum, mens; magis necessaria, lux, fons, glans, certe Graecis pro igne πυρ: an Terra dicta Dis, quod conservarunt Poëtae? magis jucunda, lac, mel, aureae aetatis cibi; in plantis stirps, flos, frons, frux; utiliora animantia bos, sus, an ovis monosyllaba, postea dissyllaba Graecis 54? materia pecuariae grex, rusticae rus; infantiae vocabularium res; primum frumentum, far; condimentum, sal; instrumentum, vas; primum metallum, aes; prima moneta, as; Deorum rudissimus, Pan; sua religione fundat societatem Deorum Styx; rei civilis principia, vis, vir, gens, unbs, rex, dux, merx, pax, unde pacisci, jus, FAS, mos, lex (a). An lex dicta significatione, qua aquilex inveniendae eliciendaeque aquae peritus?

<sup>(2)</sup> Cap. CXXVII. (1) Cap. CXXIV, S Quod autem. faciet initium Histor. Temporis obscuri.

<sup>(</sup>a) Alia nomina passim in his Libris et verba praeterea ob has ipsas Infantiae Latinae rationes nata monosyllaba, enumerantur Lib. II, Part. II, Cap. XIII, Num. 12.

<sup>(\*)</sup> Patet ex Ennio:

Aspice HOC sublime candens, quem omnes invocant Jovem.

<sup>(\*\*)</sup> Cus (id est cutis) nomen antiquatum arbitror, cum antiquiores latinae linguae scriptores habeant intercus. Ita in opere quod inscribitur italice Scienza Nuova, edit. I, lib. III, § 36, recenset inter antiquiora linguae latinae vocabula pen et man, quae obsorduerunt, cum eorum loco sequiori tempore usurpata fuerint manus et penis.

Certe prima mortalium communis cura fuit, ut erudi- Prima civilis cura, tiores observant, inventio fontium et puteorum: igitur inventio fontium. prima omnium dicta lex aquae, unde fortasse omnes aves Lex aquae. majores AQUILAE Latinis, quasi aquilegae dictae; quam fir- Aquilae unde dimat conjecturam, quod aquulas prisci dixere: quod qui ctae. primi gentes fundarunt, quum ex multitudine impia et nefaria segregari, ut supra diximus (1), vellent, quia id de avibus observarant (a), quod nidificarent ad fontes; ut ibi sedes legerent, ubi aquarum copiam haberent (unde pagi Unde pagi? a verbo παγή, quod fontem significat dicti, quam vocis originem custodierunt in jure Romani, quo paganos a militibus separant); aquilas secuti sunt, quas postea Numina Romana Romani custodiere: et quia id de coelo observarant; et quicquid coeleste esset, vel ad coelum pertineret, ut Aves, ex communi origine Graeci dio, Latini dium dicebant, ut supra vidimus (2); unde facile Dii appellati; Unde Dii dicti? indidem diator Jus, ut divinatur Plato, dixere; quod po- Unde dixator? stea, ut idem Philosophus conjicit, venustioris appellationis gratia, z, addito, dizacov sunt proloquuti. Nam cetera, quae super ejus verbi origine disserit; jus esse mentem divinam ab omni concretione purissimam, omnia permeantem, omnia continentem, agitantem omnia, quam l'hysici Ætherem, Poëtae dixere Jovem; ea, inquam, Platonis mentem, non primae aetatis summam, nedum altissimarum. sed omnium rerum imperitiam et ruditatem decent. Id vero constat, cum Graecis Latinos super hujus rei historia, ac proinde super ejus vocis etymo bellissime convenire, quorum graviores Grammatici notant, jus priscis jous, et jous Jus a Jove appela Jove appellatum, qui iisdem Diespiter, Dius Pater, ut latum.

(1) Cap. CIV, § In statu. (2) Ibidem.

(a) Sed primo illi, summoque hominum stupori, etiam istam animadversionem rectius abjudicaveris, ut abjudicamus Libro II, Part. II, Cap. XX, ubi de Matrimoniis: quod et nostrum de Divina Providentia argumentum, per hos Libros perpetuo dissertatum confirmat gravius; et cum ceteris, quae de stupido illo primorum hominum genere narrantur, aptius congruerit, qui fulmine opus erat, ut ad humanitatem colendam excitarentur; nec tamen omnes sunt excitati, ut in Histor. Temp. Obsc. narratur; si dicas, quod secuti Aquilas, ubi se absconderent; quia aves majores in altis montium nidificant, et omnes faciunt nidos ad fontes, Providentia Divina duce, reperere perennes aquas, ad quas perpetuo considerent: et sic postea primum omnium divinorum beneficiorum id agnovere, juxta perennes fontes primas sedes fundasse: unde prima, et maxime acris suit primis gentibus religio Fontium.

Vici Op. lat. T. II.

Als Graecis Jupiter dictus est. Ex quibus conficitur primum jus gentibus fuisse Divinum, ut supra innuimus (1) ex caeli observatione natum, et in auspiciis positum: unde prima, et, ut ita dicam, physica lex orta aquae.

Prima teligio fontium. Unde dicta religio?

Utrum inde prima religio fontium fuerit, eaque non a relegando, sed a relegendo, accurate legendo dicta sit, ut monitum illud satis elegans probare videtur, relegentem esse, non religiosum oportet, hoc est pietati, non vanae superstitioni operam dare? Ex qua ipsa lymphati provene-Cur lymphati dicti? rint, quod lymphae, sive Nymphae, quae fontium Deae habebantur, iis, qui puros fontes spectare ausi essent, furorem immittere crederentur: atque id Actaeonis fabula

quod lucos Diis sacros, eosque non sine fonte aliquo, ac

proinde, ut supra diximus (2), non sine ara et religione aliqua habuerint. Qui furore correpti ceriti item diceban-

Mythologia Actaeosignificet: unde *lymphare* priscis idem ac oblucinare signi-Oblucinare guid ? ficabat, furore corripere, ut satis erudite advertit Paraeus;

Unde sacri luci?

Ceriti unde ?

Unde caerimoniae?

gione perfusae?

tur: an caerimoniae Deorum inde rectius quam caerimoniae a Cere Sabinorum urbe appellatae? et ex hac falsa de fonti-Unde leges reli- bus persuasione uti prima lex aquae, ita postea leges omnes religione conspersae? et Numa Pompilius ob id se a Nympha leges accipere simularit, quo eas religione conspersas facilius populo feroci persuaderet? Cuncta haec, quae hoc loco

modeste postulamus, ita se habuisse Libro II ostendemus. Sed et in illa summa verborum egestate et infantia, humani generis pueritiam decente, quae aetas cum generum impos Agraria cur lex sit, per similitudines (\*) explicatur (3), legis vocabulum

dicta?

translatum est ad agrariam, quam primam omnium legum significatione politica supra retulimus (4), idque factum ob similitudinem, quod ea clientes per sylvas, quo secesserant, occultatos inveniret, eliceretque, et ad Optimos domum reduceret. Et qui eam ud ipsos legem adportarent, non Mercurti mytho- Legislatores, sed Legatos dici coeptos dicamus? An Mercurius inde leges Ægyptiis dedisse fertur? et Legatus Deorum ad homines a Poëtis fictus? et mercimoniis praepositus? Quod hi Legati virorum, heroum, optimorum, quos supra vidimus idem esse (5), ferrent legem ad plebem, ad Primi rerumpubli. homines: ita ut primi rerumpublicarum ordines fuerint, vi-

et homines.

logia.

(1) Dict. Cap. CIV, § In statu. (2) Ibidem. (3) Cap. CXLI. (4) Cap. CXXVII. (5) Cap. CIV, § In statu. (6) Ibid. § Proinde.

tradunt, primas respublicas virtute fundatas (6), unde vir

carum ordines viri rorum et hominum: quod e nostris principiis effluit, quae

(\*) Proprietas ingenii, quam innuit in lib. de Metaph. Cap. VII, § 4 prope ad dimidium, quae expedit quaestiones vel maximi momenti de origine historiae humanitatis.

virtutis, homo naturae (1) ad nos usque pervenere vocabula: quod Romani retinuere; qui omnes Magistratus et Sacerdotia cum suo quemque numero viros appellarunt; et Viri appellati? diu Magistratus et Sacerdotia incommunicatos plebi habue- Cur et mariti Viri? re: et maritos dixere viros, diuque habuere plebi item incommunicata connubia: seque viros, sive heroas (2), quos Unde Heroes habiti Deorum filios definiebant, ex ea falsa persuasione jactarent, Deorum fili? quod essent ex connubiis orti, quae non sine auspiciis celebrabant: et auspicia ab Jove nata (3), et sua esse auspicia crederent? An autem his de caussis Dii quoque appel- Qui Dii? lati; quod ut pie dicerent, Deos, a quibus se ortos putabant, Qui Dii immortales? semper cum perpetuo adjuncto Immortales dixere? (a)

Sed ut ad Mercurium redeamus, an Latinis Mercurius ob id dictus, quod lege agraria plebi mercem parendi offerret, bonitarium agrorum dominium (4), et lex agraria mansit postea ipsa bellorum pax, sive pacio, in quam le- Lex agraria par gem, in quam pacionem victi pacati, ut dominium rerum bellorum. soli bonitarium sibi haberent, jure optimo Fortibus per victoriam quaesito (5): unde illam locutionem apud Latinos Auctores passim legas, pacare, pro dare legem victis: Pacare quid? quod antiquitatis doctissimus usque ad miraculum Poëta dixit, populi Romani proprium

pacique imponere morem;

ut recte interpretantur, legem pacis victis imponere, quod momentose dictum, cum priscis leges nihil aliud quam mores fuerint (6), et Romani, super qua lege Rempublicam primum fundarint, super ea amplificarint et auxerint (7).

Ad haec, ulterius prolata similitudine, lex fuit publici judicii formula, qua Reges, creando Duumviros, poenae exemplo. genus in jure arcano ordinis invenirent, quod in reos elicerent, quod Latini exemplum, ut Graeci παράδειγμα dixere principio, significatione quam nunc maxime adversa: nunc enim significat rei actae vel gestae imaginem; tunc poenae imaginem, quae alios a simili crimine deterreret: non aliter ac nunc quoque Veneti (quae Optimatium Respublica, Veneta quia iisdem ex caussis ex quibus antiquissimae, ut supra cae laus. diximus (8), orta est, quamplurimum de antiquissimis re-

Deinde lear pro

Venetae Reipubli-

(1) Cap. CIV, & Proinde. (2) Ibidem. (3) Ibid. d. & In statu. (4) Cap. CXXVII. (5) Cap. CXXVIII. (6) Cap. CXLI. (7) Cap. CXXVII. (8) Ibid. circa fin.

(a) Haec ita conjiciebamus, donec postea tertium linguae genus, gentium triplex: quod natura primum fuit, nempe gentium linguam sfalso divinam, Divina, ita priorem heroica, ut heroica prior vulgari est, tandem inveni-Heroica, remus: de qua in Notis Lib. II, Part. II ad cap. XXIII et cap. XXX. Vulgaris.

Lingua primarum



Diu leges dictae privilegia.

publicorum judiciorum?

Postremo leges a legendis suffragiis.

De Plebiscitis et Plebis-scitis. Antiquissima ple-

biscita, Regum pla-cita plebi nota.

in republica Optimatium plebi-scitum

Quando plebi-scitum, quando plebisscitum scribendum.

fert) reos puniunt ex simili re alias judicata, quam ipsi verbo dicunt, caso seguío; re autem ipsa puniunt pro justitia et prudentia, quae ex re nata eos judices monent: quod est ipsissimum jus incertum Pomponii (1). Et Historia Romana diu hac acceptione leges nominat, qua acceptione privilegia appellant Jurisconsulti, ut apud Livium videre est: et Corn. Tacitus in Historia legum in illa verba: secutae leges (nempe privilegia) *aliquando in maleficos ex delicto......* Quid leges nunc latae: quam antiquitatem retinuerunt leges Corneliae, leges Juliae, sed significatione praesenti legum, ut sint formulae poenarum in crimina generatim conceptae.

Postremo leges a legendis suffragiis, ut supra diximus (2), appellatae; sed significatione, unde legumen, spicilegium dicta sunt: ex qua ipsum legere postea dictum est, qua

significatione legimus scriptum.

CL. Haec summae Potestatis civilis jussa in republica Optimatium sunt proprie Plebiscita; quorum illustre exemplum nobis Livius reliquit in Horatiano judicio, in quo concilio populi, rectius plebis dixisset, advocato, Duumviros creat, qui dictant legem, sive, ut diximus, exemplum edunt, quo Horatius condemnatur: quem morem Aristoteles in Ethicis, ubi de consilio agit, antiquissimarum rerumpublicarum fuisse testatur, et Homerus de suis heroicis Regibus passim narrat. In republica autem regia, Principum placita proprie sunt Populo-scita; quae in republica libera leges. Namque uti Cicero in sua Republica caput illud de legibus concipit: Suffragia populi libera sunto, Optimatibus nota; ita in Optimatium republica ea lex converteretur: Formula seu Jus ex ordine editum esto, plebi scitum, hoc est, plebi notum: quia in ea republica plebs ordini paret; in republica regia jus est a Principe constitutum, quod momentose Principis placitum dicitur, populo publicatum, quod idem est ac populo scitum, populo notum; quia in ea republica universus populus, nempe et Publicatio legis plebs et ordo Regi parent. Nam publicatio legum, quae vulgo dicitur, et nihil aliud est nisi legis probatio, qua ciin regia popula-sci- ves ab ejus obligatione ob ignorantiam excusari non possunt; in republica regia populo-scitum, in republica Optimatium, ut Venetiis, plebi-scitum quam proprie, tam eleganter dicenda esset. Quod recte intellexit Balbus vir satis acutus, nec humaniorum literarum plane rudis, quum dixit, Plebi-scita, leges Tribunicias Romanorum non uno

(1) Cap. CXL1, § Atque, (2) Cap. CXLVIII, § Quod autem.

sed duplici ss scribenda esse, quando Grammatici a verbo sciscere, pro jubere, derivatum id vocabulum volunt. Hinc facile praetervehas illas Eruditorum syrtes de lege tribunicia, qua Pomponius (1) leges regias abrogatas narrat: nam qua leges regiae abea lata est a L. Junio Bruto Consule, non Tribuno ple-rogatae. bis; nam Tribuni plebis post multos annos secessione plebis in montem Sacrum primi creati sunt. Quibus angustiis redacti, mendum ibi loci putant subesse, ubi mox videbimus, nullum subest; et satis dura lectione conjiciunt legendum lege Bruti Junia; quod nominandarum legum genus in Historia Romana insolens omnino est. Quare alii tribuniciam dictam opinantur, quod Brutus Tribunus Celerum Tarquinii Regis fuerat (2): sed nescio an satis commode haec dicant, ut Brutus, qui Regum ejiciendorum auctor fuerat praecipuus, et sola nominis Tarquinii offensione Collatinum se Consulatu abdicare coëgit, dederit nomen legi, qua leges regias abrogat omnes, a Magistratu, qui fuerat cum regno et sub regno, et odio regni, Dictatori non amplius Celerum Tribunus, sed Equitum Magister nomine additus est. Sed non est, ut tantopere eruditissimi viri torqueantur: nam leges regiae, leges curiatae dictae fuerant, Leges rut Pomponius (3) tradit, a curiatis comitiis, quae Budaeus (4) "Princip ibi comitia tributim coacta recte interpretatur. Neque tum comitia eadem ac triet multo post alia comitiorum ratio Romae fuit: centuriata buta. enim comitia pro censu et aetate inibantur: censum qui-libertatem incoepere dem Servius Tullius instituit, sed eum Brutus, ut infra dicemus, oppressit; et re ipsa diu post Reges ejectos census in republica libera jacuit. Leges igitur curiatae idem sonabant ac regiae; ac proinde ea appellatio invisa erat: sum nomen in trinomen mutatum est, res mansit; et exinde leges tribuniciae dictae sunt: et ita ab Historia Romana non plebiscita, non privilegia fere semper nominantur. De sacris tamen leges curiatae dictae mansere, sed vi prorsus alia, utpote quae leges mansere vi alia. in comitiis ferebantur, in quibus triginta Curiones pro numero curiarum, quarum sacra curabant, coibant. Sed nomen religio custodivit, uti exactis Regibus, qui sacrorum Reges quoque erant, Rex sacrorum, qui id nomen serva-rum creatus? ret, suffectus est. Adoptiones autem, quibus adoptati in Curadoptiones lege adoptantium paterna sacra transibant, religionis caussa, uti curiata fiebant? dictum est, lege curiata fiebant (5). Unde postea mansere

De L. Tribunitia

Leges regiae dictae

Principio curiata

Curiatarum invi-

De sacris curiatae

Cur Rex Sacro-

(1) L. 2. § Exactis, D. de or. Juris. (2) Dict. I. 2. § Iisdem. (3) Dict. L. 2. § Et ita, D. de or. Juris. (4) Comment. ad legalteram de or. Juris. (5) Sveton. in Augusto, cap. LXIV.

Sacra paterna pro locutiones in sacris paternis manere, pro esse in patria potestate; sacris paternis absolvi, pro emancipari.

Rerumpublicarum rigo.

CLI. Sed et hae tres rerumpublicarum formae merae, merarum divina o- quanquam his, quas observavimus hactenus, propriis notis distinctae sint; tamen ex proprietate divinae originis (1), qua in homine ratio, voluntas, potestas sunt inter se complicata; tres virtutis partes inter se commixtae (2); tres justitiae, universa nempe et duplex particularis inter se connexae (3); tria jura primaria inter se glutinata sunt (4); earum rerumpublicarum quaeque forma aliarum duarum attributis praedita est.

In unaquaque repu-

In unaquaque enim unus summus imperat, vel vere unus, blica unus summus ut in mere Regia; quare ea respublica omnium proxime accedit ad naturam et verum: quo vere spectat illud Taciti, etsi non ea mente dictum: Unum esse reipublicae corpus, et unius animo regendum: vel plures instar unius, ut ordo in Optimatium republica, vel in populari populus universus, vel major ejus pars, quae pro universo habetur. summus unus: summum enim multiplicari, uti et unum,

per subjectas partes.

Atque adeo in omni regimine, qui summus unus, et quia Ubi plures summi, non potest. Quare si plures summi, vel per vices uni, uti uni vel per vices vel Consules Romani in iisdem Provinciis administrandis; vel per subjectas Imperii partes uni, uti Triumviri reipublicae ordinandae caussa; qui, quum regnare quisque summo imperio voluere, Augustus sibi Occidentem, Orientem Antonius, Lepidus Africam regenda sumpsere; et Imperio Romano per Constantinum Magnum in Orientis et Occidentis partes diviso, successores unius Imperii Romani Imperatores fuere.

In unaquaque relis vivit.

In unaquaque republica libertas civilis, quam supra depublica libertas civi- finivimus (5), celebratur, ut praemia poenae, honores onera dignis mandentur; ut in Optimatium republica Romulus Consilium publicum et Patriciis quidem, ut parrant, composuit, sed in iis aetatem et prudentiam spectavit, unde Senatus dictus. Et Moschus, Turca, Tartarus in illa infinita dominatione, ut plurimum spectatos prudentià et virtute cives ad imperia et magistratus provehunt. Vel in ipsa populari republica census, a quo potissimum constituitur, ordines dividit, et dat honores; quod ut paupertas suadet Unaquaeque tue- turpia, ita opes aspirant honestati. Et unaquaeque ordinem tuetur, quo semper meliores accedant ad optimos.

tur ordinem.

(4) Cap. LXXXVI. (1) Cap. III. (2) Cap. LX. (3) Cap. LXIV. (5) Cap. CVIII, § Libertas.

CLII. Sed argumentum, respublicas omnes a Deo esse, De ordinibus. illud aliud invictum se offert, quod ordo naturalis sit anima Ordo triples:
Ordo naturalis, cujusque reipublicae. Principio enim definivimus, verum Qui vero constat, esse, quod rerum ordini respondet (1), et hinc demonstravimus (2) vel prima rerum vera, quae Scientiarum principia dicuntur, nos vi ordinis aeterni intelligere; et ideam ordinis aeterni nobis a Deo esse: itaque principia scientia- Et a Deo est. rum et rerum a Deo esse confecimus. Quare, si omnium rerumpublicarum forma aeterna est ordo naturalis, respublicae omnes a Deo sunt: in quibus verum regnat, quod blicarum aeterna. respondet ordini rerum, non ordini nominum sine re, qui non ordo, sed imago ordinis est. Igitur ordo naturalis re- Definitur. rumpublicarum is est, in quibus prudentes, temperati, fortes praesunt; imprudentes, intemperati imbecilli reguntur; Quo inchoatae resquales fuere prima rerumpublicarum rudimenta familiae (3) publicae. et clientelae (4), et antiquissimae Optimatium respublicae (5).

Sed quando Optimi facti sunt nomina sine re, ordini Ordo civilia, naturali successit ordo civilis, et vero successit certum, Qui constat certo, quod est conformatio ordini non rerum, sed verborum, ex qua proveniat conscientia publice dubitandi secura (6). Nam prima Optimorum Imperia vel in filiis servata, vel in populos universos dilapsa, vel ad unos redacta sunt; unde triplex ordo civilis, ex quo tres rerumpublicarum Ordo civilis triplex. formae merae natae. Inde namque ordo civilis constat vel Unde triples re-genere, ut in Aristocratia; vel censu, ut in Democratia; ma. vel ex Domo regnatrice, ut in Monarchia. Sed nec nobilitas nec patrimonium sapientes faoit, et ex Principibus nasci, ut Tacitus ait, fortuitum, nec ultra imputandum.

Sed, ut supra diximus, certum esse partem veri (7), et Ordo civilis pars rationem civilem ex ipsa ratione naturali profluere, ob caus-ordinis naturalis. sas certi juris quas supra disseruimus quoque (8); ita ordo civilis ex sui natura ordinis naturalis est particeps, quantum publicam parit securitatem, quo sit ut vel corruptissimae civitates, dum hoc ipso ordine civili servantur, a Deo servantur. Sed hic ordo civilis, qui suapte natura ex ordine naturali participat, ordo civilis communiter appel-

Namque est et ordo civilis, qui legum- voluntate ordini Ordo mixtus. naturali commixtus est, quem sane ordinem politicum ex civili et naturali mixtum appelles: út in republica Opti- In quaque republica.

(1) Ex definitione Veri. (2) Principio. (4) Cap. CIV. (5) Cap. CV et CXLIV. (6) E (7) Cap. XXXIII. (8) Cap. CXVII. (3) Cap. CIII. (6) Ex definitione Certi.

Forma rerumpu-

Definitur.

matium ex Patriciorum sapientissimis Senatus constet, qualem Romulus instituit: in populari populus sapientis Senatus auctoritate regatur: in regia Princeps utatur, sapientum virorum consilio. Hic ordo mixtus definiri potest honorum successio, qua alii aliis, ut fide, diligentia, solertia, virtute, justitia in minoribus reipublicae partibus sibi commissis boni spectantur; ita gradatim a minoribus ad majores promovetur, ut tamen semper meliores praesint, et inferiorum mores inspectent.

Ordines legibus praestantiores.

genere sapiens; In specie saepe stulta:

blicarum pestes.

Ordo naturalis est ges sunt lingua.

Sed leges metu poenarum, hi ordines spe praemiorum recte agere cives jubent. Quare ordines sunt legibus firmiores: unde fit ut leges quidem hos ordines mixtos ju-Ordo naturalis ve- beant, sed hi ordines mixti leges conservent. Namque ordo rius quam tex, est mens affectibus va- sive naturalis, sive mixtus, quantum ex naturali per leges mixtus est (quando non in Platonis Republica, sed in hac Romuli foece versamur) multo rectius, quam Aristoteles de lege scite dixerat (1) est mens affectibus vacua. Nam Mens populi in mens populi, ex. gr., licet in genere affectuum vacua sit; unde populi judicia in genere prolata vulgaris sapientiae sunt, ut ita dicam, oracula, quod vulgo ferunt, vox po-At semper a turbu- puli, vox Dei est; tamen haec eadem populi mens in spelentis commota est. cie perturbatissima esse solet; maxime ubi a turbulentis civibus, ceu ab Austris fretum, commoveatur; uti a Demagogis mens populi Atheniensis, a Tribunis plebis mens populi Romani in singulos cives affectibus inflammari so-Privilegia a stultis lebat; et aut invidiosis, aut ambitiosis legibus singularibus illata sunt rerumpu- extra ordinem latis praeclari virtute viri patria utrinque pulsi, et immeritissimis civibus amplissimi honores demandati. Quare et Demagogi et Tribuni plebis tandem suae cujusque reipublicae libertatem perdidere (a).

At quanto mens est sermone veracior, tanto ordines sunt mens reipublicae, le- legibus firmiores: mens enim semper vera sermoni praeit; nam judicio, seu voluntate fallimur: idque adeo, quia Deus nunquam fallit quenquam, a quo mens hominibus datur (2), nos autem nobismetipsis imponimus sensuum sapientia, quam supra stultitiam definivimus (3): verba autem saepissime menti non succurrunt, crebro non exprimunt, et falsa

> (3) Cap. XXVII. (1) Cap. CXLIV. (2) Principio.

<sup>(</sup>a) Et sane Romanam Rempublicam duo extra ordinem lata pessum dedere, Lex Agraria, quae fere semper plebiscitis proposita est, quae fuere populi leges extra ordinem Senatus jussae; et Senatusconsultum ultimum, quo extra ordinem Consules adversus Caesarem armati sunt.

sunt: mens enim a vero urgetur; quam veri vim definivimus rationem humanam (1), et semper a vero urgetur, quia nunquam aspectu ammittere possumus Deum (2). Verba autem saepissime hanc veri vim voluntate mentientis eludunt, ac mentem deserunt, immo menti vim faciunt et Deo obsistunt. Sic ordo naturalis et ordo mixtus, quantum ex Ordo naturalis semnaturali, mixtus semper jus ministrat, quod fit, quando per jus ministrat. viri sapientia et virtute spectatissimi ex hoc ordine naturali, hoc est, non ex ordine concepto verborum, et ex certo legum (3) ex formula legum, sed ex formula naturae, quam Varro dicebat (4), ex ordine aeterno rerum, ex vero (5) respublicae regunt. Leges autem in quamplurimis caussis Leges saepe defideficiunt, unde necessaria est interpretatio, ut supra dixi-ciunt; mus (6), quae haec legum vitia suppleat: et sub hac ipsa Quandoque fallunt; juris auctoritate non solum quandoque erratur, ut inquit J. C., sed ipsis legibus fraus fit (7). Hinc respublicae bea- Quin et decipiunt. tiores, quarum ordines civiles magis ex ordine naturali

commixti sunt.

CLIII. Hinc si conserventur leges, quae ordines jubent, De rerumpublicaet multo magis ordines qui leges tuentur, respublicae in rum conservatione, sua quaque forma conservantur: alioqui respublica Opti- datione, occasu. matium ut plurimum in factionem et potentiam, qua facile eminent, qui promovent libertatem; respublica libera Respublicae quo in sui perniciem et exilium, unde postea salutis caussa ad ordine aliae in aliae unius dominatum confugit; regia in tyrannidem ac dominatum, a qua populorum animi ad obsequium temporis diuturnitate consuefacti, quamvis quandoque Principem, perraro reipublicae formam mutant.

Communis omnium caussa est, quia ubi deficit ordo na- Una omnibus corturalis, et non pro dignitate, sed ex ambitione, magistra- ruptelae caussa.

Ordo naturalis, tus, imperia, aliique honores dispensantur, ibi venalia qui desit. omnia haberi incipiunt, et honorum mercatu potentiam insurgere, et ad potentiam struendam avaritiam grassari necesse est; per quae, exutâ omni aequalitate, multitudo oppressa praesentia odit, et ad res novas spectat; ut si nacta sit, qui libertatis caussam suscipiat, ambitiosissimum aut perditissimum aliquem, contra patriam armatur, eamque civilibus armis opprimit : atque adeo nisi Deus, a quo omnis naturalis est ordo (8), custodiat civitates, primum labefactantur, deinde corrumpuntur, postremo occidunt;

(1) Cap. XXXV. (1) Cap. XXXIII. Procemic. (5) Ex definitione Veri. (3) Cap. CXVII. (6) Dicto Cap. CXVIL (7) L. Fraus, D. de legib. (8) Principio.

deinde jure.

Respublicae prime et servitutem naturae servitus juris, tanquam conserva, funt servae natura, comitatur: nam respublica non statim lege victoriae, sed sensim prius natura servae fiunt, ubi legum servitium exuunt, ut graviter Cicero ait: ideo legum servi sumus, ut liberi esse possimus; quod invertere sic possis: natura servi efficimur, si legibus liberemur. Ex quo Romani Asiae delicias et Attalicas opes suspicere ac mirari coepere, tunc servire coepere; ex luxus et voluptatum amore capti non ultra legibus servierunt. Unde non mirum si servitus repente extitit tota in unius Augusti vita; et ab effreni libertate sub Julio Caesare in quaesitissimas adulationes et infandum servitium sub Tiberio cecidere, quod ipsemet indignabundus semel curià egrediens dixerit: O homines ad servitutem paratos!

Emendantur.

Corruptae autem respublicae emendatione reparantur, si praesentia ad pristina instituta revocentur; aut pristina instituta ad praesentia producantur; quod est tantundem: quod fit ubi extiterit Princeps qua sapiens, qua fortis, qui Auctoritate, vel id praestet auctoritate; aut viri pietate meritisque gravis-

exemplo.

simi, qui id ipsum praestent exemplo. CLIV. Hinc omnis legum interpretatio a doctrina civili moderatur, ut leges priores ad posteriores trahantur (1),

Ut respublicae ita leges emendantur.

seu posteriores ad priores pertineant (2).

De rerumpublicarum recursu.

CLV. Sed est quidam rerumpublicarum ad sua principia recursus, unde primo in terris natae sunt, qui hactenus est animadversus a nemine; quia hactenus vera rerumpublicarum principia latuere, quae supra diximus (3). Ubi enim plures civitates liberae (et idem sane foret si

landensis.

plures Reges summi) in unum corpus coëunt, ex ipsis una Ex pluribus re- respublica Optimatium, caussarum natura recurrente, combuspublicis liberis populiur, ut nostris temporibus Helvetii et Hollandenses, σύσημα, una fit ponitur, ut nostris temporibus Helvetii et Hollandenses, Optimatium, ut Hol. apud antiquos Achaei: eamque ob caussam alienos fines non transcendunt, sed acriter suos custodiunt, et potissimum principem urbem, ut Achaei situ ipso Corinthum. Et Hollandenses quidem hanc vim intellexerunt, quum suam Cur appellantur rempublicam appellarunt Alte Potenze, hoc est plura summa Imperia in unum corpus composita, quae tutela, quam Cur dicuntur Or- ex hominis potentia natam diximus (4), constant: et ordines quoque dicunt, quia, ut Optimatium respublica, ordinis tutelà unice nititur: et rerumpublicarum liberarum Procuratores, qui in commune consulunt, Status vocant; quia

Alte Potenze?

dines?

Cur Status?

(1) L. Non est novum, cum seq. D. de legib. (2) L. Sedict posteriores, D. eod. (3) Cap. CIV, § Sed quae. (4) Cap. LXXIV, CXXXVIII.

ea respublica statu rerum maxime vivit, prolatu rerum corrumpitur. Et quanquam in Indias mittunt Colonias, id Cur mittat Colonias? tamen non respublica sed mercatura facit: et vis commercii eas Principi genti conjungit. Hunc rerumpublicarum In bellis foederatis recursum expressiorem in foederatis bellis cernere est, in Optimatium respuquibus Princeps foederis, ut Agamemnon Graeciae foederatae contra Trojanos apud Homerum (a), non plus juris in bello habet, quam domi Rex in Optimatium republica. Foedera autem heic aequalia, hoc est inter aeque summas Potestates inita accipio: nam in foederibus inaequali-tamen. bus, ut inter Romanos et Romani nominis socios, respublica manet ejus, qui in foedere superior est. Haec quae Validum argumenheic dicimus de rerumpublicarum recursu satis ostendunt respublicas saisse Oprimas respublicas in humana historia fuisse Optimatium, ptimatium. ea ratione, quam tradidimus, ex pluribus summis Imperiis familiaribus compositis natas; si verum illud, quod vulgo ajunt, res ex quibus caussis principio nascuntur, in easdem tandem resolvi.

CLVI. Quin per has caussas ipsa Imperia familiaria a falso jure divino per divinationem apud gentes, uti nos circulo. supra descripsimus (1), orta esse, docet perpetua bellorum ratio, quod ubi plures summae Potestates bello, ut diximus, se agnoscunt hostes, se agnoscunt aequales, protinus intelligunt, se subditos esse Deo: quia aequalitas nulla stare potest sine regimine; nullum jus aequatorium sine rectorio celebratur; nulla justitia aequatrix sine justitia rectrice vivit, ut superius dictum est (2). Itaque ipsa vis bellica sit summarum Potestatum magistra, quae eas edoceat, ipsas docet Principes sumaeternae Rationi, Justitiae aeternae, sive adeo Summo Deo subjectas esse: et quidem edocet illis in Jure Foeciali conceptis indicendorum bellorum formulis: AUDI JUPITER, et tu Juno, Quirine, Diique onnes caelestes, vosque terrestres, vosque inferni, audite. Ego vos testor, populum illum injustum esse, neque jus persolvere, etc.; et foederum feriendorum: si populus Romanus prior defecerit publico

Æquali foedere

De divino Juris

Vis ipsa bellica mos subjectos Deo.

consilio, dolo malo, tum DIESPITER populum Romanum

<sup>(1)</sup> Cap. CXLIX, § Sed et in fin. (2) Cap. LXIV.

<sup>(</sup>a) Ex cujus locis, quam sane multis illum seligam, ubi Aga- Graecia foederata memnoni in concione, quae dicitur ἀγορά, in quam plebei quo- abiit in Optimatium que conveniebant, edicit Graecis in patriam reditum; Diomedes, Rempublicam. se in concione, quae dicitur Bould, sive in Heroum consiliquarerte obstiturum respondet: pro cujus sententia Graeci ad Trojam expugnandam mansere.

gis ferito, quanto magis potes, pollesque, etc., edocet jurisjurandi religione, qua se pactis obstrictas intelligunt;

bellis elucet.

Jus naturale gen-

scitur una civitas,

edocet naturali jure, quo se in bellis teneri profitentur, quantum captus gentium, et communes rerumpublicarum Fas gentium in mores id ipsis explicuere, ut supra diximus (1); quare Fas gentium in bellis regnare apud Poëtas, Historicos, Jurisconsultos passim legas: cumque Respublicae Christianae ex jure naturali Philosophorum ipsius vi religionis regantur, ex eo jure Christiani Reges et liberi populi bella Ut jura bellorum administrant. Unde vides bellorum jura a Poëtis et Historicis, Oratoribusque passim a Diis orta (a) dici, ob id tium juri naturali ipsum, quod ad Deum redeunt. Et ita gentibus a Divina philosophorum prae- Providentia intelligere datum est moribus ipsis, quod Stoici vix subtilibus rationibus sunt assecuti, jus gentium doce-Bello ex omnibus re, et maxime bellis docere, quod omnes Orbis terrarum rebuspublicis agno- Respublicae una civitas magna sit, cujus Deus hominesque habent communionem; illam nempe quam supra diximus Sub Dei regimine, esse ex societate veri et rationis (2), ita ut ei civitati unus Deus praesit, homines subsint, et summae Potestates ci-Quasi Optimatium, viles ordinem quaendam quasi Optimatium obtineant, qui pura ac pia bella gerant; hoc est, non ultro, sed injuriis lacessiti: quod satis aperte eas admonet tam gravis illa

Jupiter omnibus aequus,

Juno, non Venus Romanorum, sed

sub regno Dei.

et sic Deus unus et summus, et quia summus, iccirco unus, A statu exlegi vi ut supra diximus (3). Ex quibus omnibus Potentes rerum, ptimatium statum qui ex pravo corruptae naturae studio solitudinem affectant, et unos in Orbe terrarum regnare cupiunt per bella ipsa doceantur, se sine societate aliqua sub Dei et quidem unius Dei regimine perdurare in potentia non posse.

quam frequens in bellis deprecandi formula, per Communes Deos, qui Dii Communes, non Carthaginiensium

Unde conjectura, ges Theocratia rectas

Atque haec ipsa omnia nobis fecere locum conjiciendi, gentes majores exle- in statu exlegi et in solitudine gentes majores Divino quodam regimine, sive Theocratia, ut Philo id appellat, rectas esse; unam quidem Theocratia vera, quia verum

> (1) Cap. CXXXVI. (2) Principio, et Cap. XLV et Cap. L. (3) Lem. II.

<sup>(</sup>a) Significatione hujus falso divinae vocis secunda et prolata, non prima et nativa, ut dicemus in Notis Lib. II, Part. II, ad Cap. XXIII et Cap. XXX.

Deum colerent ex lege Naturae, eosque fuisse Patriarchas, Unde discrimen a quibus populus Hebraeus fundatus est; ceteras gentes illud, Hebraei et Gentes. Theocratiis falsis, quia aut unum corporeum, uti Caelum, aut plura corpora, ut astra sub idolis, ac proinde falsos Deos observarent, quibus ad Hebraeorum discrimen in Sacris Libris nomen Gentium relietum est: quod latius Libro II explicabimus.

Et ita divinus Juris circulus circumactus, ut jus omne humanum coeptum, ut vidimus (1), a divino, per hanc rerum, quam hactenus narravimus (2), successionem, ad jus divinum redeat tandem: et societas veri a Deo inter homines incoepta, ut supra demonstravimus (3), per hanc juris majorum gentium, juris civilis communis et juris minorum gentium in bellis perpetuam successionem in Deo

ipso consistat.

CLVII. Ex his tribus rerumpublicarum formis meris, quas hactenus vidimus, aliae postea respublicae tempera- mixtis. tae, quae natura merae sunt, pacto mixtae: cujus temperaturae ratio est, quia ubi qui summum imperium habet, ad id sibi ab aliena injuria, vel vi tutandum, alienam sive domi, sive foris fidem ultro implorat, et in fidem recipitur, nisi aliter pacto convenerit, res ipsa ei dictat est subjectionis consubjectionem. Unde fides, ut vidimus (4) supra, Latinis significat protectionem et imperium; et implorare fidem implorare potestatem, protectionem; recipere in fidem, recipere sub protectione et imperio. Dixi ultro; nam si bello coactus se dedit, jure victoriae civilem libertatem amittit. Ita quae Potestas civilis summum suum imperium alteri ultro subjicit, aliquam libertatis partem retineat necesse est, pro qua obtinenda alienum auxilium imploravit; quae imploratio fidei tacitum est pactum, in quod qui fert auxilium id ferendo tacitus convenit, et inaequale foedus cum implorante paciscitur. Cum hac caussa justifica et inaequalium. illa suasoria commode sociatur, ut cui imperium ultro offertur, partem ejus in praesenti remittat, quo postea totum facilius obtineat.

Nos non omnes has justificas caussas exequimur, quibus innumera rerumpublicarum mixtarum genera esse possunt; uti certa contractus natura pactis variari in immensum potest: eas tantum expendemus, quae ad Juris Romani principia et caussas explicandas conducunt.

(1) Cap. CIV, § In statu. (2) Cap. eod. § Proinde. (3) Principio, et Cap. XLV et Cap. L. (4) Dicto Cap. CIV, S Atque.

De Rebuspublicis

Fidei imploratio

Caussa foederum



Canesa ex qua res-, bus temperata.

Ubi Optimates ab unius, vel plurium Potentum injuriis publica Optimatium populi fidem implorant, sive ad ejus auxilium confugiunt; fit libera Optimati- ibi libertas praecipue fundatur, sed cum aliqua Optimatium mixtura. Sic L. Junius Brutus Optimatium omnium nomine per occasionem stupri a Tarquinio Regis filio in Lucretiam illati, opem populi Romani adversus Tarquinium tyrannum implorat, et a populo Romano in fidem receptus Romanam libertatem fundavit.

Caussa ex qua resmixta.

Ubi autem populus ab Optimatium sive adeo Potentum publica libera fit re- injuriis ad unius opem confugit, ibi Regnum praecipue constitutum, sed cum aliqua libertatis temperie. Sic Octavius Augustus rempublicam discordiis civilibus fessam, non regno (nempe mero) nec dictatura (ut in republica natura libera) sed sub nomine Principis sub imperium (quod diximus (1) in fidem) accepit: et populus Romanus sub Principibus dictus, qui nec totam libertatem nec totam servitutem pateretur.

Rerumpublicarum tura pactis mutatur.

Itaque vides hujusmodi respublicas natura meras esuti contractuum na- se, pactis mixtas: et uti contractuum, ita rerumpublicarum naturam pactis mutari: quorum vi pactorum in ipsa ope inest fides utrinque, et inest ops in ipsa fide: quare non licet in fidem recepto opem recipientis minuere: et Unde reus Maje- si minuat minutae, seu laesae Majestatis est reus: Majestatis dicatur? stas enim nihil aliud est, quam ipsa ejus, qui in fidem receperit, ops, quae a doctoribus definitur, Imperii dignitas et amplitudo; quam utramque publicae vires conservant maxime: contra non licet recipienti mutare fidem; Malorum Princi- et si mutet apud Deum hominesque famae judicio perfidiae reus damnatur, ut supra diximus (2). Hinc juramentum, quo ejusmodi pacta firmari solent, eleganter juramentum publicae violentiae dici posset : quod est conforme definitioni juris gentium, quam supra exposuimus (3); nam tandiu obligat, quandiu Potestas civilis sua vi jurantem ab omni vi aliena tueatur; quod si non tueatur, et qui juravit, sine ulla culpa sua in alienam vim recidat, is prioris juramenti religione solutus est.

Majestas quid?

pum poena. Juramentum publicae violentiae.

De legibus sacratis.

CLVIII. Hinc pacta, quibus rerumpublicarum natura mutatur, uti et pacta, quae mutant naturam contractuum, quo sanctius serventur, solent jurejurando firmari.

Leges sacratae unde dictae ?

Haec pacta jurisjurandi sacramento firmata, sunt leges sacratae ex veriori, quam Festus refert, opinione. Ita in republica natura libera Theseus populum Atheniensem (4),

(1) Cap. CIV, § Atque. (2) Cap. LXIX. (3) Cap. C. (4) Plutarch. in Theseo.

in republica natura Optimatium Lycurgus Heraclidas (1) jurare in suas quisque leges adegere: quia ex natura reipublicae quisque suae et populus Atheniensis et Spartanus ordo legibus subjectus non erat (2): L. autem Brutus asserta populo Romani libertate, maxime quia Regum electio jam inde a Numa fuerat populi, ut Livius tradit, eum jurare adegit de Regibus nunquam postea restituendis: et Tribuni plebis, quia plebs metuebat, ne populus olim eos Unde Tribuni pleabrogaret, legibus sacratis primum constituere in monte, bis sacri, et sacer abrogaret, legibus sacratis primum constituere in monte, mons appellatus? quem proinde Sacrum appellarunt: et in Tribuni plebis juravere, quo juramento, suam rempublicam, quae a Bruto jam natura libera facta erat, natura liberam sunt quoque contestati: unde Optimates in tot tantisque cum plebe certaminibus, quot omnes in Romana Historia paullum versati norunt, Tribunatum arcanis quidem artibus infirmare, nunquam convellere palam ausi (a).

Lex vero XII Tabb. juramento sacrata non est, quia et Curlex XII Tabb. Optimates nolebant, ea confessione profiteri, populum Ro-juramento manum natura liberum esse; et Decemviri, qui affectabant tyrannidem, ut sequenti anno re ipsa docuere, noluerunt eo juramento sua nefaria consilia impediri; et plebei ipsi, qui ab Optimatibus aequum jus ea lege exprimere volebant, cetera, ut connubia, magistratus, sacerdotia, suae libertatis jure porro tracturi, uti tertio post anno, statim tentarunt sibi cum Patribus communicari connubia, quod

Decemviri, et plebs legem XII Tabb. jurare dissimularunt. At hercule Tiberius id exegit ea simulatione, qua principio se eam reipublicae partem gesturum, quam sibi Senatus demandasset, nec ex ejus corpore, ut Tacitus memorat, excessurum mentiebatur, ita ac si respublica naturâ libera esset: itaque primum omnium curavit, ut Sex. Pompejus et Sex. Apulejus consules primi in sua Tiberii Caesaris verba jurarent, et apud cos Sejus Strabo et C. Turranius, ille praetoriarum cohortium praefectus, hic annonae: mox Senatus, miles et populus. Sed hoc juramentum Juramenti in verba vi ipsa erat gravissimae servitutis; nam a re gladiatoria Principis, potestas et vis. translatum, cujus tyrones hac formula in verba Magistri

sibi Patres vetando caverant (3), noluere ullum sibi ad ea obtinenda objicem struere: itaque omnes et Patres, et

<sup>(1)</sup> Plutarch. in Lycurgo. (2) Cap. LXIII. (3) Tab. XI ex ordinatione Jacobi Gothofredi.

<sup>(</sup>a) Ut ne Sylla quidem plebejae partis crudelissimus victor ac tyrannus oppresserit.

jurabant, vinciri, verberari, uri; pro victu et disciplina,

non necessarium.

quam mercedem Cicero graviter auctoramentum servitutis Juramentum obse- appellat. Mansit ergo, ut in rebuspublicis naturâ regiis quii in regnis natura populi Regibus obsequium jurent, non quod earum natura id postulet: in quibus Principi summum rerum judicium Dii dederunt; nobis obsequii gloria relicta est; sed quo Necessarium vero regna libertate mixta essent sanctiora. Illud vero in natura in leges libertatis re- regiis cum libertate mixtis necessarium est (a), quod Reges inter regnorum auspicationes et bona omina jurant in leges libertatis, quae Regnorum privilegia nunc vulgo appellantur.

juramentum Regum gnorum.

Nota distinguendi rerumpublicarum mixtarum naturam.

CLIX. Nota autem, quae cujusque reipublicae mixtae naturam distinguit, est Jurisditio (1), sive Auctoritas nativa significatione civili, qua significat Juris civilis dominium, ut supra diximus, apud quemnam sit, apud unumne, an apud Ordinem, an apud populum: nam apud quem horum trium ea erit, Respublica vel Monarchica, vel Aristocratica, vel Democratica praecipue erit.

Sic apud Romanos principio fuit respublica Optimatium

Senatus auctoritas

quando proprie dicta natura regno mixta: nam Jurisditio, sive Auctoritas suit propria Senatus; ex cujus corpore Tullus creat Duumviros, qui jus seu legem in Horatium concipiant, ut supra vidimus: postea fuit naturâ libera ex Optimatibus mixta; ut docet formula legum rogandarum, Velitis, Jubeatis, Artes mutandi li- Quirites; et tabella suffragii, Uti rogas, ita jubeo. Tanbertatem in regnum. dem ita sensim a republica natura libera in rempublicam natura regiam actu est transformata. Augustus enim sibi sumpserat Tribuniciam Potestatem, qua et plebi tutelam libertatis semel susceptam profiteri probaret; et Tribuni plebis licentiam concitandi populum in seditiones in posterum adimeret; et ad se adduceret jus rogandi leges Tribunicias, quae libertati faverent: nam quae ordinem tuerentur, eas a Consulibus rogari curavit, ut in eos a se populi odium averteret; cujusmodi fuere Lex Papia Pop-

## (1) Cap. CXV et CXVI.

(a) Et si forte duplex in eadem civitate sit legislatrix potestas, Reipublicae Ro- altera veras leges, altera jussa potestate legibus pari seret, ut in manae in ipsa forma Romanis, quae tamen certissimis immotisque finibus sunt distinmaximum vicium, guenda: quae res Romanis inobservata ipsorum Rempublicam perquod eam perdidit. didit: nempe ut populus leges ferret, et plebs plebiscita potestate legibus pari: nam plebiscitis primum extra ordinem irrogatae poe-nae; mox mandati honores et imperia; tandem agrorum obstinata divisio: et ex legibus agrariis primum turbae, mox potentum certamina, tandem bella civilia orta, quibus Respublica concidit,

paea, Ælia Sentia, Furia Caninia: et ob id ipsum Consulatum sumebat, ponebatque. Sed potissimum Principis appellatione usus est, ut utriusque partis et plebis et Optimatium unus Princeps esset; quia rempublicam harum partium armis civilibus fessam accepit: quare non dictatura, non regno, sed Principis nomine ab eo est respublica natura regia constituta, Optimatibus et libertati commixta. Ad haec Imperatoris appellationem quoque perpetuam induit, quam appellationem prius virtutis, fecit postea dignitatis; ut is unus auspicia, seu fortunam bellorum haberet, unde victoriarum gloriam, ut regnum decet, omnem in se transduceret. Tandem et Pontificatum Maximum qui natura sua perpetuus erat, defuncio M. Lepido Pont. Maximo sibi sumpsit quoque, ut sacra omnia sua haberet in manu.

Itaque Augustus, iisdemque Magistratuum vocabulis libertatem in regnum mutavit, ex tacito Populi consensu: qui ei rerum statui acquievit. Sed Tiberius in Principatus initio a populo fidei juramentum per simulationem, quam supra diximus, exegit, ut Respublica adhuc natura libera videretur. Tandem Respublica omnino conversa est, et Quando Respublifacta natura regia ex libertate commixta sub eodem Ti- ca Romana regni natura induit? berio, quum e campo, ut Tacitus narrat, Comitia ad Patres translata sunt (a): nam ad eam diem, etsi potissima arbitrio Principis, quaedam tamen studiis tribuum fiebant, neque populus ademptum Jus (hoc est jurisditionem, juris dominium) questus est, nisi inani rumore (en populi patientia) et Senatus largitionibus et precibus sordidis exsolutus libens tenuit (en auctoritas quoque Senatus). Et his rationibus auctoritate tacita Senatus, tacito populi jussu, ac proinde tacita lege Respublica Romana facta est regiae naturae libertati commixta: et Jurisditio deinceps apud Romanos Imperatores suit, et quod Principi placet legis habet vigorem, quae est lex Regia Ulpiani (1), lex Imperii (2) Romani conditio, natura Regni, sive Imperii sum-

(2) L. 3. C. de Testam. (1) Cap. CXL.

(a)\* Et sic Jus Quiritium publicum, quod ex primorum Patrum coitione in primis cum plebe turbis coaluit, quo prima Reipublicae Romanorum. forma Optimatium fuit; deinde in populum comitiis coactum, diffusum est, ex quo Respublica libera extitit; tandem populo adem-tum: et Romanae Majestatis appellatio, qua populus in comitiis Dominus Imperii Romani agnoscebatur, evanuit: neque adeo ultra Quirites fuere, quia non ultro Romani in comitiis centuriatis fuere.

Vera lox Regia

Vici Op. lat. T. II.

DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO mi, quod populus universus salutis caussa ultro defert ad unum (1).

De Lege Regia. Taciti Annales;

CLX. Nam quicquam sane aliud praeterea de Lege Re-Nullam convincunt gia disserere dispudet; cum Corn. Tacitus, rerum Romanarum sub Principatu scriptor incomparabilis, non aliam ob caussam suprema Augusti et initia Tiberii statuit Annalium principia, nisi ut lectores moneat, quibus artibus Respublicae ex liberis transformentur in Regias: quibus artibus sane neque Augustus neque Tiberius quicquam habuissent opus, si populus Romanus in maximis Comitiis regnum ipsorum alterutri detulisset. Ecquae alioqui Ro-Silentium Historico manorum Historico rum oscitantia foret, de minutissimis Latinae universae; rebus, levissimisque leges commemorare; tantam vero,

tionis;

quanta est, qua Orbis terrarum Imperium tam insigniter Invidia nomina- mutatum est, omnes silentio transmittere? Quae prudentia eam legem nomine appellare tam odioso, quod Romanis Tarquiniorum memoraret tyrannidem? (2) Quando Augustus id sedulo vitavit, qui, ut Tacitus notat, non Regno, neque dictatura, sed Principis nomine constituit Rempublicam. Quare unius Graeci Scriptoris (3) locus dignus non Temporis quo lata est, qui haec omnia conturbet, maxime cum de ejus legis tempore tam varient opiniones, ut alii ad Augustum, alii

est inconstantia.

pitolino judicium.

ad Tiberium, ad Claudium alii, alii denique ad Vespasia-De Marmore Ca- num usque eam referant. Marmor autem Capitolinum nihil aliud servat, quam Senatusconsultum, quo Senatus Principi Romano de more obsequium profitetur: quod non ipsa lex Regia, sed legis Regiae effectus esset, ut Senatus pro universo populo obsequium Principi juret: cum quo Dionis locus componi potest; nam qui legum Indicem le-Senatusconsulta gerit, non infrequens viderit sub Principatu, maxime Clau-

bus?

Quae lex Imperii?

leges sub Principibus dii, Senatusconsulta legum appellatione donari. Praeterquamquod locutio Domitiani tempora redolet, ut nedum Senatus universus, sed sanctius Consilium, de Imperii Ro-Comitia Imperii mani delatione, aut successione habitum, Imperii comitia quae sub Principi vocentur. Sic Galba comitia Imperii transigere a Tacito dictus est, quibus Pisonem adoptat; et Tit. Vinius et Corn. Laco consules, Marius Celsus consul designatus et Ducennius Geminus praefectus urbi soli adfuere: ita Senatusconsultum Capitolino marmori commendatum lex Imperii (4) dictum est.

> (1) Cap. CXL. (3) CXXXVIII, A). (3) Dionis lib. LIII. (4) L. 3. C. de Testam.

CLXI. Ex his quae hactenus disseruimus de rerumpublicarum cum merarum, tum mixtarum natura, omnis Senatus in Republicarum de Romani Juris et Romanae Jurisprudentiae tum in statu Optimatibus mixta. libertatis, tum sub Principatu effluit tanquam ex suo fonte

cognitio.

Namque in republica natura libera, sed ex Optimatibus Senatus auctoritas mixta, auctoritas Senatus, quae prius fuerat Jurisditio (1), ex dominio juris in tutelam juris transtransit in Jurisdictionem, in auctoritatem Senatus, quae lata. non amplius est dominium juris (2), sed est tutela juris, transit in formulam, quae jus tuetur, non condit. Etenim asserta per Brutum populo Romano libertate, sed nondum Tribuniciis tentationibus, ut cum Livio loquar, omnino constabilita, Patres ut jurisditionem apud se retinerent, quicquid populus prius jussisset, postea patres ejus fiebant Senatus auctoritas auctores: quae auctoritas re ipsa ratihabitio erat, quae est prius erat ratihabipropria dominorum (3); unde, ut idem Livius notat, ea res semper spectabat, saepe erumpebat ad vim. Libertatem igitur Romanam super Tribunicias tentationes, quibus plebs Romana primum jus aequum, mox connubia, deinde Magistratus et Imperia, tandem Sacerdotia varie tentavit et tenuit: Q. Publius Philo Dictator Livio appellatus popularis tribus legibus A. ab U. C. ccccxvi constabilivit, quas, eodem Historico tradente, jucundissimas plebi, adversas nobilitati tulit, quibus plus eo anno domi acceptum cladis, quam victoriis (quae multae et magnae fuerant) foris auctum imperium Patres credebant. Earum autem legum una fuit, ut plebisscita omnes Quirites teneret; ubi dictatoris populi Ro-Livius vocem Quirites ex juris Romani scientia momentose nus ex Patrum conin loco maxime suo retinet. Jamdiu enim lege sive Hor- fessione declaratus. tensia, sive Horatia, sive utrâque plebisscita Romanos omnes tenebant aequa legibus potestate. Itaque hac lege per eam plebisscitorum occasionem factum, ut Appellatio, vulgo Titulus potestatis civilis Romanorum (4) qua Patres in Ordine dicebantur Quirites, ipsorum confessione ab Ordine ad populum transferretur universum. Altera lex fuit, ut legum, quae Comitiis centuriatis ferrentur, ante ctoritas tutelae facta initum suffragium Patres fierent auctores: ex qua lege Patres omni vi adempta, ut idem Livius notat, coeperunt fieri Legum auctores in incertum Comitiorum eventum; ut si populus jubere legem vellet, in formulam legis a Senatu prius deliberatam et conceptam, et a Magistratu ali-

De auctoritate

tionis genus.

Una lege Philonis

Altera Senatus au

(2) Cap. CXLVIII. (3) L. fin. (1) Cap. CXVI et CXLVII. (4) Cap. CXXX. C. ad Macedon.

100 DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO

quo Senatorio, sive Consule, sive Dictatore, sive Praetore, sive Interrege latam, is suam liberam juris condendi Et dominium juris voluntatem conformaret : qua lege dominium juris civilis civilis populo asser- populo universo assertum est; et auctoritas Senatus exinde fuit ipsa formula legis concepta, per quam Senatus veluti praesens populum praesentem in re presenti suffragiorum tuebatur, ne quid publice damni faceret: eaque formula deinde fuit Ordo civilis, qui leges et Rempublicam tue-Tertia omnes Ma- batur. Tertia legum fuit, ut alter utique ex plebe, cum gistratus plebi cum eo ventum sit, ut utrumque plebejum Consulem sieri liceret, Censor crearetur: et ita omnes omnino magistratus, namque sola Censura supererat, plebi ex aequo communicati.

communicati.

S. P. Q. R. quando dici coepit.

Senatus Populusque.

CLXII. Ad eam igitur usque diem qua duae priores leges a Pilone rogarentur, Romana civitas erat Ordo et Plebs; Ordo et Plebs, Ordo qui imperaret, plebs quae pareret: ex ea lege civitas Romana dici coepta est Senatus Populusque; Senatus quantum Patres suam populo in Comitiis centuriatis praestaret, quam diximus, in publicis rebus jubendis, veluti tutoris auctoritatem, populus vero, quantum iidem Patres, et praeterea equites et plebei eas ipsas publicas res in iisdem Comitiis juberet: et populus Romanus esset dominus juris et Imperii, sub Senatus auctoritate: eaque acce-Senatus auctoritas, ptione mansit, senatus auctoritas, populi imperium, quoad Romana libertas vixit.

Populi Imperium.

De legibus ex natura reipublicae distinguendis.

propriae libertatis.

republica tuentur,

libertati favent ;

CLXIII. Sed Reipublicae Romanae natura liberae, maxime propriae Tribuniciae leges fuere, quas populus Ro-Leges Tribuniciae manus ut merus Imperii et juris Romani Dominus sine ulla Optimatium mixtura, extra ordinem, extra formulam a Senatu conceptam, Tribuno plebis rogante, sciscebat: quare Consulares in bona omnes sunt maxime fautrices libertatis. Leges autem Conordinem sulares, dum Respublica permansit in optima temperie libertatis et Optimatium, fuerunt propriae reipublicae Optimatium: quare Ordinis tutelam, ut plurimum spectant; rarae libertati, ut leges Valeriae de provocatione ad Po-Republica corrupta pulum, favent. Sed republica qua parte Optimatium erat in potentiam corruptà, ad captandam populi auram Leges Consulares latae, quae libertati faverent: quare Livius Drusus, ut Flori verbis utar, non Tribunatus modo viribus, sed ipsius etiam SENATUS AUCTORITATE easdem (Gracchorum agrarias) leges asserere conatus est. Pompejus in singulos, ut Tacitus notat, Consulari lege quaestiones tulit, ut in Milonem. Denique Leges Consulares in republica regia na-

In republica regia tura mixta Optimatibus et libertati, ut quae sub Augusto ordinem custodiunt. fuere, tutelam Ordinis custodiunt, ut lex Ælia Sentia, Furia Caninia, Papia Poppaea, quia Regno expediebat invidiosas libertati leges a Consulibus ferri. Leges Dictatoriae Dictatoriae ad Regias proxime accedunt: quare vel in republica, quam Patres contendebant esse natura Optimatium, Philo dicta- bertatis; tor popularis (1) libertatem Romanam constabilivit, ut nuper vidimus; vel in republica ex ipsa Patrum confessione jamdiu natura libera Sylla Dictator ex parte Optimatium dinis. Quaestiones perpetuas instituit, quibus effrenem Privilegiorum libertatem coërcuit. Leges Interregiae reipublicae Optimatium natura sunt maxime proprie, uti is est ejus reipu-blicae Optimatium blicae maxime proprius Magistratus: ut apud Livium docet maxime propriae. ex Romuli morte Interregnum, in quo Patres Aristocratiam regno quam fieri potest purissimam agitabant: unde Interreges postea creati, vel quum Comitia consularia haberi non poterant, vel in id ipsum creabantur a Patribus, ut ne Consules crearentur, ut saepissime factum in certamine

plebis et Patrum de Consulatu communicando.

CLXIV. Sed juris dominio a Patribus in populum uni- De senatusconsulversum Philonia lege translato, amplissimi Ordinis Decreta ets in republica liexinde Senatusconsulta proprie dici coepere; consulere enim bera Optimalibus Tutoris est, uti juhere Domini Itagua Sanatuscula mixta. Tutoris est, uti jubere Domini. Itaque Senatusconsulta vel Quando Senatuserant, ut eleganti Ciceronis phrasi utar, praescriptae au- consulta proprie dici coepta. ctoritates, sive formulae in quas Populus leges juberet, Omnia Senatue-quibus, ut diximus, Senatus fiebat Populo legum auctor, consulta ad auctori-sive Adprobator; vel quae oeconomiam sive dispensationem cantur. rerum publicarum complecterentur, ut de pecunia belli De legum Formulis, necessitatibus, pacisque ornamentis ex aerario subministranrio subministranda.
da; de honoribus tribuendis, unde a Senatu decreti, deDe honoribus trinegatique triumphi; vel quae Senatus tanquam Tutor non buendis, dispensator, non auctor, sed actor pupilli absentis (nam auctoritas a praesente praesenti in re praesenti praestatur) per se ipsum expediebat, ut de Legationibus quas mitteret De legationibus, vel admitteret; vel quae Senatus tanquam Tutor pupilli infantis (nam auctoritas pupillo, qui gnarus sit ejus quod gerat, praestatur) item per se ipsum transigebat, ut de hostibus judicandis, foederibus feriundis (a). Quare a Se-

Modo fautrices li-

Modo tutrices or-

Interregiae reipu-

## (1) Cap. CLXI, S Namque.

(a) Quo instituto in Republica libera Senatus custodiebat arcana consilia; ut de Legationibus, de Foederibus; quorum acri custodia, dum Romae cum Graecarum rerumpublicarum, tum ipsius Persei Legati agerent explorabundi, quid Senatus contra Graeciam decerneret; Patres belli foedus cum Eumene Pergameorum Rege contra Perseum pepigere; et ita celarunt, ut vix quatuor post finitum bellum annos rescitum sit. Quo ingenti commodo respublicae liberae carent sine hac reipublicae Optimatium mixtura: quare, ut sua

De foederibus feriundis,

De hostibus judi- natu hostes judicati, et sine Senatus auctoritate, seu perscripta conditionum formula Caudinum, Numantinumque foedus improbatum: quod ut ferocis populi erat bella jubere, ita erat sapientis Senatus, per Legatos jure omnia experiri prius, quam armis; et bellorum videre justitiam

juriis sociorum.

et bella ipsa, non ut Barbari solent, internecione, sed foe-De juribus et in- deribus definire. Atque huc revocanda quoque Senatusconsulta de cognoscendis juribus, injuriisque Provinciarum: unde ab antiquissima et hactenus ignorata origine, quam nos Lib. II explicabimus, Senatus Romanus dictus est ARA

rum finibus in Italia.

De publicis agro- sociorum: et huc revocanda quoque Senatusconsulta de publicorum finibus agrorum, de quibus Italiae civitates ambigerent; et de arbitriis regum, populorumque recipiendis: de quibus caussis omnibus Patres erant veluti perpetui Judices, Arbitrique a Populo Romano constituti; vel postremo erant tanquam de rebus sive absentis, sive infantis pupilli domini, ut in rebus calidis de certis hominum, rerumque generibus cito Roma, Italiaque expellendis, ut de Sacris Bacchanalibus apud Livium; et in postremis reipublicae periculis illud Senatusconsultum, quod ob id dicunt Sum-

De expellendis aliquibus ab Italiae finibus.

De armando Consule mum, de armando Consule, et ut videret, ne quid Res-

publica detrimenti caperet.

Juris Auctores.

CLXV. Et per Philonis legem confirmata natura reipublicae libera Optimatibus mixta, qualem L. Junius Brutus implorando adversus tyrannos populi fidem, instituit, ut supra diximus (1), Patres jurisditionem, seu juris dominium retinere illa ratihabitione ejus, quod populus jussisset, quam supra exposuimus (2), non ultra potuerunt; ex quo juris Prius juris Aucto- dominio, juris Auctores, juris Domini dicebantur: in eo tamen perstiterunt, ut scientiam juris sibi conservarent ar-Postes juris Aucto- canam: unde juris Auctores postea non juris Domini, sed juris Custodes dicti, qui jura in caussis tuerentur.

res juris domini.

res Custodes juris.

Praetor Romani Juris custos. Senatus custos ju-

rispublici.

CLXVI. Atque id egere, ut quemadmodum Senatus tuebatur jus publicum perscriptis formulis, in quas populus leges juberet, quae formulae, ut supra diximus (3), Ciceroni appellantur praescriptae auctoritates; ita Praetor Romanus praescriptis formulis, in quas judices judicarent, tueretur jus privatum: et ita Praetor esset Minister juris in

consilia celent hostes, vel aemulos, eo necessitatis misere rediguntur, quod uni, ut Aristidi Athenienses, aut paucis, fide et taciturnitate summis spectatis viris, ut Hollandenses in Arausionensis Principis ad Brittaniam occupandam expeditione, cum evidenti periculo servitutis, rempublicam universam permittant.

(1) Cap. CLVII, § Ubi Optimates. (2) Cap. CLXI. (3) Cap. CLXIV.

actibus legitimis, quibus dominium ex jure Quiritium civibus ministrabat, ut supra diximus (1): unde Testamentis proprias solennitates induxit, scripturam, septem testium Praetorii. numerum, et signacula, quibus solennitatibus is praestabat Testamentis ab ipso Praetoriis appellatis juris civilis auctoritatem (2): et idem Praetor Custos juris esset in actionibus, seu formulis, quibus postulantibus jus dicebat; et formula actionis jus dicta. Actiones enim sunt proprie rerum nostrarum legibus formatae tutelae (3), quibus nostra tue-dicendo, custos juris mur et conservamus. Quare Praetor, quum jus dicebat, privati. erat proprie Custos civilis Juris.

Jus Testamenti

Praetor in jure

CLXVII. Heic vero disserendum ipsa rerum serie se of- De Jurisprudentia fert argumentum de Jurisprudentia Arcana Romanorum, Arcana Romanoquod quia non solum Romanis rebus, Romanaeque Jurisprudentiae, sed universae Historiae, universaeque Eruditioni affert luculentissimam lucem, miror sane, Arnoldum Clapmarium in libro de Arcanis Rerumpublicarum eruditissimum alioqui hujus argumenti scriptorem, id nedum in nulla republica, sed ne in Romana quidem, in qua maxime eminuit, non solum non observasse, sed ne esse quidem suspicatum. Nos in nostro libro de Ratione studiorum nostri temporis cum Antiquorum collata, aliqua super hac re disseruimus, sed inchoata, quia nondum Jurisprudentiae principium, quod tum vestigabamus, invenimus. His de caussis igitur haec res nobis est altius repetenda.

In republica mere libera omnia palam aguntur et gene- In republica libera rose. In republica mere regia, quia jus omne in Scrinio jus palam. Regii pectoris asservatur (4), Regis persona maxime arca- lo repub na; atque uni et item alteri obsequii spectatissimo nota arcani Reges. interiora potentiae, qui Status Ministri nunc appellantur. Quare Parthi in Vonone Roma cum Romanis artibus ad ipsos misso, Tacito referente, vilissima utensilium annulo claudi, et promptos Principis aditus mirabantur: unde passim in Oriente etiam nunc occultissimi Reges. At ex reipublicae mere Optimatium natura est jus arcanum: quare malium jus arcanum Spartanis Reipublicae Optimatium regno mixtae Lycurgus cavit ne leges scriberentur; et Romulus, qui Civitatem ex Optimatibus regno mixtam fundavit, clientelas recepit, quarum proprium erat, ut cum Horatio dicam, quemque Optimatum, suo plebejo

In republica regia

In republica Opti-

..... Clienti promere jura.

(1) Cap. CXXXI. (2) § Sed cum paulatim Inst. de Testam. (3) Cap. CXXI. (4) Cap. CXLVIII.

104 DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO Itaque ex ejus reipublicae natura erat Jus incertum (2), sive Jus in latenti (1), ut Pomponii locutionibus utar.

Leges ubique gen-

Hebraeis

Chaldaeis,

Ægyptiis, Gallis,

Germanis, Romanis.

Hinc and omnes ferme nationes sunt leges inter sacras tium pars religionis. res habitae, et pars magna religionis; isque mos gentium ferme omnium fuit; quia omnia Regna et Imperia ab Optimatium rebuspublicis coepere, ut supra dictum est (3), in quibus primae leges cum jure divino coepere. Sed Hebraeis merito legum sensa solis Levitis gnara, quas Moses a vero acceperat Deo. At apud Chaldaeos Magi gentis sapientes et Sacerdotes, apud Ægyptios soli Sacerdotes, apud Gallos vero Druidae earum gentium Philosophi et Sacerdotes callebant jura; apud Germanos item Sacerdotes de reis capitales sumebant poenas; apud Romanos scientia juris erat apud Collegium Pontificum. Neque quicquam obturbet, quod Pomponius narret (4) id obtinuisse centum prope annos; loquitur enim Jurisconsultus apposite ad leg. XII Tabularum, ex quo ea lex rogata est; donec Jurisdictio a Collegio Pontificum ad Praetorem Romanum transferretur, non autem de universo jure, cum quo Civitas Romana

De Characteribus Heroicis. Literatura Arcana. Hebraeis,

CLXVIII. Ortum hinc quoque est, ut apud omnes ferme antiquas gentes Sacerdotes quoque haberent literaturam arcanam, cum hoc tamen ab Hebraeis discrimine, ut ii omnes ex Sacro Codice autographo exscriptas haberent leges; sed soli Levitae literae scientiam callebant. Cum enim iis nullae vocalium formae essent, facile de legum scripto quaestiones suboriebantur, quas Levitae ex sua literae scientia exsolvebant. Hanc literae scientiam, neglecta sententia, seu ut Apostolus, et post eum Ecclesiae Patres loquuntur, contempto spiritu, Pharisaei verborum scrupulositatibus depravarunt, tandem Rabbini corruperunt, ut in monstrosam, quam Cabalam appellant, tandem abjerit. Sed inter Ægyptios Hieroglyphica solis Sacerdotibus nota, unde sacri characteres appellati: uti etiamnum apud Sinenses, qui enormem et gentis et reipublicae antiquitatem jactant, scientiam literarum soli Reges et Regni primores tenent (a). An idem antiquis- An, cum ab eodem verbo For, unde Fas, inde quoque

Ægyptiis,

simis Graecis? Fabula dicta sit, ut Hieroglyphica Ægyptiis, ita Fabulae

principio est constituta.

<sup>(1)</sup> Cap. CXLI, § Atque hic. (2) In Historia Juris. (3) Cap. CV et CVI. (4) In Historia Juris.

<sup>(</sup>a) Et inter Germanos soli Sacerdotes literarum secreta norant, ut narrat Tacitus de morib. German., quod Cl. D. D. de Ghemminghen advertit in epistola in fine edita hujus Operis.

Graecis fuerint temporis obscuri characteres arcani, quibus Optimi res publicas suis posteris consignarint? et Fabulae temporis heroici nihil sint aliud nisi Historiae temporis obscuri? Atque haec vera caussa sit, cur Mythologia tam incerta et varia sit, ac, ut vere dicam, infelix? Haec res nobis argumentum praebuit vestigandi Poësos originem longe aliam, quam quae ab iis temporibus ad nos usque putata est. Id in praesentia referamus, ad hoc antiquissimarum gentium ipsissimum instar, Romanos legum literaturam ar- Romanis. canam quoque habuisse, ut actionum formulas per notas scriberent; ex. gr. A. T. M. E. M. D. O., non perscriberent: Ajo te mihi ex mutuo dare oportere: unde Actiones ex contractibus innominatis, quia indefinitis et incertae inter Romanos naturae perscriptis verbis, ut Eruditiores advertunt (1), non praescriptis, legendae sunt: et actiones in factum appellatae; quia facta incerta, et eae in factum, hoc est, uti res gesta erat, dirigebantur.

Sed quemadmodum leges, non impostura ulla, quae sane ab illa humani generis pueritià omnino aliena est, sed ex pietate ortae. vera pietate inter Hebraeos, ex pietate falsa inter gentes, ut supra diximus (2) natae sunt; quod nulla societas sine justitia ac proinde sine aliquo Dei Numine fundari ac sustineri potest, ut supra non uno loco est demonstratum (3), ut ex vero Demosthenes dixerit leges τῶν θεῶν δῶρον (4) (a) ad quem Ulpianus alludit (5) quum Jurisconsultos Justitiae Sacerdotes appellat: ita Jurisprudentia, seu legum scientia nulla arte, sed ex ipsa rerum natura principio rerumpu- ipsa natura rerum arblicarum arcana orta est, quia in rebuspublicis, quae cana orta.

omnium primae fuere Optimatium (6), orta est.

CLXIX. Quod qui Optimi majores gentes fundarunt, De lingua heroica, linguas ipsi sibi, non aliis introduxerant. Itaque exleges ab quae est fas gentium. ipsis, ad quos confugerant, linguas doceri necesse erat; et sic Optimi clientibus suae reipublicae jura promere debebant: unde necessario factum, ut Legum scientia Optimorum propria et clientibus utpote hominibus novis arcana esset. Unde forsan homines novi postea Romanis mansere Unde homines novi

Leges omnes ex

Scientia legum ex

<sup>(1)</sup> Herman. Vultejus in Comment. Instit. hoc loci. (2) Cap. CIV, (3) Immo ex perpetua huc usque dictorum serie. (4) L. 2. D. de legib. (5) L. I. D. de Just. et Jure. (6) Cap. CV et CVI.

<sup>(</sup>a) Ex significatione linguae falso divinae translata, ut in Notis de lingua falso divina Lib. II, part II, ad cap. XXIII, et ad cap. XXX inter Canones Mythologiae.

DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO 106

dicti, qui suorum primi ad rempublicam accessisent: idque ex iis, quae de clientelis (1) et de primis legibus (2) supra

diximus, facili negotio conficitur.

Namque ita haec res se habuerit necesse est, ut homines in statu exlegi, uti non solum veram, sed omnem religionem perpetua successione pejorum exuerint; it in illa nefaria commistione et ferino errore non solum humanitatem omnem omnesque ejus artes, sed et linguam ab Ada institutam, et a Noacho traditam prorsus omnem obliti sint; Ab Oriente pri- idemque ex confusione linguarum Babylonica evenisse, postmae gentes per or quam ex Oriente per alias Orbis terrarum plagas, Phoe-De origine lingua nices maxime, sunt dissipati. Itaque necesse quoque est, ut Optimi alii ab aliis divisi, cum a multitudine exlegi segregarentur, cum aliqua foemina quisque sibi capta in suae regionis Lucos concesserint, cum iisdem linguae rudimentis, quibus illius regionis exleges, ut in illa summa infantia ipsis liceret, inter se communicabant. Exemplum apponamus de Optimis ejus regionis, quae postea Latium dicta est. Sic qui concesserunt in lucos, ubi postea Alba, Ardea, Otriculum, Gabii, Suessa, Pometia, Sora, Algidum, Satricum, Corniculum, Verulae, Bovillae, Tibur, Praeneste, et quae aliae quammultae Latii urbes conditae sunt; quia ex iisdem caussis Optimos eas civitates fundasse, supra demonstravimus (3), et rudia linguae principia habebant communia (4), quando sero foedera amicitiae caussâ, et hospitia inter civitates, ut Eruditi advertunt, et nos latius Lib. II ostendemus, sunt introducta; necesse postremo est ut eae gentes divisae aliae aliarum ignarae, linguam communem, quae dicitur Latina, fundarint. Ut ex. gr. ex verbo For, quod significabat loqui certum, unde Fasti dies dicti Romanis, in quibus Praetor fatur, certum jus dicit, certas formulas dictat, Fas inter omnes civitates Latinas Jus immutabile significavit; unde postea Fatum, Dei decretum dixere Philosophi: a verbo Lex, Legati apud omnes Latinos dicti, qui cum apud singulas civitates in plebejum secessionibus, quas supra diximus (5), verbenis, quas quia ex aris sumptas sanctas habebant, coronati, eaque religione muniti, plebibus quanquam iratis inviolabiles erant; bellis inter ipsas civitates deinde ortis, hoc jus immutabile agnoverunt; idque Fas gentium appellarunt, ut

bem sparsae.

(1) Cap. CIV. (2) Cap. CXLIX. (3) Cap. CV et CVI. (4) Cap. CXLIX. (5) Cap. CIV, § Sed et natura.

Legati hostibus sancti essent.

Ita gentes prius dictae plures umus civitatis viriles stir- Cur ex. gr. Gens pes, in plures familias divisae, quae populum unum effi-Romana dicta? ciunt, ut Gens Romana; deinde appellatae sunt plurium civitatum populi, qui una communi lingua loquerentur, ut Gens Latina.

Cur ex. gr. Gens

Postremo adversus gentes alius regionis prolatis bellis, quanquam eae alia lingua uterentur, tamen quia eadem gentium productum? ratione fundatae sunt, Fas gentium agnoverunt hoc jus Legatorum, ex. gr. ex alia commoni lingua, aliisque argumentis inter suas civitates introductum.

Qua ratione Fas

Cum igitur jus violentiae ex iisdem caussis apud singulas gentes ortum sit, ut supra vidimus (1), et exinde civitates fundatae, in quibus jus civile perpetua belli meditatio, sive majorum gentium violentiae imitatio quaedam esset, ut supra vidimus quoque (2); redeunte jure violen- civili communi fas tiae inter Potestates civiles, ac proinde statu exlegi recurrente (3), gentes per mancipationes, et nexus ex clientelis ortos, et jure civili communi conservatos, captivitates et servitutes ex. gr. jura esse aeterna bellorum crediderunt.

Antiquissimo jure gentium custoditum.

Ad hoc instar linguâ heroicâ, Fas gentium, sive Jus heroicum, quod supra diximus (4), est introductum. Quod Cadmi fabula significare videtur. Phoenix, quia in Phoeni- Cadmi mythologia. cia antiquissima urbs Tyrus ad mare posita, quaerit sororem Europam a Jove raptam; quo ipso Cadmus significat Asiam: in Europa Thebas in Boeotia antiquissima Graecorum regione fundat; altrinsecus Tyro veniens Dido Carthaginem in Africa condit: quibus innuitur, ab Asia et Europaeos et Africanos provenisse. Ejus socii ab ingenti serpente necantur: heic mihi nunc concedatur, hic Cadmi serpens idem ac Herculis hydra; atque haec non alia sit, nisi terra, quae tunc ingens sylva erat, quam vowe, terrae humor efficiebat, ut caesa usque repullularet, ut non ferro, sed igne extingui necesse fuerit: haec sylva, haec hydra, hic serpens Cadmi socios necat; in statu exlegi, patribus incertis, nulla erat majorum memoria: Cadmus serpentem occidit, et ejus dentes terra obruit; hi sunt fortes qui terras fodiunt et culturae subigunt; nam serpentis dentes sunt aratrorum curvaturae, dictae Latinis urva, a quibus urbes appellatae, ut Lib. II latius dicemus, apud omnes ferme nationes, antiquissimas urbes ab ARAtro item dictas: ex iis dentibus viri armati orti; hi sunt Optimi, qui primas

<sup>(1)</sup> Cap. CXXXVII. (2) Cap. CXXIV. (3) Cap. CXXXV. (4) Cap. CLXIX.

801 DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO

respublicas fundant: hi mox digladiantes mutuis vulneribus se confodiunt; hae sunt civitates Optimatium, quae bella gerunt: et Cadmus primus literas invenit; en literatura ab Optimatibus reperta, quae proinde ipsorum propria est.

De etymis heroicis.

guarum communis.

CLXX. Quae res fecere nobis locum conjiciendi, quod Historia temporis obscuri, hac lingua heroica tradita, et characteribus fabularum custodita possit olim praebere Phi-Tentamen Etymo- lologis copiam contexendi Etymologicum, quod non unius logici omnium lin- syllabae, sive adeo literulae, ut plurimum ineptâ vel ingeniosa vocum similitudine, sed ex rebus ipsis, et ex vero origines non Latinae vel Graecae, sed omnium linguarum communes enarret: cujus tentamina aliquot, quae ad no-

Haec disseruimus, ut liqueret, id jus esse, quod neces-

strum argumentum faciunt, Lib. II exhibebimus.

sophica.

Vallam.

sitas expressit, ut Jurisprudentia, seu legum scientia apud antiquissimus gentes solis Optimatibus guara esset. Id jus Romani heroicae Patres Romani jam inde ex quo Romulus clientelas instiliteraturae custodes. tuit, quarum officium erat docere clientes jura, ex jure gentium obtinebant, ut ipsorum propria esset (1) legum interpretatio, et quidem ea qua verba exponerent, non ex vocum similitudine, ut ex. gr. non ut a fundamen funda-Etymologia gram- mentum, ita a testamen testamentum dicatur, quae Etymologia grammatica est; sed ex rerum ipsarum vi et potestate, ut testamentum dicatur, quod testatio mentis sit: Etymologia philo-quod etymologiae genus Jurisconsultos a Philosophis, et maxime Stoicis didicisse hactenus ex communi errore pu-Linguae Latinae tatum est: cum ea Jurisconsultorum Romanorum propria scientia est propria sit et originem habeat, ut vidimus, omnibus Philosopho-Apologia pro Ju- rum sectis antiquiorem: quae si Laurentio Vallae in menrisconsultis adversus tem venire potuissent, non tam acerbe super hac re Jurisconsultos reprehenderet: cum is eos eo nomine reprehendat, quo sunt maxime commendandi; et in re eos reprehendat, quam si scientia non praestant, tamen prudentia praestare conantur, ut linguae artem sibi conservent, qua fas majorum gentium conceptum est, jure civili antiquissimo custoditum, quod diximus (2), esse jus gentium improprie dictum, et qua lingua tandem fas minorum gentium est explicatum.

Soli Patricii Ro-

CLXXI. Hinc soli Romani Patricii jurisprudentiam promani Jurisconsulti. fessi sunt, ex hoc jure, quod diximus a gentibus introdu-

At Servius Tullius, qui ad Dominatum affectabat viam.

(1) Cap. CLXIX. (2) Cap. CXVIII, CXXXIV, CXXXV. quam mox Tarquinius Superbus percurrit, Ordinem resolvere voluit, popularissima re, qua potissimum respublica constituitur popularis, institută, nempe Censu (1), qui Graecis δημος appellatur; quare iisdem respublica popularis tum reipublicae poοπμοχρατική dicta est. Itaque a Tullio factum, ut Magistra- A Servio Tullio tus et Imperia non amplius genus, sed patrimonium daret; resolutus ordo Opti-unde in republica deinde libera mansit Poëtae illud,

Census fundamen-

. . . . . . Dat census honores.

Nam pro censu tres Romanorum civium Ordines facti, Senatorius, Equestris, Plebejus, qui ante duo omnino erant, Primi Ordines Ro-Patres et Plebs: quae res satis demonstrat, principio Ro- mani Patres et Plebs. manam Rempublicam fuisse Optimatium, ut Veneta. Itaque ut obscurae sortis homines, qui amplissimum patrimo- Patricii genere et nium habebant, in Ordine Senatorio censebantur, quos Patricii censu. Eruditi vera quidem, sed Romana inaudita illa divisione, censu non genere Patricios appellant; ita vicissim, qui Patricii ob tenue patrimonium censebantur in plebejo, iidem Eruditi censu non genere plebejos dixerint (a).

Ad haec P. Clodius (libet exemplum afferre ex gente su- Adoptione familia, perbissima et infensissima plebi, et, si super ejus origine al- non gens amittitur. tera Historiae pars, quam tradit Svetonius in Tiberio, vera est, majorum gentium Patricia, ab Appio Claudio fundata, qui Atta Svetonio, Attus Tacito, Clausus Livio dictus, Regillo Romam recens conditam cum magna clientum manu commigravit, auctore Tatio, consorte Romuli): Clodius, inquam, se plebejo adoptandum dedit, ut caperet Tribunatum plebis, qui erat Patribus omnino incommunicatus: ea adoptione gentem non amisit; quemadmodum, ut in eadem gente Claudia immoremur, Domitius a Claudio adoptatus, qua adoptione Imperium adeptus est, tamen Nero Domitius est nominatus. Alioqui, si adoptione gens amitteretur, Galba (et in gentis Sulpiciae exemplis versari libet) Pisonem adoptans falso apud Tacitum ei diceret: Egregium mihi erat, Pompeii et M. Crassi subolem in penates meos

(1) Cap. CXXXVIII, § Libera. Bernardus Segnius in Ethica Aristot.

(a) Uti re ipsa dixit Carolus Sigonius de Antiquo Jure civili Romano, lib. I, cap. VII, et lib. II, cap. V, ubi plebem in Romana Republica bisariam, apposite ad rem nostram, accipi observat, pro gente, ut opponitur Patriciis, pro ordine, ut Senatoribus: et plebem pro gente definit, ignobiliorem Populi Romani partem; pro ordine vero, qui neque Senatores, neque equites ex populo erant: ego vero definirem, Populi Romani partem pauperiorem.

guendi gentes.

Jurisprudentes Papublicae Optimatium ;

adsciscere; et tibi insigne, Sulpitiae et Lutatiae domus de-Neque census, ne- cora nobilitati tuae adjecisse. Igitur cum ea adoptione Cloque Tribunatus ple- dius nobilissimam gentem non amiserit; neque Census, nebis sunt notae distin- que Tribunatus plebis notae sunt, quae gentes patricias, plebejasque distinguant.

Hinc Patricii cum nullum in republica Ordinem facerent, tricii ex natura rei- nulla certe eorum ratio habita esset, nisi arte aliqua ullum sibi potentiae gradum adstruerent. Igitur ex ipsius reipublicae Optimatium natura sibi jus arcanum obstinatissime conservarunt: cumque jus triplex, sacrum, publicum, privatumque, et in sacro jus augurium, in publico Foeciale, in privato autem actionum formulae continerentur; ut Patricii comitia, quae auspicato haberi necesse erat, ut bella, paces, foedera, ut judicia bona ex parte sua haberent in manu, ea reipublicae Optimatium proprietate pro consilio adversus regnum vel libertatem usi sunt; et ex ipsius Juris-

Ex natura Juris- prudentiae natura, quae est divinarum atque humanarum prudentiae Romanae rerum notitia, quarum posterior ex priore descendit, ut ex Jure Divino humanum natum esse nos non uno in loco jam vidimus; cum Jus Divinum non nossent, nisi qui ex Pontificum, Augurumque Collegiis essent (a); cumque in ea non nisi nobilissimi viri cooptarentur (nam sero Sacerdotia plebi communicata sunt; ea enim fuit postrema plebis tentatio), uni Patricii jus et Jurisprudentiam norant. Unde P. Sulpitium, qui tanta cluebat nobilitate, ut ab Jove summo ejus gens jactaret originem, ut Svetonius in Galba tradit, Q. Mucius Scaevola merito apud Pomponium in gravissima Historia Juris objurgavit: Turpe esse patricio viro jus, in quo versarelur, ignorare.

De Juris Scientia manorum.

(a) Qui mos heroicus ad Ciceronem usque perdurabat; qui in sacra sive arcana Ro- Orai, pro Domo divinitus institutum dicit, ut Pontifices et Deorum Immortalium religionibus praeessent, et humana jura interpretarentur; et lib. II de Legib. Marcus Scaevola sese ex patre Publio audisse refert, quod nemo Pontifex bonus esset, nisi qui idem jus civile probe cognosceret: et lib. I de Oratore sub Marci Crassi persona: Jamvero ipsa per se (Jurisprudentia) quantum afferat iis, qui prae-sunt, honoris, gratiae, dignitatis, quis ignorat? Itaque ut apud Graecos infimi homines mercedula adducti ministros se praebent in judiciis oratoribus ii qui apud illos πραγματικοί vocantur; sic in nostra civitate contra amplissimus quisque et clarissimus vir, ut ille qui propter hanc juris civilis scientiam sic appellatus a summo Poëta

Egregie cordatus homo, catus Æliu' Sextus,

multique praeterea: ex quibus locis apertissime conficitur, etiam Ciceronis aetate Jurisconsultos non nisi fuisse Patricios.

Sed cum Patricii variis artibus et potissimum gravitate aeris alieni plebem ab ordine Senatorio prohiberent, ita ut paucissimi eo pervenirent; hinc apud Latinos Scriptores
passim legas Senatores et Patricios promiscue appellari,
Senatores promiscue
Senatores promiscue
Senatores promiscue
Senatores promiscue
Senatores promiscue tanquam una res essent, quae re ipsa sunt longe aliae.

Et quod apud Pomponium ex omnibus Jurisconsultis, Aliquot Pomponii quos recenset, solum Tuberonem minorem Patricium fuisse, loci purgati, illulegatur, ab amanuensi rerum Romanarum plane rudi additum est (a), quasi Ap. Claudius, Sempronius Σοφός, Scipio Nasica, Q. Mucius, Sex. Ælius, M. Cato, Sex. Pompejus, Ser. Sulpitius, quem paullo ante diximus, non ex nobilissimis gentibus orti essent. Quod autem Ofilium in equestri ordine perseverasse (1), et Longinum ex equestri ordine fuisse (2) Pomponius narrat, nihil obturbat: nam Patricii, ut diximus, pro censu in ordine etiam plebejo censebantur. Quanquam ab Augusti temporibus, quibus et Ofilius Qua arte ab Auguet Longinus fuere, qui census Senatorii erant, et quidem sto ordo senatorius solvi coeptus. amplissimi, in equestri ordine perseverare malebant, quo ab ordine senatorio alieni, essent principibus intimiores, ut de C. Cilnio Mecoenate, et de C. Crispo Sallustio, Tacitus narrat: et fortasse his magnis exemplis Augustus ordinem senatorium incoepit resolvere; unde postea Equites illustres provenere.

dicti?

Hinc aperiuntur caussae Romanae Historiae, quas neque Cur Vulgatores ju-Livius aperit, neque ullus Politiae Romanae observator ad- ris Romani sub Tyvertit, quod statim ac Tarquinius Superbus Regnum Opti- rannis? matium in Dominationem convertit, Sex. Papyrius tyrannidis assentator, unde Pomponio dicitur e Principalibus Tarquinio; Viris (3), Jus civile edidit, quod ab eo dictum est Papyrianum. Quum Ap. Claudius Censor factionem sibi-parare voluit, qua fortasse regnum invaderet, ut antea Appius Decemvir invasit, qui ex superbissima familia Senatum primus, ut Livius narrat, libertinorum filiis lectis inquinaverat: ex qua lectione in duas partes discessit civitas: aliud integer populus, fautor et cultor bonorum, aliud forensis

Sex Papyrius sub

Patriciatus digni-

<sup>(1)</sup> L. 2. D. de orig. Jur. § Ex his. (2) Dict. L. 2, § Fuit (3) Dict. L. 2, § Et ita.

<sup>(</sup>a) Nisi Pomponius intelligat Principis Consiliarium, quod ejus aetate Consiliarii Principis appellarentur Patricii: inde quod Senatores tas unde dicta. in republica libera Patres populi Romani fuere; sub Principatu suere Patricii seu Patres Principis, quae ratio suit, ut ea dignitas solveret siliumsamilias a patria potestate: ita ut qui in republica libera erant Patricii genere, sub Principatu essent Patricii dignitate.

Appio Factioso.

Cn. Flavius sub turba tenebat: quae Appii censurâ vires nacta Cn. Flavium, Cn. filium, patre libertino humili fortuna ortum, et Ap.. Scribam, ut tradit Pomponius (1), Ædilem Curulem fecit: Flavius, ut alterius Tarquinii Papyrius, jus in Pontificum penetralibus repositum evulgavit, fastosque circa forum in Albo proposuit, ut quando lege agi posset sciretur: quod factum Patribus tantopere displicuit, ut omnes prae dolore abjecerint annulos: quod custodiam juris, quam Patres ex jure gentium suam esse contendebaut, reserasset, et Fas promulgatione fastorum plebi prostituisset.

Haec omnia ita se habebant, quia ex natura reipublicae Optimatium, quam Patres Romanam, etiam libertate a Bruto constitută, contendebant, proprium est jus, ut Pomponii phrasi utar, in latenti, ut nos supra pluribus demon-Fundamentum ma- stravimus (2). Nam Brutus, qui libertatem populi Romani gnae partis Historiae fundavit, Optimatium rempublicam, qua potuit parte, re-

Romanae.

tum auxit?

Leges Regias abrogavit?

stituit: nam Senatum Tarquinii caedibus exhaustum ex Or-Cur Brutus Sena- dine equestri reposuit, et auxit praeterea; censum autem Censum non restituit, qui est popularis reipublicae fundamentum; leges omnes regias abrogavit, ut jus in latenti reponeret: quae omnia ut summa virtute, ita singulari sapientia egit, ut quantum Optimatium regno libertate detraheret, tantum aucto Senatu, suppresso censu, et restituto jure arcano reponeret, ut in hac ipsa insigni mutatione, super quibus institutis respublica fundata et aucta erat, conservaret. CLXXII. Hinc in republica libera ex Optimatibus mixta

In bona republica publico.

libera omnia Sena- omnia Senatusconsulta de jure publico concepta sunt: erantque vel juris publici condendi, vel juris publici jam conditi auctoritates; et, ut vulgo dicam, erant illa juris publici condendi praeparationes; ut de lege aliqua de jure publico ferenda, haec erant juris publici executiones, ut Nota quae distin- de mandandis a populo provinciis: quae omnia nullum guit tempora Sena- Consulis nomen praescriptum habent: nam quae de jure privato facta sunt, et Consulum alterius nomen praescriptum habent, ut sunt quibus Corpus Juris Justinianei scatet, ea sub Principibus omnia facta sunt. Itaque ubi de Senatusconsulti tempore et auctore ambigitur, haec regula audacter tenenda, quod sit de jure publico, praeterquam de poenis in republica libera; quae autem sunt de jure privato, ea sub Principibus facta esse.

tusconsultorum.

CLXXIII. Contra quando Patres de jure publico palam In bona republica libera nullae leges cum populo agere debebant, jus privatum, ejusque scienprivato.

> (1) Dict. L. 2, S Postea. (2) Ex Cap. CXXXVIII, § Optimatium.

tiam sibi conservarunt arcanam: nullamque per Consules Fundamentum Jude jure privato ad populum legem tulere, praeter unam risprudentiae arca-Poeteliam Papyriam de nexu, quam ab Optimatibus turba nace popularis expressit, ut noxae dediti tantum, non amplius ex contractu debitores vincti domi apud creditores haberentur: quam tulere C. Poetelius et L. Papyrius Mugillanus A. ab U. C. ccccxix, et, ut Livius cum profundissima juris Romani eruditione argutat, ob impotentem unius vincti injuriam, ingens vinculum ridei victum est; coque anno aliud INITIUM LIBERTATIS extitit. Sed quando hominum natura ita est comparata, ut prius liberi esse, tum aequari probat Historiam Roaliis, postremo dominari cupiamus; et jus nexi plebi Ro- suis caussis spectamanae tam grave erat, ut ex eo saepe in turbas ruerit, tam. et prima turba inde orta sit; cur non primum omnium plebs Romana hanc libertatem ante jus aequum, ante connubia, ante Imperia et Sacerdotia cum Patribus communicata vindicavit? In Historia Romana ab Historia Temporis obscuri illustrata Lib. II satis huic admirationi fa-

Problema, quod

Ceterum leges in republica libera de jure privato latae ferme omnes Tribuniciae fuere, et omnes, ut supra dixi- priveto leges Tribumus (1), libertatis fautrices: is enim est mos tenuium adversus potentes postulare jus aequum; et potentiae commune votum est, leges non esse. Quare constans regula sit: Tribuniciis legibus aliquam Potentium injuriam fecisse locum, aut adversus eorumdem arcanum aliquod potentiae conjiciendi Romaobviam itum esse.

Omnes de jure

Regula ex legibus

Certe de Usucapionibus Scribonia, ne praediorum ur- Lex de Usucapiobanorum servitutes usucapi liceret (2) videtur lata contra nibus Scribonia. quas vulgo dicunt Usurpationes potentum, vocabulo sane antiquissimae originis, qua acceptione significat usus, sive possessionis raptionem (3). Unde fit locus conjecturae, cum de auctore non constet, fuisse Caelium Curionem Tribunum plebis, qui et Scriboniam Agrariam, seu Viariam quoque tulit (4).

De Usucapionibus Atinia, ne res furtivae usucaperen- De Usucapionibus tur (5), cujus auctor item incertus: sed quia est contra Atinia. usurpationes potentium, verisimile est tulisse Atinium Tribunum plebis; qui auctor fuit alterius legis Atiniae, ut

(1) Cap. CLXIII. (2) L. 4. in fine, D. de Usurp. ubi Cujacius. (3) Cap. CXXIV. (4) Cael. Epist. Famil. lib. VIII. § 4. D. de Usurp. § Furtivae, Instit. de Usucap.

Vici Op. lat. T. II.

Tribuni plebis essent Senatores, et dicendae in Senatu sententiae jus haberent, latae in republica corrupta, cum

potentia apud plebejae partis principes erat (1).

De Usucapionibus Plautia.

De Usucapionibus Plautia, quae est caput legis Plautiae de vi, ubi cavit, ne res vi possessae unquam usucaperentur (2). Tulit contra Optimatum potentiam M. Plautius Silanus Tribunus plebis, C. Pompejo Strabone, L. Portio Catone Consulibus A. 1001v.

De Damno Aquilia.

De Damno Aquilia contra damna a potentibus plebejorum agris data per injurias, ut solent. Tulit C. Aquilius Gallus Tribunus plebis, ut Ulpianus memorat (3).

Arcanum potentiae Patrum foenore gravare plebem.

Arcanum tamen potentiae Patrum erat, ut plebs semper egeret, quando censu ad Senatorium Ordinem perveniebat: quare Patres semper gravi foenore premebant plebem; et ob id ipsum plebejorum patrimonia dissipari libentes sinebant, tantum abest, ut legem ullam de jure privato conderent, quo ei malo occurreretur. Nam ex sui ordinis instituto, et quadam patricia, ut ita dicam, consuetudine, quam etiamnum inter nobiles ubique gentium observamus, Patricii opes in suis familiis conservabant: et qui soli erant Jurisconsulti in testamentis cavebant filiis ne infirmiori aetate patrimonia perderent.

De Donationibus Lex Cincia. Hinc de *Donationibus* lex *Cincia*, quae certum imponit donationibus modum. Tulit M. Cincius Tribunus plebis A. 13XXXIX.

De Minoribus Lae-

De Minoribus lex Laetoria, ne a minoribus xxv annis stipulari liceret, quam Plautus in Pseudulo comice Legem quinamvicenariam appellat. Verisimile est Laetorium illum Tribunum plebis tulisse, quicum Publilius Volero Tribunus plebis tulit de plebeis Magistratibus, Ap. F. et T. Quinctio Consulibus A. ccixxx (4), Dionysio Publiliam Voleroniam appellatam (5).

De Tutelis Atilia,

De Tutelis lex Atilia, ut mulieribus pupillisve tutorem non habentibus Praetor cum majore parte Tribunorum Romae tutores daret. Auctor non constat: Plebisscitum videtur, tum quod uno appellata nomine, tum quod ea Praetori, Magistratui Senatorio Tribuni plebis adduntur.

Julia et Titia.

Nam Julia et Titia, ut Provinciarum Praesides mulieribus pupillisve tutorem non habentibus darent, auctorem certum non habet. Videtur lata sub Principatu, quo omnes

<sup>(1)</sup> Gell. lib. XIV, cap. ult. (2) L. 33, § 2. D. de Usucapdict. § Furtivae. (3) In L. 1. D. ad Leg. Aquil. (4) Liv. lib. II. (5) Dionys. lib. IX.

Provinciarum Rectores Praesides, ut in republica libera, Praetores dicti.

Lex Furia, quae omnium prima legatis adhibet modum, De legatorum moa C. Furio Tribuno plebis certo lata. Voconiam secundam do lex Furia, legem, quae legatis moderatur, tulit Q. Voconius Saxa Voconia, Tribunus plebis, Coepione et Philippo Consulibus A. 10xc1v. Falcidia ultima lex, qua modus legatis stetit, lata est Falcidia. a P. Falcidio Tribuno plebis, Domitio, Asina Consulibus

Lex autem Junia Velleja de Posthumis instituendis (1) dubium habet auctorem. Cujacius pro Junia legendum cen- institutione Junia Velleja. set Juliam. Itaque pro plebisscito nos pro jure nostro acceperimus; et conficimus esse formulam institutionis in testamentis Optimatium arcanam, hac lege universae plebi evulgatam: ne posthac posthumi rumperent testamenta, et asses hereditatum aequis partibus in omnes heredes ab intestato dissiparentur.

De Posthumorum

Leges autem de Foenore publici juris sunt, de quo Leges de Foenore etiam sunt Plebisscita, uti lex Duilia Moenia (2), quae sunt juris publici. foenus unciarium legis XII Tabb. restituit (3).

Ceterum constanter affirmandum, si quae sunt leges Regula de conconsulares de jure privato, eas sub Principibus latas, ut poribus. Furia Caninia, Ælia Sentia sub Augusto: quas et ipsas

supra diximus (4) ordinem custodire.

Una videtur obturbare lex Hostilia de Furtis, ut furti De Fartis Hostilia. agere liceat eorum nomine, qui hostium potiti essent; quam putant latam ab A. Hostilio et L. Atilio Consulibus A. 12LXXXIII. Sed Fulvius Ursinus existimat legem Regiam Tulli Hostilii fuisse: unde hostilianae actiones, seu formulae apud Ciceronem de Oratore, ubi agitur de Militis Testamento. Nisi igitur lex Regis Tulli Hostilii est, ea est lex Tribunicia.

Haut sane has leges enumerassem, sed ex genere pro more meo percurrissem omnes, nisi ipsa harum legum nunc jam vulgaris eruditio alicui putandi faceret locum, me falsum de hac re κριτήριον proposuisse.

CLXXIV. Ex hac autem juris tutela omnis Romani no-Juris arcani bona. minis gloria orta est. Nam primum juris arcani bonum, et quidem omni reipublicae Optimatium commune fuit, quod nos alibi disseruimus (5), ut Patricii, quorum virtute

(1) L. Gallus 29. D. de Liber. et Posthum. (2) Livius lib. VII. (3) Tacitus lib. V. (4) Cap. CLXIII. (5) Lib. de nostri Temporis Studiorum Ratione cum Antiquorum collata.

Digitized by Google

mausuefacta.

religio.

Nobilium ferocia majorum respublica fundata erat; et quorum ferocia ad bellorum usus est necessaria, justitiae studiis potius mitigaretur; quam otio et injuriis insolescerent: et una opera Plebi aucta legum populus juris religiosissimus esset. Nam illa respublica beatissime agit, in qua legum, ut ignoti Numinis religio cives tenet: ita enim disciplina urbana non minori severitate custoditur, quam militaris, quâ nefas est militi caussas imperii requirere; et solae ejus partes sunt id alacrem expectare, impigrum exequi.

Juris Romani prae-

cipae :

CLXXV. Sed ea gloria Romanorum propria fuit, quod anua. Magnitudinis Ro- altitudo animi plebis Romanae, quae non ferebat Patrum manae caussae prae-injurias; et invicta virtus, qua Optimates Ordinem tuebantur, effecere plebi Romanae secessionum necessitatem, per quas a Patribus, ne in vacua regnarent, Tribunos ple-bis cum illa sanctitate constitutos expressit, libertatis Romanae custodes, quibus Patres se opposuere custodes Juris. Atque ex hac aequis viribus et quidem summis utrinque Custodia libertatis adversante et libertatis et juris tutela, inter cetera praeclara, quae Libro II exponemus, factum est, ut plebe in-

certi juris pertaesa, quod diu, ut Pomponius momentose

a Tribunis plebis; Custodia juris a Patribus.

Lausleg. XII Tabb. te, id lege XII Tabb. retulere, quam et hoc Libro per-

tradit, passa est (1), et jus omnibus aequum expostulanstrictim et Libro II gravius tanta sapientia et utilitate refertam demonstrabimus, ut non oratorie Cicero ejus legis

Lex XII Tabb. finis et fons Romani Juris.

libellum omnium Philosophorum bibliothecis anteponat. CLXXVI. Quae meritis elogiis Tacito dicitur Finis omnis aequi juris, Livio autem omnis juris fons appellatur: finis omnis aequi juris conditi, fons omnis juris condendi, sive omnis interpretationis: et ideo fons omnis interpretationis, quia omnis aequi juris conditi finis; et ut esset omnis juris conditi finis, Senatus nunquam privilegiis suam praestitit auctoritatem: quare omnia privilegia extra ordinem Plebisscitis sunt irrogata: ut autem omnis interpretationis fons esset, Consules nullas de jure privato leges ad populum ultro tulere, ut supra vidimus (2). Ita ut ex custonis et juris, aequi dia ordinis et juris aequi si Jurisprudentiam Romanam natam dicas, et novum et verum dixeris.

Ex custodia ordi-Jurisprudentia.

De Jurisprudentia

CLXXVII. Et ob id ipsum Romani Patricii Jurisprurigida Antiquorum dentiam rigidam principio et diu in republica libera, ut in Optimatium republica, qualis Spartana fuit, ex utilitate civili excoluere. Unde conceptas verborum formulas religiose custodiebant; atque ad eas tanquam ad regulam fer-

> (1) L. 2, § Exactis, D. de orig. Juris. (2) Cap. CLXXIII.

ream, quae ad se corpora, non se ad corpora dirigit, caussas accommodabant: unde in caussis quammultis, quae jus regulae ferreae simipostulabant, leges surdae erant, et jus iners feriabatur; contra quamplurimis, quae jus recusabant, leges obtrudebantur, et jus aderat importunum.

Æquitas civilis,

CLXXVIII. Quapropter Jurisprudentia antiqua definiri Definitio antiquae potest, Ars aequi juris, hoc est solertia custodiendi inter Jurisprudentiae.

cives formulas juris ubique aequas.

CLXXIX. Atque haec est Equitas civilis, qua Justi- Definitio aequitanianus in Novellis dicit niti usucapiones, et impium prae-tis civilis. sidium eleganter appellat, quam Itali elegantiori phrasi

vertunt Ragion di Stato.

CLXXX. Proinde antiqua Jurisprudentia tota ad certum Jurisprudentia anconformata, tota in observatione solemnitatum, et eorum tiqua verum negliquae dicis caussa fieri dicuntur, posita erat. In eo tota ejus erat occupatio cavendi, unde caussas in jure supra diximus appellatas (1): ita ut quod de actionibus dicebatur, qui cadit formula, cadit caussa; id de omni omnino re sive inter vivos, sive in ultima voluntate verum esset,

git, certum curat.

qui cadit formula, cadit negocio, et nihil agit.

CLXXXI. Et si caussae existerent, quas existere latis Jurisprudentia Lalegibus necesse est (2), quae jure aut eximi aut includi cedaemoniorum. publice oporteret, facta potius infecta, infecta vicissim facta fingebat, quam ut ne jus quicquam demutaretur. Quae est Lacedaemoniorum Jurisprudentia; quae in omni Optimatium republica, quae legibus regitur, viget, cujus forma est custodia juris (3). Sed ita appellare placuit a republica Optimatium, quae omnes ejus generis respublicas justitia, et virtute superavit. Ex hac enim Jurisprudentia fuit illa Spartana interpre-Agesilai Regis interpretatio, qui Spartanam juventutem, tandarum legum rareipublicae florem et robur in summa militum egestate, ne lege quidem alia servare voluit militaris flagitii ream, ut ne lex, quae eos damnabat, quicquam relaxaretur; sed legem ex die postero ejus diei, quo flagitium admissum fuerat, valere jussit.

Ad quae si quis animum recte advertat, has juris antiqui qui fictiones nihil aliud nisi priscae Jurisprudentiae productiones vel restrictiones suisse comperiat, quibus Juris-dem. consulti antiqui, non ut nostri, leges ad facta, sed ad leges facta accommodabant.

Atque in eo omnis antiquae Jurisprudentiae posita laus erat, aliquod ejusmodi consilium, quo Agesilaus Rex usus prudentiae laus.

Antiquae Juris-

(1) Cap. CXVII. (2) Ibidem. (3) Cap. CXXXVIII, § Optimatium.

118 DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO est, comminisci, quo et leges integrae manerent, et caus-

sarum utilitati consuleretur.

Jus antiquem fictionibus totum scatens.

CLXXXII. Hinc Jus antiquum Romanum fictionibus totum scatens: appellatione autem juris civilis Romani et jus Praetorium heic amplector, qu'od sane Juris Romani universi pars quaedam fuit (1). Hinc in quamplurimis caussis conceptos pro natis, vivos pro defunctis, defunctos pro vivis haberi; quemque tria capita gerere: filios, servos in acquisitionibus sub parentum, vel dominorum persona latere; alios gerere aliorum personas; tempora, quae nondum transierunt, produci; tempora, quae jam transierunt, retroagi; tempora dissita conjungi: tot jura personata, nuda nomina sine re, nuda jura sine bonorum commodis; tot imaginarias venditiones et simulatas violentias (2) jure civili; tot actorum rescissiones, et in integrum restitutiones jure praetorio celebrari. Sed per has omnes Juris civilis antiqui fictiones, quas

Jus civile antiquum.

Jus civile antiquum imitatur naturam.

De Sapientia heroica nis mythologia;

Juris naturalis fa- ex latiori genere cum Justiniano in Institutionum procemio JURIS ANTIQUI FABULAS dixeris, et per quas Jurisprudentes Per certum erum- Juris civilis certum curabant (3), per eas ipsas fictiones et fabulas Juris naturalis verum erumpebat (4). Quare quod in specie dicitur de adoptione (5) eam imitari naturam, id ex genere universo de omni Jure civili antiquo dicere quis potest; et quam acute, tam vere conficere; priscam Prisca Jurispru-Romanorum Jurisprudentiam, Poema quoddam fuisse, quod dentia Poema quod- primum juris naturalis gentium, deinde juris naturalis Philosophorum (6) perpetuam fabulam sub innumeris et variis personis egit, cum Romani Juris decoro, sive ipsarum legum gravitate et constantia.

CLXXXIII. Sed diximus, quod ob has antiqui Juris Orphei et Amphio- fabulas Orpheum et Amphionem et Heroës et Poëtas et Rerumpublicarum fundatores ipși Poëtae tradiderint (7); quod lyra Orpheus feras cicurasset, sibique obsequentes fecisset: lyra Amphion ex lapidibus ad sonum ultro coëuntibus Thebarum muros aedificasset. Omnes autem Mythologi conveniunt, hisce fabulis primos Rerumpublicarum fundatores significari; sed in hoc falsi, quod eos duos heroës putarint, cum ii sint omnium Optimorum et plurium quidem aetatum heroici characteres (8).

(1) § Constat autem, Inst. de Jur. natur. gent. et civili.
(2) Cap. CXXIV. (3) Cap. CXVII. (4) Cap. CXXV. (5) L. 23. D. de Liber. et Posthum. § Minorcm 4. Inst. de Adopt. (6) Cap. CXXXVI. (7), Cap. CXXIV. (8) Cap. CLXVIII.

Sed quid de Lyra? heic solita Mythologorum infelicitas cernitur. Dicunt enim Orpheum, ex. gr., cantu et hymnis, quos ei appingunt, Deorum naturam exleges homines docuisse, eorumque religionem ipsis insinuasse, qua mansuefacti legibus se submiserunt : unde constanter conficiunt, primos Poëtas fuisse Theologos. De cantu quidem id ipsis Historia Numeri. est concedendum, quod orationem numeris constrictam priorem fuisse solutà doceat primus omnium scriptorum Homerus, et Homero prior Hesiodus, et Hesiodo prior

hymnorum scriptor Orpheus vulgo putatus.

Sed qui fieri potuit, ut Poësis omnium artium prima De Poëseos origine. fuerit, ut ex ea inter gentes ipsa pecuaria, ipsa rustica ortae sint: cum ita natura sit comparatum, ut homines prius necessaria, quibus urgentur, videant, deinde utilia, tandem ad quae fert ultro libido, et quaesitam afferunt voluptatem, inter quae Poësis tenet facile primas? Deinde qui fieri potuit, ut in illa summa hominum ruditate, omniumque rerum imperitia et generis humani stupore, repente homines extiterint, qui recta altissimas res, nempe divinas intellexerunt? quando in humanitate et cultu temporis historici primum Physici, ut Empedocles aliique; Phiae. deinde Morales, ut Socrates, qui primus moralem philosophiam de caelo revocasse dictus est: tandem Divini, quorum princeps Plato, provenerunt? et humanae naturae ordo hunc rerum ordinem postulabat, quod homines prius ad res, quae sensus feriunt, ut Naturales, deinde quae animos afficiunt, ut Morales, tandem ad mentem ipsam, et ea, quae nullum veniunt sub sensum, divinas, advertunt. Tandem quî fieri potuit, ut in illa generis humani pueritia, qua homines vix singula animadvertunt, ingenia extiterint, quae respublicas intelligerent: cum eae nihil sint Respublicae humaaliud, nisi civilium bonorum amplissimae universitates et norum commodorum summa genera?

Non inficiamur quidem Poësim granditate fabularum et luculentia locutionis ad stupidos animos excitandos prae-finis. cipue factam esse: sed ipsius Poëseos natura primos Poë- Historia Poëseos. tas Theologos fuisse negat, cum eodem ordine quo Philosophi et nati Poëtae sint: primi Heroici, Homerus, Tir-Cur prima Epopoeja? taeus, qui cecinere bella, ad quae homines vel lapidei convertuntur. Ex Drammaticis primi Satyrorum invento- Et Tragoedia? res, qui sylvestres Deos plaustris invexere, et primam Deorum personam, quam ipsis per naturam licebat, finxere Satyrorum, ex rebus, quas tractabant, cornibus, caprina pelle, et uvarum foecibus, quibus ora perungebantur; unde

Historia Philoso-

genera summa.

tiqua?

Tragoediam dictam multo verosimilius conjicio, quam quod Tum Comoedia an τράγος, hircus daretur praemio. Hinc Comoedia antiqua, quae legibus tandem vetita est, quod viros civitatis Principes, quos populus universus suspiceret, in fabulas traducebat. Inde ex Satyra Tragoedia, ex Comoedia antiqua Comoedia nova ortae, et tamen Tragoedia prior, qua tyrannorum et magnarum domuum scelera punita theatris exponebantur, ad quas e civilibus rebus maxime populus Nova Comoedia ul- excitatur. Tandem Comoedia nova inventa est, quae res privatas agit, ad quas populus non attendit: unde Simoni roganti:

Meum gnatum rumor est amare

merito Davus mutiens respondet:

Id populus curat scilicet.

Haec omnia negant, immo pernegant, primos Poëtas fuisse Theologos; et tamen historiâ constat, Hesiodum Homero priorem. Haec nobis fecere solicitudinem, qua Historiae Poëtarum hactenus traditae nunquam acquievimus, donec ex nostris principiis originem Poëseos invenimus, qua et historia constaret, et his difficultatibus satisfieret, ut Libro II ostendemus.

Lyrae mythologia.

Ex ea origine de Lyra haec dicamus. Lyra ex pluribus fidibus constat: et Fides eadem ac nervus, quae et Graecis χορδά, primum Imperii nomen in terris fuit, quo Clientelae stetere (1): ex pluribus fidibus, seu Imperiis singularibus, quae optimi in clientes habebant, ex pluribus privatae violentiae juribus vis publica est constituta, ut supra dictum quoque est (2), et publica vi constituta primae extitere Respublicae. En Lyra: publicum Imperium, cui ferae factae sunt obsequentes (a).

Prima sapientia Poëtarum.

Sed et inter praecipuas Poëseos laudes illa numeratur, quod prima fuit in terris sapientia Poëtarum:

> Fuit haec Sapientia quondam, Publica privatis secernere, sacra profanis; Concubitu prohibere vago, dare jura maritis; Oppida moliri, et leges incidere ligno.

(1) Cap. CIV, § Atque. (2) Cap. CV, CXVII, CXXXIV.

(a) An haec Lyra fuerit, ad quam, ut Nestor narrat Telemacho Prima Lyra, leges. (a) An naec Lyra nueru, au quam, au constant sibi uxorem in Odyss., Poëta ab Agamemnone domi relictus, qui sibi uxorem anni odyss., Poëta ab Agamemnone domi relictus, qui sibi uxorem Clytemnestrae et Clytemnestram servaret, castimoniae laudes accinebat, quibus de-Ægysti mythologia. lectata Regina, casta vivebat: quem Poëtam Ægystus in insulam desertam devexit; eoque amoto, Clytcmnestram ad se domum abduxit: nempe ejecto Heroum sive Optimatium consilio, qui leges custodiebant, legibusque projectis, Tyrannus castarum foeminarum pudicitiam expugnavit.

Sapientia autem partibus continetur tribus; quarum prima est, Divinarum rerum contemplatio, qua Plato sapientis- tres. simus fertur: secunda est rerum in natura abditarum cognitio, qua Sapientes antiqui Physici dicti: tertia est humanarum rerum Prudentia, qua septem Graeciae Sapientes appellati, qui monita in vita adprime utilia reliquerunt: et Romanis Sempronius Σοφός (1), et Scipio Nasica (2) Corculum dicti, qui Jurisprudentià maximae floruerunt.

Citra dubium Romani Jurisconsulti testimonio Ciceronis dicti Oracula civitatis: et apud Latinos de solis Oraculis consultis Romanis et Jurisconsultis Responsa dicta: et uti ex adytis Oracu- cum Oraculis comla, ita ex Jure arcano responsa data; et uti ab Oraculis cum

Quaedam Juris-

Sapientiae partes

dictae per carmina sortes;

tum

## Vitae monstrata via est.

Ita prisci Jurisconsulti carminibus responsa dabant, ut de Ut form legum formulis supra diximus (3); in quibus si quis hos poëticos numeros non sentiat, is ne eos quidem audiat in Carminum Saliarium fragmentis: quae tamen ad symphoniam canebant. Et ita naturam ferre necesse fuit, ut primis carminibus existerent primula rudimenta numerorum, ut numeri Plautini diu post fusi testantur. Et Ciceronis item testimonio Jurisconsulti non solum de jure caussae, sed de omni re dubia in vita agenda, ut ex. gr. de ducenda uxore, de filia collocanda deliberantibus consulebant, ut Jurisconsulti videntur esse Divini, seu Vates Prisci Jurisconsul-Romanorum (a), unde fortasse mansit canere pro prae- ti, Vates proprii Rodicere.

Ut formulae Juris

Certe quoque diu et obfirmatissime Romani Patricii in perpetua illa de connubiis, imperiis, sacerdotiis plebi communicandis contentione auspicia sua esse affirmabant: et nos omnes priscos Jurisconsultos Romanos patricios fuisse ostendimus. Praeterea supra vidimus (4) Fas gentium linguam heroicam fuisse, quam fortes soli callebant: et literaturam heroicam Optimorum arcanam fuisse (5), qua continebatur scientia etymorum, quibus res ipsas definiebant, quod est unicum studium Philosophorum; et vidi-

vers. Cajus. (3) Cap. CXLI, § Atque. (5) Cap. CLXX. (1) L. 2, § Fuit, D. de orig. Jur. (2) Dicta L. 2, d. § Fuit (4) Cap. CLXIX.

<sup>(</sup>a) Ad quod apposite Cicero I de Oratore; ibi: est enim sine dubio domus Jurisconsulti totius Oraculum civitatis.

mus (1) Jurisconsultos Romanos hoc etymorum genere in

Jurisprudentia usos esse.

una res primis gentibus.

Postremo primis gentibus non solum qui sapientes iidem Sapientia, Sacer- Postremo primis gentibus non solum qui sapientes incem cerdotium, Regnum Sacerdotes erant, sed ex sapientum numero Reges creabantur, et cum Regno summum Sacerdotium cohaerebat: unde Reges Romani, sacrorum quoque Reges erant: et fortasse Clientes Romani Patronos, a quibus jura docebantur, Reges appellabant; et Ulpianus Jurisconsultos Justitiae Sacerdotes dixit.

An igitur, et ut omittamus istas, quas hactenus magna ingenia fecere delicias, quae rudibus primae aetatis hominibus rerum altissimarum cognitiones appingunt, quae inter excultissimas atque doctissimas gentes, ut Graecos vix tandem longo post humaniorum temporum intervallo sunt inventae et excogitatae; et ut haec omnia, quae de Sa-Ut verum, primos pientia heroica, de Poëtis Theologis forte quadam et te-petas fuisse theolo-mere hactenus dicta sunt, constent; dicamus, sapientiam heroicam fuisse, quam optimos ipsa rerum natura docue-Theologiae civilis rit, ut eorum Divinarum rerum contemplatio ipsa Caeli

poëtas fuisse theolo-

origo, Contemplatio;

șio ; Úsus, Divinatio.

turalis.

Uni Romani Saconservarunt.

observatio fuerit, a qua Romani in jure Augurio, quod ab Ethruscis, Regno Italiae florentissimo, ut supra vidimus, quum Athenae vix parvae erant, acceperant, Caeli templa mansere dicta: eaque contemplatione, naturam Caussa, Divinae Deorum cognoverint, quantum ad rerum humanarum pro-Providentiae persua- videntiam spectare arbitrarentur; et ex Caelo ex. gr. Caeli mentem Jovem sibi confinxerint; eique fulmen et aquilam attribuerint, quae sunt argumenta ferme totius Divinationis, a qua potissimum res divinae sunt-appellatae: suis etymis rerum naturas definierint, ut ex. gr. ab aqua, quae Philosophia et Phi- vous Graecis, unde vopos, aqueus Serpens, Hydrus Holologia geminae ortae ratio, Natrix Ciceroni, Draco vulgo Latinorum dictus, Hydram terram ex humore constantem definierint, quae igne non ferro extinguatur: postremo tum fundandarum. tum regendarum Rerumpublicarum prudentia praestiterint, Prima Politia na- quam rebus ipsis dictantibus (2), a Divina Providentia (3) didicissent.

CLXXXIV. Hanc Heroicam Sapientiam a primis gentipientiam Heroicam bus acceptam uni in Terris Romani utrâque illà, quam diximus (4), juris et libertatis custodia inter suos integram conservarunt; et scientiam rerum divinarum suis auspiciis, rerum humanarum tum publicarum suis Magistratibus et

> (2) Cap. XLVI, § Igitur. (1) Cap. CLXX, § Haec disseruimus. (3) Ibidem. (4) Cap. CXXVI.

imperiis, tum privatarum juris peritià item sua Patricii, atque adeo usu ipso rerum ipsi sibi tradebant: quibus addidere literaturam heroicam quoque suam, ita ut Juriscon- Jurisconsulti Rosulti Romani eleganter et vere Gentium Sapientes dici mani gentium Sa-

possint.

Atque heic sane miror, cur tot tantaque praeclara in- Cur uni in terris genia, quae Jurisprudentiam Romanam doctissimis, atque Romani Jurisprueruditissimis commentariis illustrarunt, desiderium dubitandi incesserit neminem, cur uni Romani Jurisprudentiam in certam ab ipsis solis conflatam scientiam in terris invenerint? Nam si id virtute effecere, Spartani Romanis fortasse fortiores: si philosophia, Romani Atheniensibus ne comparandi quidem: si regni potentia, nulla trium Monarchiarum priorum eam est suspicata. Si hanc quaestionem sibi proposuissent, fortasse veras Juris et Jurisprudentiae Romanae caussas nunc jam exploratas haberemus.

Non enim Jurisprudentia inter Spartanos nata; quia iis Cur non Spartani? Lycurgi lege cautum erat ne leges scriberentur: quare apud eos nulla interpretatio necessaria: nam semper praesenti lingua leges loquebantur. Hinc quanquam respublica diutissime ad octingentos ferme annos durarit, quo temporum spatio in civitatibus, quae aditum non prohibent peregrinis, et commeatus civibus permittunt, linguae ferme totae mutentur; jura apud Spartanos, moribus mutatis, quos octingentis annis mutari necesse fuit, linguâ semper praesenti, eadem esse videbantur. Non inter Athenienses, quia apud ipsos leges in annos singulos, ut inutiles, aut nienses? rigidae repertae, ita in singulos annos a Nomothetis per populum in id creatis mutabantur. In Monarchiis iudices Cur non Assyrii, prudentia et justitia spectati ex ordine naturali jus in sin-reliqui? gulis caussis dicunt, quod semper est aliud pro caussarum diversitate. At Romani ubi plehs a Patribus Legem XII Tabb., hoc est jus aequum scriptum expressit, custodia juris adversum hanc libertatem praestitit, ut Patres jus Romanum privatum conservarent; et quia lex scripta erat, et lingua mutaretur, scientia interpretandi juris necessario inter ipsos nata est: quam necessitatem adauxere Patres, eo regni consilio, quod nullam aliam de jure privato legem Consularem, ut supra diximus, tulerint; ut quando jus arcanum Lege XII Tabb. palam factum, saltem juris, sive actionum formulas ad Leg. XII Tabb. accommodatas Patricii arcanas haberent; quae in specie maxime propria merito, ut Pomponius refert (1), jus civile appellantur, utpote

Cur non Athe-

(1) In L. 2. § His legibus latis. vers. Haec disputatio.

Philosophia Juris-

Philosophia.

ex quibus Jurisprudentia Romana sive adeo Jurisprudentia in terris inter Romanos orta est: quod heic attente notari Regula distinguen- velim; namque hic Pomponii locus, ut postea videbimus (1), di in Jure Romano nobis κριτήριον erit; quo in jure Romanorum distinguatur, tium, quid juris ci- quid a jure gentium acceperint, quid vero ipsi introduxe-

CLXXXV. Et ex iis ipsis rebus quas de sapientia heroica consultorum a Sa- disseruimus, factum est, ut Jurisprudentia Romana in tanpientia Heroica de tam justitiae laudem, quantam omnes norunt, pervenerit: quia Romani una cum jure gentium communem quoque gentium sapientiam receperunt, et receptam fortissime conser-Propria Juris- varunt. Unde Romana Jurisprudentia neque Stoicorum, neprudentiae Romanae que Epicureorum, ut isti ingeniosi magis, quam veri Juris Romani interpretes argutant, sed his suis ipsius placitis Namque omnes Jurisconsulti in illam rerum divisionem.

pria Juris.

quam nos in Lemmatis Metaphysicis proposuimus, tanquam Metaphysica pro- in legitimae Scientiae Principium constantissimae conveniunt; qua res in corporales et incorporales dividunt (2); et corporales tactu definiunt, incorporales intellectu consistere, sive in hominis mente constare dicunt, et sic jura non constare corpore, ac proinde supra corpus statuunt. ut Plato passim, sed maxime in Parmenide, ideas esse gra-Philosophiae Juris vissimis argumentis demonstrat (3). Hinc tanquam per discessionem in illa Placita omnes conveniunt: corpora dividi, jura esse individua: corpora corrumpi, jura extingui, extincta non reviviscere, ut animus humanus dicitur a Deo extingui posse, corrumpi autem non posse: corpora tempore nasci, tempore finiri; sed tempus non esse modum inducendae, vel dissolvendae obligationis: et quae jura a principio non sunt, tractu temporis esse non posse; quae est metaphysica ratio regulae Catonianae: et tempus dum-

> taxat esse signum, quod animus dominium abjecerit, ut in usucapionibus, vel, ut in praescriptionibus, signum, quod animus jus remiserit: et corpore corrupto usumfructum tolli, non autem corrumpi, uti corpore corrupto tollitur, non corrompitur animus: et jura dicuntur minui, quum alienantur, relata ad patrimonia, unde abeunt; ceterum a

(1) In disquisitione Leg. XII Tab. lib. II.

(2) Leg. 1, § 1. De Rerum divisione; unde Justinianus a Gajo principium sumit. Instit. de Reb. corpor. et incorp.

(3) Praestantissimus Arnoldus Vinnius in Commentar. Instit. hoc tit. pr. n. 2, hacc ridet : Tu judica meritum.

primo homine Ada ad nos usque, ut supra demonstravi- Perpetus Jurium mus, per tres originarias rerum acquisitiones (1) eorum ab Ada ad nos usque

perpetuo conservata successio.

Atque adeo animum humanum, qui Platonicis asseritur, Animus univerper hoc, quod sit supra corpus, immortalis, Jurisconsulti Juris subjectum. statuunt omnium omnino jurium domicilium et sedem: qui uno ore omnes dicunt, jura animo parari, animo conser-

Animus universi

vari, animo alienari.

Hanc juris Metaphysicam Romani a gentibus antiquissimis accepere, a quibus haec generis humani traditio orta traditio de Immorest; qua gentes humanae omnes credunt (nam quae non talitate animorum. credunt, si quae sunt, omnino barbare ac ferae sunt) animos humanos esse immortales: quam traditionem si Platonis demonstrationibus incoeptam, et per gentes diffusam et propagatam dicerem, equidem viderer erudite ineptire. Doctrina constemus igitur. Diximus jus humanum ab humandis mortuis incoepisse; et jus humanum a divino sumpsisse exordia; et jus divinum humanumque apud majores gentes utrumque esse fundatum; uti contra inter exleges impios cadavera inhumata jacuisse (2). Dii autem Manes Dii Manes princi-Leg. XII Tabb. Divi parentum appellantur; et parentalia, pio tantum Patriciosive sacra funerum a parentibus dicta; sacra autem non rum fuere. nisi Diis fiunt. Sed et majores gentes definivimus viriles dicta? stirpes, quae in plures familias dividebantur (3). Igitur hanc Gentilitatum origo. stirpium in familiarum ramos diductionem necesse est inde factam, quod posteri, ordine mortalitatis, quem eleganter Papinianus dicit, suos majores alium post alium condidissent: quos ordines Romani dixere Stemmata, haut saue dicta a verbo 5690: quid enim faciunt coronae cum illa summa vi-dicta? rorum simplicitate; sed a stamen, quod filum significat (a), et magis decet illam rusticitatem: unde lineae sanguinis et cognationis haec ipsa stemmata a Paullo dicta sunt (4). Itaque pietas ipsa suo cultu optimis genealogias, sive gentium successiones imprudentibus conservavit, commonstravitque: quod cum animadverterent, sedulo postea curarunt, Sacra familiaria et ut ea sacra in familiis servarentur: quod Patricii Romani gentilitia principio praeter ceteras, ut alibi dicemus, custodierunt: et Cicero soli Patricii habuere. ex Romanis moribus in sua Republica, quam ad Romanae

Generis humani

Unde Stemmata

<sup>(1)</sup> Cap. XCVII; Cap. CIV, § Per hanc; Cap. CXIX. (2) Cap. CIV. § In statu. (3) Cap. C, § Id divido, cum tribb. seqq. D. de Gradib.

<sup>(</sup>a) Lib. II, Part. II, cap. XX, S. de successionibus ab intestato, quaenam ista fuissent fila, explicatur.

exemplum format, caput illud legum concipit: Sacra Familiaria perpetua (non interrupta) manento.

Juris divini circulus inter gentes.

Ea ratione Optimi a religione fontium, quam diximus (1) ad Religionem Deorum Manium progressi; a jure humano iterum ad divinum rediere.

Hac majores gentium a posteris divinitate donati, per-Gentium Metaphy- suasionem induxere, animos, non corpora, sed quasdam corporum imagines esse, ac proinde immortales (a); quod corpora tres habeant dimensiones, longitudinem, latitudinem, profunditatem; imagines longitudinem et latitudinem tantum: et hac ratione equidem probarem eorum conjecturam, qui stemmata, schemata, imagines legendum putant. Namque hanc gentium metaphysicam nobis testantur Poëtae. qui animos defunctorum per obstructa terrae ad Inferos, ad Elysios permeare: et cum eas describunt, per imagines Cur Patricii dicti humana majores describunt. Atque hinc Romanos Patricios Viri multarum imaverisimilius Viros multarum imaginum dictos putaverim, quam quod in atriis statuas Majorum per stemmata dispositas haberent, qui splendoris luxus post Asiam devictam ad Romanos sero commeavit.

A Poētis tradita.

Metaphysica Epi-

ginum?

tarum.

Haec illius rudis aetatis Metaphysica ipsissima Epicuri curi eadem, ac Poë-Physica est, qui e corporibus imagines jugiter effluere, et per inane volitare, et cum de Confucio ex. gr. cogitamus, Sinensium simulacra per tantum terrarum ac marium inoffenso cursu nostris mentibus objici, et inter infinitam aliorum turbam, ubi nobis libeat, praesto esse docet: neque haec tam sit Poëtarum laus, quam Epicuri reprehensio; nam eam sapientiam ferebat aevi poëtici natură, sive generis humani adolescentia, quae phantasia plurimum ingenioque pollebat, et ob haec ipsa illud seculum ratione purâ praestabat parum: at Philosophum de rebus meta-

(1) Cap. CXLIX, § Verum.

Metaphysica Heroum.

(a) Celebres ejus rei sunt apud Homerum loci, ubi Achilles amplectitur Patrocli umbram, quae uti fumus evadit; quod is miratur, in inseris animos esse simulacra sine praecordiis: et mater, quae ab Ulysse ter comprehensa, ter elabitur, quem locum postea Virgilius et Torquatus Tassus sunt imitati, filio id miranti dicit, ignem vorare corpora, animum uti somnium evolare: idemque Ulysses videt idolum Herculis in inseris, ipsum in Caelo inter Numina dicit Bina animorum esse: cui fortasse loco Stoici suum dogma affinxere de duplici ani vehicula Stoicorum. morum vehiculo, sive corporis genere quodam, quod utrumque corporis speciem praeberet; corpus vere nou esset, altero ostraceo terrestri, altero aethereo, puriore: et defunctorum animos in inferis purgari ostraceis, in Caelo cum aethereis vehiculis agere.

physicis eo genere disserere, quo Poëtae fabulantur, et rudissimae ante Poëtas gentes sunt opinatae, id vero est

maxime reprehendendum.

Hanc a gentibus accepere Romani Theologiam, et per- Theologia Jurisfecere Jurisconsulti: nam ut Plato inter Graecos postea consultorum. invictis rationibus firmat, animos supra corpus esse, ac mortalitate animoproinde immortales; et has corporum imagines, sive ideas, rum doctrina. quanquam corporum sint, et corporum occasione in nobis excitentur, corporeas non tamen esse demonstrat: quam doctrinam Malebrancius novo et eleganti excogitato intelligibilis extensionis vocabulo nostris temporibus multa cum brancii de intelligilaude expolivit; ita Jurisconsulti ipsius Jurisprudentiae Ro- bili extensione. manae ductu, alio proposito, nempe legum interpretandarum, idem affirmant: quum ajunt, jura esse individua, quae solius substantiae incorporeae proprietas est; nam Jurisconsulti Roquia individua dicunt non constare corpore, sed intellectu mani Jurisprudenconsistere; et quia individua, non corrumpi, rumpere enim nis doctrinam condividere est; ac proinde jura quosdam substantiae incor-cessere. poreae et immortalis modos esse, nempe animi humani, quem omnis juris statuunt domicilium et sedem: et ita Jurisconsulti ipsius Jurisprudentiae Romanae vi omnis Graecorum sapientiae imprudentes ad Platonicos accessere.

Nam quod Celsus Jurisconsultus ait (1), jura esse cor- Jura non sunt mopora qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitu-di corporum, contra do; id ex Viri philosophia, non ex philosophia Juriscon-Celsum. sulti Romani dictum est: quando supra demonstravimus (2) aequalia corpora fieri quidem inaequalia posse; at geometricam vel arithmeticam aequalitatem aeternam esse: et jura non in fluxis corporibus, sed in ipsa aequalitate aeterna constare; et corpora quid supra corpus, fluxa ae-

ternum non posse gignere.

CLXXXVI. Et haec eadem ipsa apud Patricios Roma- Cur Romani regni nos Juris gentium custodia praestitit, ut ipsi essent praeter artibus praeclarisceteras Orbis terrarum gentes regnandi artibus praeclarissimi; ut Poëta nihil quicquam ex obsequio, sed prorsus ex vero, omnibus ingenii et eloquentiae artibus Graeciae permissis, de populo Romano autem dicat:

Tu regere Imperio Populos, Romane, memento; Hae tibi erunt artes:

quia consuetudo est optima legum interpres (3); et Jus Romani ad Impegentium est quedam generis humani consuetudo; unde id rium natura facti.

(2) Cap. XLIV. (3) L. 37. D. de Legib. (1) L. 86. D. de Reg. Jur.

jus passim in Jure Romano et apud Historicos, Philosophos, Oratores legas gentium moribus definiri. Itaque nulla natio terrarum Orbem melius rexit Romana; ut quando hominum Optimi primi respublicas legibus sive moribus. ut supra diximus (1), fundarint; eorum posteri ejus juris scientiam familiari ac perpetua traditione, uti Lycurgus suas volebat doceri leges, Patricii custodirent. Atque adeo jus naturale gentium super ceteras nationes Romani custodientes; ab ipsa gentium natura ad Orbis terrarum imperium, ut virtute et justitia parandum, ita sapientia regendum facti.

CLXXXVII. Eadem quoque Juris custodia apud Patres

De Jurisprudentia benigna, sive Athe- et custodia libertatis apud Tribunos plebis praestitere, ut

diendo jure patrio Atheniensibus pientiores.

solers, civilis aequitatis ignarum.

Romani Atheniensibus ipsis, qui suos jactant Philosophos, Romani in custo- in ministrando ex legibus jure sapientiae laude antecellesa- rent. Quia enim Libertas jam privilegiis in jus publicum Legis XII Tabb. insurrexerat, principio quidem poenas extra ordinem irrogando; nam postea eo ventum, ut extra legum ordinem quoque mandaret honores, quia plebs Vulgus naturalis uti aequitatis naturalis gnara est, ita aequitatis civilis est imperita; veriti Optimates ne plebs legum rigorem quereretur, et jus quoque privatum Legis XII Tabb. abrogaret, derogaretve, et Romani, uti Athenienses, ob ipsarum inutilitatem, vel duritiem in annos singulos demutarent; unde enormi legum copia postea laboraretur; quae Taciti judicio una est ex corruptissimae reipublicae notis; quod Spartani illo eleganti dicto Atheniensibus objectabant, Leges Athenis scribi, Spartae servari; his de caussis Praetorem Romanum alium Magistratum Senatorium, ut prisci Consules, appellatum; nam Consules principio Praetores dicti, iisdem auspiciis, ut refert Livius, quibus Consules, ut qui Consulibus extra Urbem agentibus, is Consulum loco in Urbe esset, creari curarunt, qui viva Legis XII Tabb. vox esset, unaque opera et jus civile custodiret, et aequitati naturali adesset, jure privato Legis XII Tabb. immoto, unumque et Senatus cum Praetore Aristocratiae faceret corpus; et uti Senatus populo in publicis rebus, ut supra diximus (2), ita in privatis rebus Praetor praestaret civibus juris auctoritatem, quam diximus (3), jam factam esse tutelae Romani Juris (4).

Sic Praetor uti actionibus jus civile tuebatur, ita exceptionibus juri naturali succurrebat: et uti Athenienses

<sup>(2)</sup> Ibidem. (3) Cap. CXXXIII, CLXV, CLXVI. (1) Cap. CXLI. (4) Cap. CLXI.

in annos leges, ita Praetores in annos mutabant edicta, Cur annua Edicta non ex jure imperii, ut vulgo putant, quod par in parem Praetorum? non habet, sed in perpetuae utilitatis experimentum. Eague ratione Edicta aequitatis longo usu spectatae, jure imperii nihil quicquam obstante, de Praetoribus in Praetores transferebantur; unde eorum Jus translaticium dictum est.

At vero si caussae existerent, de quibus nullum jus Lege XII Tabb. neque diserte cautum, neque per interpretationem, ut caussae de possessione, quas nunquam jus civile agnovit, quia si agnovisset, Optimates jus Quiritium perdidissent; nam possessores longissima agri Romani pos- Cur Jus civile possessione jure nexi soluti essent; quod postea plebei lege sessionis tura igno-Poetelia retulere, ut supra innuimus (i), et latius infra dicemus; nec pro agro, quem non ex jure Quiritium habuerant, ob aes alienum cum iisdem Patribus contractum. apud eosdem privatim vincti haberentur; ita ut Patres non ultra privatum carcerem in eos haberent in vestigium antiqui Împerii, quod Optimi privatim, jam ante constitutas respublicas in clientes exercebant, ut supra diximus quoque (2). Caussas igitur possessionis Praetor nullo juris ordine, hoc est, nulla formula ex jure civili dictata, nullo dato judice, ipse cognoscebat Interdictis. Si quae aliae ejus Quae actiones mageneris essent caussae, Praetores per summam libertatem xime praetoriae? de iis postea, corrupta in potentiam republica, et maxime plebejorum parte superante, dare coepere, ut Libro II latius ostendemus: quae sunt actiones Praetoriae, quae dicuntur in factum; quas omnium maxime proprie Praetorias diceres; namque in ejusmodi caussis Praetor erat Praetor conditor Juproprii juris conditor, quod nihil cum civili commune habebat: si vero caussae essent, quas Lex XII Tabb. tacita cogitarat, Praetor jus civile ad eas producebat; atque de Inquibus suppletor iis sunt omnes actiones civiles utiles, in quibus proprie Juris? Praetor jus civile supplebat: si vero essent, quarum aequitati Lex XII Tabb. surda, durave esset; Praetor aliquo commento, fictioneve aliqua ita temperabat, remque moderabatur, ut eâdem operâ et jus civile et aequitas naturalis salva essent: atque in his proprie Praetor sub aliqua Juris civilis imagine, et ipsius Legis XII Tabb. religione vilis emendator? jus civile emendabat; uti sunt onnes bonorum possessiones, actionum rescissiones, in integrum restitutiones, et alia

In quibus caussis

In quibus Juis ci-

(2) Cap. CIV, § Atque et seqq. (1) Cap. CLXXIII.

Vici Op. lat. T. II.

ad hoc instar praetoria jura.

Jus Praetorium est ris civilis imagine.

Quare et acute et vere dicere possis, uti Jus civile est Jus naturale sub Ju- Juris gentium quaedam fabula et imitatio, ut supra diximus (1); ita Jus praetorium est ipsum Jus naturale sub Juris civilis aliqua persona et imagine.

Jurisprudentia benigna a Praetoribus coepit.

Et hac ratione a Praetoribus Romanis primulum extitit Jurisprudentia benigna, quam licet Atheniensium appellare, quia rempublicam liberam decet, iu qua et Philosophi ratione naturali, non civili disserunt de justitia, de republica, de legibus; et Oratores ratione item naturali et ar-

omnis eloquentiae moderator.

Sensus communis gumentis ex sensu communi depromptis, qui solus materiam proprie oratoriam suppeditat (\*), apud multitudinem regnant; cui unice eloquentia facta; nam Sapienti verbum

tudini facta.

Eloquentia multi- sat est. Quare, ut Athenis Oratores facundiae vi aequum a judicibus obtinebant; ita et Romae in republica libera praeclare diserti in judiciis aequitate jus superabant: ut M. Crassus, ipsius Ciceronis judicio, Romanus Demosthenes in caussa M. Curii, in qua, ut ejusdem verbis utar,

Patrocinium voluntatis mortuorum susceperat adversus Mucium Scaevolam Jurisprudentiae columen, qui jus tuebatur, aequum obtinuit; uti et obtinuit Cicero ipse pro A. Caecina adversus Formulam, qua Sex. Æbutius una ejus literula fretus, qua dejicio ab ejicio differt, se tuebatur. Cur divisae apud Et divisae apud Romanos artes Oratoria et Jurisprudentia: Romanos Jurispru- nam Jurisconsulti in republica libera Jurisprudentiam Spartanam rudem, Oratores si quas juris caussas susciperent,

Jurisprudentiam Atheniensem eloquentissimam profitebantur. Jurisconsulti jus Itaque Jurisconsulti jus civile in specie maxime propria a civile tuebantur, O-Pomponio dictum (2), nempe formulas legum conserva-ratores jus Praeto-rium promovebant. Oratores jus praetorium, quod juri civili in specie opponitur (3), promovebant.

Romanae genesis.

Jurisprudentiae

Atque hinc Jurisprudentia Atheniensis per aliam reipublicae mutationem, aliasque caussas, quas inferius dicemus, sensim aucta et propria tandem sub Principatu per-

(1) Cap. CXXIV. (2) L. 2, § His legibus latis, D. de orig. Juris. (3) L. 7, § Jus Praetorium, D. de Justit. et Jure.

(\*) Sensus qui vulgo communis nuncupatur, uti author est ipse Vicus, augetur prout gentes propius ad mites mores, urbanitatemque accedunt (Conf. de Metaph. Cap. VII, § 4, prope ad dimidium; Cap. LVIII hujus Operis; et Scient. Nov. edit. III, lib. I, Axiom. 11, 12), et uti est eloquentiae quoque moderator diversa pro diversis vitae progressibus eloquentiae genera constituit (Cap. CXLI, § Atque, et Opera passim). Notandum discrimen quod inter sensum communem intercedit interque communes notiones de quibus initio Operis loquutus est Vicus. Hae enim proxime mentibus proveniunt ex uno aeterno et incommutabili sonte; proindeque in ils jugiter Graeci et Barbari, Europaei et Sinenses peramice conveniunt (pag. 18).

Digitized by Google

fecta est, quae non rigida et rudis, ut Spartana, non sinuosa et benigna ut Atheniensis, sed elegans et gravis tota ad honestatem composita, quae in singulis caussis propria aequitatis naturalis momenta expendens, nullas formulas verborum, sed formulam mentis, non certum, sed verum, non aequum civile, sed aequum naturale, sive aequum aeternum bonum, utile in quibusvis caussis aequale, quam formulam naturae (1) Varro appellabat, diligenter custodit; regulae Lesbiae siatque ad eam, tanquam ad regulam Lesbiam, quae se ad milis. corpora, non ad se corpora dirigit, aequat omnes iniquas utilitates; quare omnibus caussis benigna adest: quae et in Republica libera et sub Principatu usque ad Edicti Perpetui nigna quando sedula tempora fuit sedula ars fallendi juris civilis, prae studio ars fallendi juris civeri, prae studio aequi boni post Edicti Donocti de vilis? veri, prae studio aequi boni; post Edicti Perpetui tempora, ut mox dicemus, facta est omnino verax et generosa.

CLXXXVIII. Quapropter a Celso, ipsius Ulpiani judicio, eleganter definita Ars acqui boni (2), seu solertia prudentiae benignae. aequandarum utilitatum, nullo jure, nulla lege, nulla formulâ, quae iniquum dictat, spectatâ: nec sinit leges ullas per inertiam ociari; sed ubicumque opus est, diligenter

curat, ut aliquam afferant utilitatem.

CLXXXIX. Ejusque Jurisprudentiae regula aeterna est Æquitas naturalis, quae multa contra communes juris re- turali. gulas recipit et admittit, ac juris civilis rigores temperat. Sed ea ipsa durior est juris rigor, ut supra diximus (3): neque enim ex suo jure immutabili quenquam solvit; nec et ipsa rigor juris est. ullum unquam hominis meritum tantum est, ut ratio naturalis ipsi indulgeat, quod non dictet honestas: tamen totius generis nomen occupavit: et aequitas civilis magis appellata est juris rigor; quia civilis rigor est sane rigor lis rigor appellatur? in caussis, in quibus contra immerentes duratur: at aequi-turalis aequitas? tas naturalis ex genere aequitas dicta est; quia in ipsis caussis, in quibus immota haeret, haeret autem in omnibus, in ipsis, inquam, caussis benigna est: et pravum est hominum judicium, qui eam iniquo animo ferunt; nam de ea sensuum sapientià, quam stultitiam definivimus (4), judicant.

CXC. Ad hoc exemplum ex tutela Spartana juris, ut decet rempublicam Optimatium, qualis Spartana erat, et risprudentia ex Aex Atheniensi legum emendandarum libertate, quae rem- theniensi et Spartapublicam liberam consequitur, qualis erat Atheniensis, confusa Jurisprudentia Romana in terris nata ex utriusque

Æquitas paturalis

Jurisprudentia be-

Definitio Juris–

De Equitate na-

Cur aequitas civi-Cur rigor juris na-

Ut Romana Ju-

(1) Ut diximus in Operis Prolognio. (2) L. 1. D. de Just. et Jure. (3) Cap. LXXVIII et LXXIX. (4) Cap. XXVII.

reipublicae forma; uti ex eadem rerumpublicarum mixtura supra vidimus (1) ex Atheniensium et Lacedaemoniorum institutis, hoc est, ex forma reipublicae liberae et Optimatium, Jus Romanum ex scripto et non scripto coaluisse.

Sed hanc Juris et Jurisprudentiae Romanae mixturam ex ipsius temperatura reipublicae natam esse, sequentia

satis confirmant.

De Legibus, consuctudine et exemplis, ex rerumpublicarum natura.

CXCI. Nam, quia in republica libera Imperium est multitudinis, et multitudo aequitatem naturalem tantum intelligit; et aequitas naturalis pro singulis caussarum meritis aestimatur; et caussae pro circumstantiarum infinito numero semper sunt aliae; et populus liber quicquid vult per leges jubet: in republica libera legibus, et quidem innumeris vivitur: unde tanta Athenis, quantam vidimus (2), In republica libera copia legum; et Romae, quatenus in republica libera, innumera privilegia, ut suprà vidimus quoque (3).

plurimae leges.

In Regnis meris brantur.

In republica mere regia Reges summi ex suo arbitrio omnia moribus cele- tum publice tum privatim gente moribus moderantur. Hinc apud Moschos, Turcas, Tartaros, Persas nullae leges humanae de jure sive publico, sive privato scriptae; sed Moschis utriusque Foederis Testamentum, Turcis, Tartaris, Persis Alchoranum scripto custoditur: et ipsum jus divinum iis libris consignatum vi consuetudinis, quanquam in pluribus turpissimae foedatum; in Regnis Catholicis vi traditionis purissime observatur.

In republica Optimatium regnant exempla.

In republica mere Optimatium, cujus forma est custodia juris, omnia peraguntur exemplis verbo, re ipsa vero ex civili Patrum prudentia sub exemplorum praetextu, ut in argumento de publicis judiciis supra vidimus (4).

Quid in republica mista?

In republica mista, ut est ex his formis mista, ita partim legibus, partim moribus, partim exemplis vivitur; uti in Romana sub Principatu mista ex Optimatibus et libertate, pleraque omnia agitabant cives ex moribus, sive ex jure naturali gentium novissimarum, quamplurima ex Lege XII Tabb. aliisque, et aliqua sub exemplis, ut supra diximus, ubi egimus de more majorum (5).

De origine feudo-

CXCII. Hinc de Feudis Consuetudines natae, non leges scriptae; quia feuda introducta sunt in rebuspublicis regiis, quae ex Optimatibus miscebantur. Etenim ductores barbararum gentium, ubi aliquam Orbis Romani in Europa provinciam inundassent, ut tuto inter victos regnarent et

(1) Cap. CXLII. (2) Cap. CLXXXVII. (3) Cap. eodem. (4) Cap. CXLIX, § Ad haec. (5) Cap. CXLI, S Atque.

gentis primores, qui ipsos sequuti sunt, beneficiis sibi una opera devincirent; eorum fidei validiora oppida tanquam redactae provinciae colonias committebant. Ii porro ordinem quendam Optimatium communis utilitatis admonitu constituerunt, qui ordo ubique Regum potentiam minuit. Igitur hi Regnorum Optimates, Regibus obsequio servato, nam ipsorum intererat, Regem esse, nequis ipsorum regnum invaderet, et super ceteros émineret; ex ipsorum Regum patientia interea certae suae posteritati, oppidorum, quae ipsi Regibus servabant, custodiam tramandarunt; et sic in iis sub lege fidelitatis, dominium juris, quod Feudum dicitur, sibi pepererunt, dominio rei feudalis apud Reges manente: et itu cum hic Optimatium ordo illis novitiis barbarorum Regnis praepollerent, uti historiae eorum temporum universae ferme Europae satis confirmant; tanquam in Optimatium rebuspublicis res beneficiariae per Pares Curiae, uti per antiquos Duumviros exemplis judicatae, quae postea in Feudorum, quae dicuntur, Consuetudines abiere (a).

(a) Cumque his congruit, quod passim in Barbaricis Historiis narratur; quod gentis victricis Principes una cum summo Duce suo di- originis esse. tiones sibi consensu dividebant, et praecipuam Duci dabant; ad ipsissimum instar, quo bellicae praedae inter Heroes apud Homerum memorantur divisae: eae namque coram exercitu omnes exponebantur, et sortito dividebantur inter Heroës ex ipsorum consilio, Iliad. XIX. Quare Achilles Patroclo dicit, Chryseidem sibi sortito evenisse virtutis praemio in praedarum divisione facta a filiis Achivorum, Iliad. XVI, summaque injurià se ab Agamemnone affectum, qui non contentus sua praecipua Briseide, illam sibi eripuerit (\*): unde perpetua Achillis ira et dolor per universam Iliadem dissus, et in Odys. XI Filii Achivorum et Pallas Minerva Ulyssi arma Achillis adjudicasse memorantur. Ex quibus locis Homericis haec conficiuntur.

L Minervam esse characterem Heroum in consilio, Palladem Heroum in concione, quales numero et saepe nos in his Libris in consilio, Pallas

II. Graecis Heroës esse, qui essent certi filii, ut Romanis Patricii, Filit Achivor qui certos patres haberent: cum in Homero Heroës perpetua peri- Graeci Patricii. phrasi Filii Achivorum describantur.

III. Recurrentibus iisdem violentiae moribus, eadem redire jura: Feuda jus gentium et sic Feuda non esse novum Jus gentium a barbaris per Europam antiquissimarum.

Feuda heroicas

Minerva Heroës iidem in concione.

Filii Achivorum

(\*) Contra canit Homerus Briseidem sortitum esse Achillem . Chryseidem vero Agamemnona, qui ut gnatam paternis lacrymis concederet, a Pelide coactus (id enim postulabat agminum salus), ad jacturam reparandam, eripuit sibi Briseidem. — Hic error nullam adimit vim argumentis Vici, sed emendatio illustrius consultudines aperit temporum quae nos vocamus heroica. Consule Vici vitam, quam recensuit et auxit Villarosa, nec non editionem tertiam operis quam italico nomine Sciensa Nuova appellamus (Lib. II, S Intorno all'eroismo de' primi popoli), ubi hune ipsum, qui in superiori editione irrepserat, errorem emea-

Vici Op. lat. T. Il.

De ordine civili rumpublicarum na-

CXCIII. Praeterea, ut supra dictum est (1), ordo naet naturali pro re- turalis unice verum amat, certum contemnit; ordo civilis unice ad certum spectat, ac pro certo posthabet verum; ordo mistus per certa rimatur verum, non tamen prae vero negligit *certum.* 

In republica mere obtinet;

Hinc Respublica mere regia, quia est maxime naturae regia ordo naturalis conveniens, tota ex ordine naturali est, et ex vero regenda; tota extra ordinem civilem, nec certo ullo obligatur: itaque, sola facti veritate inspecta, omni contempta solemnitate, res publicae aguntur, privatae judicantur.

> introductum, ut Grotius putabat; sed jus gentium antiquissimum, quantum Homerus antiquus est, in parte tamen diversum.

IV. Ductores barbararum in Europam gentium fuisse, ut Aga-

memnon ductor Graecorum ad Trojam.

Eague ex clientelis

V. Has ditionum divisiones foris factas a barbaris gentibus, quae Europam inundarunt, satis aperte docere, ab ipsis domi celebratas fuisse clientelas; uti re ipsa plurimum in Germania clientelas celebratas Tacitus narrat De Moribus Germanorum, unde fuere gentes quae inundarunt Europam; ita ut carum gentium Principes cum suis quisque clientibus in bella profecti sint, iique suorum clientum proprium ductum, propriumque imperium habuerint; ut Graeci Heroes cum suis quisque plebibus ad Trojam profecti sunt: suntque famuli, qui apud suum quemque Heroem in eo bello pugnare passim ab Homero narrantur: et sic clientelae domi custoditae inter Germanos, feuda foris ab Germanis per universam Europam progenuere.

quoddam.

Antiquum Jus Observatio. Tantum igitur abest, ut mireris, quod Jus Romano-Quiritium, Feudale rum Quiritium, hoc et posteriori Libro dixerim, Jus quoddam fuisse feudale Romanorum; quod feuda eadem ipsissima, qua apud nos sunt natura, fuerint actate Heroum: quam ad rem confirmandam luculentissimus est Homeri locus, et tam disertis verbis conceptus, ut Eruditi omnes prorsus caecutierint, qui eum hactenus Nostratia feuda inobservatum transmisere. Is est in Iliadis lib. de legatione, ubi

Homeri tempore.

Agamemnon per Phoenicem, Diomedem, Ulyssemque legatos Achillem orat, ut iram mitiget, sibique placatus, Graecis de summa rerum laborantibus opem ferat; eique inter cetera, quae basilice profert, se tres filias habere ait; quam earum maxime optet, nuptum ei daturum pollicetur, et dotis nomine septem oppida pastoribus et opilionibus celebrata, qui eum, ut Deum alterum colent (en obsequium) et sub ejus sceptro ipsi tributum pendent (en operarum praecium, quod nunc Senioribus Vassalli pendunt) eamque sibi habeat, sine ulla dote coemptam. Haec certe nostrorum temporum seuda sunt, quae nisi Homerus poetico oestro providerit, non aliunde, quam ex Clientelis oriri potuerunt. Clientelas autem, jus omnium primarum gentium, et Germanorum praeter ceteros, a quibus seudapper Europam omnem dissusa sunt, per ea, quae in his Libris diximus, certo constat: et Romulum clientelas in suam civitatem introduxisse, post Plutarchum omnes conveniunt,

(1) Cap. CLII.

Respublica mere libera tota ex ordine naturali est, quia multitudo, quae ibi regnat, solam aequitatem naturalem libera item; intelligit. Unde diximus (1) leges Tribunicias esse reipublicae popularis maxime proprias, quibus innumera privilegia extra ordinem, nempe civilem, hoc est sine Senatus auctoritate sunt irrogata; et quae ex genere latae sunt, eae sunt, ut supra vidimus (2), aequitate naturali refertae.

Respublica autem mere Optimatium tota ex ordine civili est, nam continentissima novi condendi juris: unde Optimatium ordo ciomnia, ut aximus (3), ex ratione civili sub colore exem-

plorum aguntur, transiguntur.

Itaque ut Respublica Romana natura libera facta est ex Quid in republica Optimatibus mista, ita ordo naturalis ordine civili potior mista? fuit: et Jus Praetorium pro caussarum utilitate, immo pro voluntate Praetorum mutabile apud Romanos extitit, quod aequitati naturali faceret satis cum aliqua tamen Juris civilis observantia; et quo magis Romana libertas invaluit, eo crevit magis Praetorii Juris auctoritas, ut jam tempore Ciceronis (4) non amplius Jurisprudentia apposite ad Leg. XII Tabb. sed ad Edictum Praetoris accommodate traderetur.

In Republica Romana denique regia, sive sub Principatu mista Optimatibus et libertati maxime celebratus est ordo naturalis, apud Praetores Edictis sub aliqua Legis XII Tabb. reverentia; apud Principes autem Constitutionibus sine ullo amplius juris antiqui respectu.

CXCIV. Lex autem ex Ordine erat lex a populo jussa ex auctoritate Senatus, jam facta jutelae, hoc est ex for-dine et extra ordinem. mula a Senatu concepta, et per Senatorium Magistratum ad populum lata, ut supra diximus (5); eaque erat Consularis ut plurimum, quandoque Praetoria, Dictatoria, Consulares.

Interregia, ut supra diximus quoque (6).

Leges extra Ordinem fuere Tribuniciae omnes, quae Leges extra ordinon ex auctoritate Senatus, non ex formula in Senatu con-nem Tribuniciae. cepta latae sunt, et dictae sunt proprio vocabulo Plebisscita. Hinc Privilegia, quae Plebisscitis sunt irrogata, omnia Cur iis privilegia sunt contra jus Legis XII Tabb., illo capite sancitum, irrogata? Privilegia ne irroganto: quia Senatus auctoritas prae caeteris in eo erat, ut Lex XII Tabb. esset, ut diximus (7), finis omnis aequi juris, et proinde fons omnis interpreta-

In republica mere

De legibus ex or-

(1) Cap. CLXIII. (2) Cap. CLXXIII, § Ceterum cum seqq. (3) Cap. CXCI, § In republica mere Optimatium. (4) Lib. 1. de Legibus. (5) Cap. CLXI, § Namque. (6) Cap. CLXIII. (7) Cap. CLXXVI.

Cur privilegia jus tionis. Hinc et hodie privilegia dicuntur jus extraordinaextraordinarium in-rium statuere, quum jus statuant sive diversum, sive adeq Unde crimina pri- adversum juri, quod omnes tenet: et crimina, vulgo privilegiata dicta? vilegiata dicuntur de guibus non ce crimina. diciorum ordine quaeritur, vel ex quibus in reos poenae supra communem conditionem exasperantur.

De Senatusconsulordinem.

CXCV. Senatusconsultum ex ordine erat ad Consulis tis ex ordine et extra relationem, quae erat formula rei publicae deliberandae, super qua Patres sententiam dicere debebant. Nam si quid quis Senator sive utile sive adeo necessarium reipublicae, Quid sententiae sed non ad Consulis relationem censeret, tunc non sententiam, sed sententiae loco dicebat, ut apud Tacitum observare est: unde illustratur principium Commentariorum Julii Caesaris de Bello Civili.

loco dicere?

Senatusconsultum extra ordinem erat in rebus trepidis, et quae nedum Comitiorum moram non paterentur, sed ne Consulis quidem relationem exspectabant: et ad narrationem cujusvis Senatoris de aliqua publica re, quae calidum consilium expostularet, sententiae dicebantur, ut Senatusconsultum de Bacchanalibus sacris Roma Italiaque ejiciendis.

De Judiciis ex ordine et extra ordi-

Quid lege agere?

CXCVI. Judicia ex ordine publica erant ex formula legis, quae crimen damnaret, et ea poena, quae ex formula legis concepta erat: quae formula Lex dicebatur, ut supra vidimus (1): unde lege agere pro accusare; et lege agere dicebatur Lictor, quum de reo poenas sumebat. Judicia ex ordine privata erant ex formula, qua Praetor dictabat actionem actori, exceptionem reo; ac proinde Judici, quem utrique dabat, formulam, in quam ferret sententiam, praescribebat, ad hoc exemplum: Si paret Titium Maevio centum ex mutuo dare oportere, ni pactus sit de non petendo, Sempronii condemna Judex.

Judicia extra ordinem publica prius erant, in quibus ipse pulus cognoscebat, et plebisscitis poenas irrogabat, ut supra diximus (2): deinde fuere judicia in reos singularibus legibus constituta, quibus extra legum judiciariarum ordinem a Sylla institutum Quaestores criminum creabantur, qui Judices quoque extra statum et solemnem ordinem sortirentur; ut fuere judicia quibus Cicero et Milo in exilium acti sunt: quam fraudem Syllanis legibus factam Tacitus in Legum historia ita notat: non modo in commune, sed in singulos homines latae Quaestiones.

(1) Cap. CXLIX, S Ad haec. (2) Cap. CLXIII.

Ad hoc item instar judicia extra ordinem privata erant, ubi Praetor ipse sine ulla formula cognoscebat, ut in caussis de Interdictis, de bonorum possessionibus. Sed si ex. gr. de Interdicti verbo et sententia quaestio suboriretur, possessione actiones Praetor stipulationem aut sponsionem interdicto accommodatam interponi jubebat; et ex ea porro actionem, quae ex caussa possessionis nulla alioqui erat, et cum formula judicem ex ordine dabat, ut sunt caussae pro A. Caecina et pro P. Quinctio apud Ciceronem, ubi Franciscus Hotomanus videndus omnino est (1).

Ut ex caussis de

Itaque vides et leges et senatusconsulta et judicia in republica libera ex Optimatibus mista a parte Senatus esse civilis custos. omnia ex ordine civili, praeter legem qua Pompejus damnari Milonem curavit; quia jam respublica, qua parte erat Optimatium, in potentiam corrupta erat (2), a parte vero Plebs ordin plebis pro natura reipublicae liberae omnia item haec extra ordinem civilem acta.

Senatus ordinis

Plebs ordinis civi-

CXCVII. In republica autem natura regia ex Optima- De legibus, senatibus et libertate mista, ordo quoque publicarum rerum tusconsultis, judiagendarum ex civili mixtus et naturali est.

ciis ex ordine, aut extra ordinem in re-

Nam et leges in Senatu deliberantur, sed Princeps, publica mista. quia summus, non tenetur sequi Senatus auctoritatem, sive in formulam a Senatu conceptam legem jubere: sed in quae verba velit, jus constituit; ex vi illa juramenti, quod supra in Principis verba conceptum diximus (3).

Senatusconsulta quandoque ex ordine, quum Principes a Status Ministris edocti de eo, quod referant in Senatu, habent de re publica relationem; quandoque extra ordinem, quum ab ipsis Senatoribus res publicae deliberandae pro-

ponuntur, de quibus Princeps jus statuat.

Et judicia sive publica sive privata alia sunt ex ordine, quum certa et solemnis actorum judicialium series observatur, per quam judices ad facti veritatem perveniant: extra ordinem sunt, quum tanta judicialium actorum solemnitate spreta, aliqua tamen servantur, ex quibus judex veri securus res judicet.

CXCVIII. Praeterea omnis Jurisdictionis tanquam fontis De judiciis directis tres rivi, jus directum, jus rigidum, jus aequum.

Jus directum est jus, quod facto aequatur, illudque ne- tura. dum regit, sed dirigit, hoc est exacte regit, exacquat; Jus directum. unde jus directum appellatur.

et utilibus pro re-

(1) In Commentar. Orat. Cic. (2) Cap. CLXIII. (3) Cap. CLVIII, S At hercule.

Jus rigidum.

Jus rigidum est jus facto verbis aequum, sententià iniquum, et dicitur jus strictum, jus summum, apex juris, quia toto verborum genere custoditum.

Jus aequum.

Jus aequum est jus sententia facto aequum, verbis iniquum, et dicitur aequitas naturalis, utilitas juris, quia ea ratione jus utile est, non iners feriatur, aut nequam nocet.

Justitia vel injustitia legislationis est: justitia.

Circa jus sive legem, dum dictatur, stat justitia vel in-

Rigor vel aequitas interpretationis.

Circa jus sive legem jam dictatam stat rigor, vel aequitas.

In qua republica judicia directa?

In omni republica, ubi judicia non agitantur legibus in commune praescriptis, omnes actiones sunt directae, quanquam severae, ut in Horatium (1); vel invidiosae, ex quibus ostracismo Athenis, Privilegiis Romae clarissimi viri pulsi (2).

In qua utilia?

In omni republica, ubi judicia conceptis in universos legibus celebrantur, si sit Optimatium, regnat jus rigidum, ex Spartanorum Jurisprudentia (3); si sit libera, viget aequitas, quae apud multitudinem regnatricem eloquentia est obtinenda (4); si sit regia, et aequitas quoque reguat, sed solis rerum momentis, ut regnum decet, pensitata.

VIII. De eloquentia foblicarum natura.

CXCIX. Hinc Athenis eloquentia floruit; Spartani verrensi pro rerumpu- borum rudes: Romani, dum respublica Optimatium viguit, rudes quoque; dum viguit libertas, eloquentes regnarunt: sub Principatu, elegantia Jurisconsultorum invalescente, eloquentia in juris caussis obmutuit. Veneti forensem eloquentiam obscuro loco natis permittunt, et ita contemptibilem fecere. Neapoli vero forensis eloquentia in privatis judiciis ad summos honores aditum patefacit; magna species libertatis sub regno; nam in judiciis publicis, quae crimine constant, non tanti habetur.

De judiciis stricti ex rerumpublicarum natura.

CC. Et dum Romana Respublica sive Optimatium najuris et bonae fidei turà fuit, sive adeo libera, in qua tamen Optimates suis artibus pollebant, omnia judicia fuere stricti juris: quod evincit Acceptilatio inter actus legitimos numerata (5). Quare Omnes obligationes omnia, quae naturalis ratio deberi dictabat, ut juris Roa jure Quiritium a manorum Quiritium vim haberent, in stipulationem erant transformanda, qui contractus ob id Πανδέκτης dictus; cujus formulam postea elegantissimam et absolutissimam Gallus Aquilius concepit (6): ita ut ne emptio venditio quidem,

gnitae, stricti juris.

(1) Cap. CXLIX in pr. et § Ad haec. (2) Cap. CLXIII. (3) Cap. CLXXXI. (4) Cap. CLXXXVII in pr. § Et hac. (5) Cap. CXXIX. (6) § 2. Instit. Quib. mod. toll. oblig.

omnium contractuum, qui jure novissimarum gentium sunt introducti, facile princeps, bonae fidei principio agnita fuerat : cum emptores de evictionis fortuna dupla stipulatione

apud priscos sibi caverent.

Sed postea, praevalente libertate, judicia bonae fidei Cur stipulatio et sunt introducta; et stricti juris mansere stipulatio et lite- obligatio nominibus rarum obligatio, quia in id institutae, ut iis sibi cives ca-stricti juris? verent: mutuum praeterea, quo omnino in creditum abi- Cur item mutuum? tur; unde κατ' εξοχή», qui dat mutuum, credere dicitur (1), Qui vere credunt? et ex uno tantum latere bonus est; nam mutuum ex sui natura non fert usuras; et actiones ex ceteris caussis, ubi neuter alteri bonus, ut sunt actiones reales omnes; unde diu de hereditatis petitione inter Jurisconsultos dubitatum, nes reales emnes. an esset bonae fidei judicium (2): at ex reliquis omnibus, in quibus uterque alteri bonus, aut si alter tantum bonus, non omnino in creditum abitur, uti ex commodato, inter Visformulae, Inter BONOS BENE AGIER, vel QUANTUM AEQUIUS MELIUS, formula bonos bene agier. bonae fidei, sive ex bona fide praestari dictabat.

In republica mere regia, ut inter Turcas, vel mere libera, in qua judicia scriptis in commune legibus; ut Athe-

nis, definiuntur; omnia judicia sunt bonae fidei.

In republica natura regia mixta legibus maxima ex parte sunt bonae fidei, et aliqua stricti juris, ut in Romana sub

Principatu.

CCI. Sed Aristoteles in Ethicis fuisse respublicas memorat, in quibus jus de privatis rebus non dicebatur; ut bitriis pro rerumpuinten di dicebatur; ut blicarum natura. inter cives promissi pudor custodiretur, ubi non temere credebatur; et rei cujusque suae recte administrandae intenderetur prudentia; nec respublicae ex civium temeritate privatorum litibus inquietarentur.

Ad hanc formam accedit respublica Optimatium; in qua Ubi jus riget, rara jus scriptum riget: cum enim ibi omnia ferme legibus certa judicia, crebra arbisint, rara agitantur judicia; sed quia humana voluntas incertissima est, crebra sunt arbitria, quae solo pudore naturali, nulla juris necessitate recipiuntur: unde ubi Romani de aliqua re contenderent, et neuter alteri cedere vellet, illa formula utebantur: quemvis arbitrum adige de hac re, vincam scilicet; et judex dictus vir bonus; et tam vulgaris formula illa, viri boni arbitratu.

Ab iis Aristotelis rebuspublicis longe abscedit, in qua jus benignum legibus celebratur: nam quia omnes volunt regnat, crebra judiexperiri juris necessitatem, omnia sunt judicia, paucissima cia, rara arbitria.

Cur itidem actio-

De judiciis et ar-

Ubi jus aeguum

(1) Tott. titt. Jur. de reb. credit.

(2) L. ult. C. de petit. heredit.

arbitria, et hacc ipsa tamen quandam habent formam et necessitatem judiciorum: atque huc pertinet formula illa

Praetoris, inter judices arbitrosque.

De judiciis con-

CCII. Sed in omni repubblica mera, quae scriptis ledemnatoriis et abso- gibus riget, omnia judicia sunt condemnatoria; quia omnia lutoriis pro rerumpublicarum natura. stant formulis actionum, si sint privata, accusationum, si Leges publicorum publica. Quare uti formulae judiciorum privatorum dicunjudiciorum eaedem tur legis actiones (1), ita formulae accusationum dicuntur num et poenarum. leges publicorum judiciorum: unde illa sunt, lege agere pro accusare, lege agere lictorem, quum sumit de reo poenas. Ex cujus Jurisprudentiae penetralibus Livius in Horatiano judicio haec tradit: Hac lege Duumviri creati, qui se absolvere non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse, cum condemnassent. Nam si formula in reum dirigatur, jam reus damnatus est, quem antea poena ex formula jam manebat: sin formula in reum non cadat, judicium nullum est, utpote quod formula totum stabat; et cum judicium nullum esset, ne absolutorium quidem erat.

In omni republica mera, quae scriptis legibus non utitur, omnia judicia sunt absolutoria: quia sola facti veritate nituntur: quare si quis non paret reus, jam est naturâ absolutus; si paret, naturâ non absolvitur, nisi det

poenas.

Ordo mixtus juslet?

In republica autem ubi regnum cum scriptis legibus bediciorum quid prae- nigne agitatur, cum ordo judiciorum et solemnitate actorum judicialium et veritate mixtus sit, judicia sunt fere semper absolutoria, quandoque condemnatoria: nam si solemnia judicii constent, et tamen reus ex vero non sit, is condemnatur tamen. Quid autem judex in hac facti πιριστάσει facere oporteat, qui reum palam noscit, secreto scit innocentem, morali doctrinae definiendum relinquamus (2).

XII. De Imperio mero

publicarum natura. me rum?

Quod mistum?

CCIII. Porro in omui republica mera sive Optimatium, et misto pro rerum- sive regia, sive libera omne Imperium merum, sive dictet Quod sit Imperium capitis, sive capite minorem poenam. Sic statim dictata a Duumviris in Horatium formula, accessit Lictor, ut Livius narrat, injiciebatque laqueum.. In mere regia, ut apud Turcas, damnati statim dant poenas. In republica mere libera, vel praeclarissimi Viri Athenis Ostracismo, Privilegiis Româ pulsi adversus ingratas poenas nullam provocationem habebant. In rebuspublicis mistis omne imperium

<sup>(1)</sup> L. 2, § Et ita, D. de orig. Juris. (2) Ad ornatum S fin. Inst. de perpet. et tempor. Action.

mistum, vel quum capitis poenam imperat; est enim ap-

pellatione temperatum.

Igitur Tullus Rex rempublicam hac in parte meram Optimatium libertate miscuit, ubi ex eadem lege Horatio pro- provocationis ad povocationem ad populum clementi interpretatione, ut Livius pulum. ex adytis doctrinae civilis loquitur, permisit. Nam si fuisset jus Horatio ad populum provocare, vana haec fuisset Regis clementia: sin eo jure Horatium eximi ratio aliqua suaderet, non clementia fuisset, sed aequitas. Igitur Tullus, Rex belligerus, et feroci ingenio, Romuli, ut Livius tradit, ratio. non absimilis, qui omnem Hesperiam bellis subjugare agitabat, quo facilius bella gerere posset, per quae Reges in Optimatium rebuspublicis regnant maxime; quia Optimates semper bellis adversantur, metu ne Reges longa consuetudine bellorum, militarem sibi factionem confirment, qua Regnum Optimatium in merum convertant; contra feroces plebes ad bella sunt pronae: Tullus, inquam, eam pulcherrimam occasionem nactus, lubens arripuit in popularissima caussa Rei victorià inclyti, qui unus Romanum Imperium servavit et auxit; ut et Optimatium ordinem appellatione ad populum infirmaret, et plebi una opera rem gratissimam faceret; et ita plebis favore fretus contra Optimatium instituta facilius bella gereret. Hinc Optimates postea in republica libera provocationem ad populum ex-cationis hostes. tinguere sedulo curaverunt: unde lex provocationis ad populum per Valerios, populari ejus familiae fato quodam Valeriae satum.

In Regnis, quae legibus mista sunt, appellationes passim dantur; et ab ipsis Regibus ex eorum clementia ad

ipsosmet reclamatur.

CCIV. Postremo in republica mere regia, quia unius consistit metu, criminum poenae crudeles: sed apud unum rumpublicarum naet summum datur, perraro tamen, clementiae aditus. In republica Optimatium mera, quia paucorum est imperium Cur in republica Optimatium severis-adversus multitudinem obtinendum, severa exempla quo-simae poenae? que ab Ordine eduntur in reos: cujus vestigium mansit in nostri temporis Foris, ut poena mortis ordinaria dicatur: neque poenae clementia temperantur; quia summum nunc ordinaria vulimperium stat apud plures. Unde severissimae Spartanorum poenae: ex quo genere sunt priscae inter Romanos poenae, que in XII Tabb. relatae sunt, oboeratorum corporum vivorum sectiones, dejectiones falsorum de saxo; eorum qui fruges noctu pavere, aut secuere suspendia; et judicum, qui ob pecuniam male judicarunt, suprema sup-

Tullus institutor

Civilis ejus facti

Optimates provo-

Populare familiae

De poenis pro re-

Cur in republica

Cur poena capitis go dicatur?

plicia. Et Athenis, resurgente Optimatium potentia, Leges Draconis sanguine scriptae. Quam sane, neque aliam legum severitatem, qua vel Horatius damnatus est, queruntur Patricii juvenes apud Livium, qui ob id Tarquinios et Regnum malunt: quam severitatem mox ipsi experti sunt misero illo Romano virtutis exemplo, quo duo Bruti filii, patre dictante poenas, in praeclarissimae domus or-A Bruto non omnis bitatem, securi percussi sunt. Qui Livii locus non omnem libertas populo con- libertatem per Brutum populo constitutam monet, sed tantum, ut ne Reges singulos et perpetuos, sed binos annuosque crearet. Quam non libertatem, sed libertatis originem diserte appellat, inde magis; quia annuum imperium Consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate: omnia jura, omnia insignia primi Consules tenent: id modo cautum est, ne si ambo fasces haberent, duplicatus terror videretur.

stituta.

Cur in republica libera poenae mitis-

In republica autem libera, quia ad quemque minima pars reipublicae redit, et populus est internecionis tutus, et communis fortunae memoria omnes ex aequo subit, sunt

poenae mitissimae.

Mira rerum Roconversio.

Hinc Republica Romana ex natura Optimatium in namanarum a poenis tura liberam transformata, severissimae Legis XII Tabb. poenae, quas nuper memoravimus, exolevere: et Cicero T. Labienum inhumanitatis reprehendit, quod in Rabirium perduellionis reum illud Romanae mansuetudini jamdiu inauditum et horrendum carmen dictet : I Lictor, colliga manus, etc.: quod dictatum in Horatium, qui unus imperium Albae Romae subjecit, populus nedum non exhorruit, sed jus putavit, absolvitque, ut Livius narrat, admiratione magis virtutis, quam jure caussae.

Jurisprudentia Romana non peregre

Atque haec omnia, quae de praecipuis Romani Juris armana non peregre gumentis ex rerumpublicarum natura disseruimus, lucu-convecta, sed domi lenter demonstrant, hanc propriam Jurisprudentiae Romanae naturam non ex alienis civitatibus comportatam, ut hactenus Athenis et Lacedaemone vulgo putatum est (1); sed indigenam et nativam esse, et ex ipsius Romanae libertatis cum Optimatium regimine mixtura extitisse; uti ex Optimatium et libertatis mixtura cum Principatu adolevit, et omnino perfecta est.

Ut Jurisprudenet perfecta est sub Principalu.

CCV. Nam verso civitatis statu Augustus haec regni contia benigna adolevit silia adhibuit, ut omne jus Romanum, quod in republica libera certum erat, ad regiam manum (2) vere rediret. Po-

> (1) Ad S Et non ineleganter. Instit. de Jur. nat. gent. et civili. (2) Non de qua diximus, Cap. CXLI, S Atque.

tissima arbitrio Principis, ut inquit Tacitus, nempe gravioris momenti publica, de quibus palam cum populo an-tea agebatur, ut de bello, pace, foederibus, et militiae

arcanis intra sacra domus coërcuit.

CCVI. Innumeras leges de jure publico ipse, et multas Multitudine legum de jure privato auctoribus Consulibus (1) ad populum tu- et clementiae fama. lit, quarum tituli, ut Tacitus tradit, ejus funeri praelati sunt. Namque, ut in republica Optimatium regno, vel libertati mista arcanum potentiae Optimatium fuit jus in latenti et legum paucitas cum Jurisprudentia rigida, ut latissime, supra est demonstratum (2); ita in republica regia vel libera mista Optimatibus arcanum libertatis vel regni sunt leges palam et plurimae, circa quas versetur Jurisprudentia, ut ita dicam popularis, hoc est benigna, ut supra diximus quoque (3), quae et populo gratum faciat, et ordinis auctoritatem affligat. Hinc sub Tarquinio Superbo, ut vidimus (4), leges a Papyrio, sub Appio Factioso Fasti a Flavio vulgati. Tullus, qui regnare in bellis volebat, provocationem ad populum instituit: Servius Tullius, qui Regnum Optimatium instituto censu pene convellit (5), praecipuus Sanctor Legum fuit, ut Tacitus tradit, quibus etiam Reges obtemperarent. Appius Claudius, qui Decemviratum in Regnum convertit, de vindiciis secundum libertatem aequissimam legem tulit. Consepulto per barbariem Interiores caussae Corpore Romani Juris, cum omnia ferme Europae Regna niversis ferme Euro-Optimatibus, vulgo Baronibus jamdiu premerentur; eo pae reguis recepti. postea Lotharii temporibus Amalphi reperto, Jus Romanum naturalis aequitatis plenissimum statim in Italia, mox in Germania, Gallia, Hispania, Hungaria, Polonia, Svecia, Belgia, Anglia, communi gentium consensu receptum est, ut leges Romanae jus quoddam gentium in universa ferme Europa constituisse videatur.

CCVII. Sed dum Augustus id simulacrum libertatis objicit populo, aliud potentiae objicit Patribus; quibus juris privati et publici quoque, quod poenas irrogat, condendi auctoritatem permittit, ut supra diximus (6), initio facto a Syllaniano Senatusconsulto de Quaestione Familiae, quae sub eodem tecto sit, ubi Dominus occisus inveniatur, Dolabella et Silano Consulibus factum Augusti temporibus, Anno occurri, ut censet Cujacius; quare Silanianum

(1) Cap. CLXIII. CLXXXVII. (4) (2) Passim usque ad Cap. CLXVII. (3) Cap. (4) Cap. CLXXI, S. Hinc aperiuntur. (5) Cap. eod. § At Servius. (6) Cap. CLXXII.

Senatusconsultis de jure privato.



esset appellandum. Sed ea ipsa Senatus auctoritas juris condendi a Principe, tanquam a fonte ducebatur; quia fieri debebant ad Principum Orationes: unde passim Orationes Principum pro Senatusconsultis in jure dictae: ita ut Principis Oratio successerit Consulis relationi, ex qua Senatusconsultus ex Ordine fiebant (1): et sic ad manum regiam res rediit (2).

Quaestionibus criturali.

CCVIII. Ad haec ipse Augustus crimina coepit cognominum ex ordine na- scere, summâ, ut Svetonius refert (3), lenitate. Nam principio leges a Duumviris, deinde a Quaestoribus in reos severissimae dictatae: postea in crimina a Lege XII Tabb. severissimae quoque sancitae: et ante et post XII Tabb. privilegiis mitiores quidem, sed et in singulos irrogatae: posthaec a Sylla Quaestionibus perpetuis iterum in commune et severae conceptae: mox etiam legibus Consularibus in singulos, ut in Milonem, latae Quaestiones: unde ab Augusto legibus Juliis Quaestiones perpetuae, at leniores restitutae; cujus rei argumento est, quod Legem de maritandis ordinibus, ut idem Svetonius memorat, quia aliquanto quam ceteras Severius emendasset, prae tumuku

recusantium perferre non potuit. Tandem Praefectus Urbi de criminibus coepit cognoscere; qui ex legibus ita decerneret poenas, ut benignitati etiam consuleret. Quapropter

Publicorum judiciorum historia.

Leges Corneliae, Juliae hodie Tituli leg. Corneliae, Juliae mansere Accusationum Tituli, quibus Accusationum.

Jure Praetorio Jus civile emendante.

De Jure fideicom-

missorum.

Praefectus Urbi pro arbitirio moderaretur. CCIX. Praeterea Augustus coepit augere Praetorum potestatem Edicta proponendi, quibus jus civile corrigerent, et emendarent, initio facto a Fideicommissis, ut in necessariam juris praestationem abirent: cujus rei ipse Justinianus eam civilem vulgo politicam rationem affert, quod justum videbatur, et populare erat (4). Sed in hac re Eruditi communiter labuntur: namque id jus a Praetoribus sub Augusto, non ab Augusto, neque Senatusconsulto ad Orationem Augusti introductum est; cum fideicommissa etiam postea nullum jus Optimum, nullum jus Quiritium peperissent; quod parere necesse fuit, si aut Princeps aut Senatus id jus constituisset. Itaque concedendum quidem est, Augustum super ea re Sapientum consilium adhibuisse, in quibus Trebatius ei suasit fideicommissorum utilitatem (5). concedendum quoque est, Augustum jussisse Consulibus

<sup>(1)</sup> Cap. CXCV. (2) Cap. CXLI, § Atque in fin. (\*) (3) In ejus (4) § 1. Inst. de Fideicom. heredit. (5) \$ 1. Vita, cap. XXXIII. Instit. de Codicillis.

<sup>(\*)</sup> Sed confer quoque Cap. CEV.

super ea re auctoritatem suam interponere (quam interpretor non juris, sed dignitatis); qua moti heredes gravati satis pudori facerent, et suae fidei commissa praestarent. Sed hoc, quia justum videbatur, et populare erat, paullatim conversum est in assiduam jurisdictionem; tantusque eorum favor fuit, ut paullatim etiam proprius Praetor crearetur qui de fideicommissis jus diceret, quem Fideicommissarium appellarunt (1). Tamen vel Institutionum temporibus sub Justiniano jus testamentorum a jure codicillorum erat longe aliud (2): nam quod Labeo codicillos fecisset, alterius sectae Jurisconsultorum princeps, jam nemini dubium esset, quin codicilli jure optimo admitterentur, ut refert Justinianus (3); accipiendum est de altera juris optimi parte, hoc est de necessaria juris praestatione, non de altera, nempe de juris solemnitate, de qua utraque supra diximus (4).

CCX. Atque in fideicommissorum caussa omnium primum coepit ex Edictis Praetorum quoque nasci Jus Optimum, Praetorum Edictis quod hactenus ab Urbe usque condita ex actibus legitimis constituto. parabatur, significatione tamen, ut paullo ante diximus, juris certissimi; nam acceptione juris solemnis, nomen et jus heredis apud heredem fideicommisso oneratum mansit.

Hinc regulam licet statuere, omnia de bonorum posses- Regula dijudicandi sionibus edicta, omnes actiones praetorias post Augusti de temporibus actiotempora a Praetoribns esse introductas. Nam si Augustus num praetoriarum. ipse sapientum consilium adhibuit in re tantae utilitatis, quantam ei Trebatius maximae auctoritatis Jurisconsultus suasit (5), et tamen Augustus veluti tentabundus semel atque iterum, vel quia per ipsius salutem quis rogatus esse diceretur, vel ob insignem quorundam perfidiam, jussit Consulibus auctoritatem suam interponere (quam paullo supra interpretati sumus non juris, sed dignitatis), ut inde sensim in jus necessarium abiret: si, inquam, id tanta sedulitate egit Augustus, ne acerbe jus civile perrumperet; putamus Servianam, atque adeo Paullianam, Calvisianam, aliasque actiones praetorias sive rescissorias, sive restitutorias in integrum, quibus jus civile corrigitur, ante Augustum natas esse? Deinde Augustus lege Papia Poppaca tum in caducariis capitibus, ut exhaustum aerarium repararet,

Jure Optimo ex

(1) Dict. § 1. Inst. de Fideicommissar. heredit. (2) § 2. Instit. de Codicill. (3) § 1. codem. (4) Cap. CXXVIII, § Juris autem. (5) Dict. § 1. Instit. de Fideicommissar. heredit.

Vici Op. lat. T. II.

tum caelibatus poenis, ut populus Romanus bellis civilibus pene vastus celebraretur, et tamen non sine invidia tantam diligentiam adhibuit: et putamus Praetores jam bonorum possessiones ante eum dedisse in pauperiem aerarii, et ad orbitatem fovendam; quando poterat Princeps hanc juris praetorii partem in perpetuum extinguere, quam Praetores ipsi ante Adrianum in annos singulos poterant?

Aucta Jurispru-

CCXI. Insuper Augustus, ut omnes eum omnis Romani dentum auctoritate. Juris fontem agnoscerent, quando antea Patricii, qui fiduciam studiorum suorum habebant, ut Pomponius narrat (1), consulentibus respondebant, constituit, sub majoris auctoritatis imagine, ut Jurisconsulti ex sua auctoritate respon-Quando Jurispru- derent; et sic publice respondendi munus instituit; idque beneficio petentibus dare coepit. Atque ita coepit Jurisprudentia e manibus Patriciorum elabi.

dentia a Patriciis abscedere coepit?

Eruditorum anachronismus.

Sed heic foedus occurrit Eruditorum Anachronismus (2), putantium ab Augusto jus respondendi datum esse Jurisconsultis ea auctoritate, ut judici recedere a responsis eorum non liceret: quae sane errandi necessitas iis ab inso (3) non fiebat, cum ibi a Caesare, non ab Augusto dicatur: deinde Pomponius non id ait, beneficio dedisse petentibus jus respondendi hac tanta auctoritate, sed ut ex auctoritate responderent, ut major juris auctoritas (quam cuique praestabat privata suorum studiorum fiducia) haberetur. Et sane qui fieri poterat sub Augusto, ut judices Jurisconsultorum Responsa in judicando sequi tenerentur, cum et sub eo et diu sub sequentibus Principibus is ordo judiciorum fuerit, ut si de formula quaesto juris existeret, judex litigantes ad Praetorem remitteret, a quo certius sive explicatius jus reportarent.

Quid igitur? In ? Responsa prudentum Caesar non Augustus, sed Adrianus est, qui notatus forsan per A non perscriptus apud Pomponium errori locum fecit (a). Adrianus enim, qui effrenem Praetorum licentiam in Edictis figendis refigendisque, Edicto Perpetuo, quod Salvio Juliano componendum mandavit, coërcere volebat; si ejusmodi ju-

(1) L. 2. § Primus Divus Augustus, D. de orig. Juris.

(2) § Responsa Prudentum, Instit. de Jur. natur. gent. et civili.

(3) Responsa Prudentum.

(a) Idque confirmat lectio ipsius § Et ut obiter, in d. l. 2 apertissime inepta, immo falsa, nisi ita emendetur, nam ante D. A. Divum Augustum, ne dum Princeps ullus jus respondendi dedit nemini, sed nullus omnino Princeps Romanus fuit.

ris quaestiones de formula, quam Praetor ex Edicto Perpetuo dictasset, quas, quia ex Edicto Perpetuo dictabat, multas et crebras oriri necesse erat, constituit, ut de ea re certi Jurisconsulti publice instituti a judicibus ipsis consulerentur; ex quorum signatis responsis judices sententias ferre tenerentur. Quod munus ne praetura quidem functis petentibus dare voluit, rescribens, non esse id munus, quod ab Augusto beneficio peti solebat, sed esse munus quod ipse beneficio daret, intelligens viris justitia et prudentia praeclarissimis.

Hinc et ejus muneris summa dignatio, et frequentia ejus- Unde copia optimodi Quaestionum ad Edictum Perpetuum in caussa fuemorum Jurisconsultoram, Edicto Perre, ut innumera et solertissima naturalis aequitatis vestipetuo composito? gandae ingenia excitarentur, qui ad Edictum Perpetuum commentarios justitiae et sapientiae laude praeclarissimos

lucubrarent.

Sed quando hace ita se habent, scrupulus etiam restat, in quibus caussis Jurisconsulti ab Augusto constituti juris faciebant auctoritatem? in illis eorum civium, qui ut lites fugerent, ex Jurisconsultorum responsis controversias decidere malebant: unde illa locutio. de qua supra (1), Quemvis arbitrum adige, vincam scilicet. Ita ut Jurisconsulti es- Augustum erant quisent quidam Arbitri juris a partibus ultro sumpti: nam a Praetore dati de facto cognoscebant: ad quos pertinet illa formula, Inter Judices Arbitrosque. Itaque ante Augustum de lite Jurisconsulti responso decisa poterat altera pars jus postulare a Praetore: hoc D. Augusti instituto vetitum deinceps Praetori est jus dicere de caussis; de quorum jure Jurisconsulti ab Augusto constituti respondissent.

CCXII. Papyrius autem Flaviusque Augusti fuit, sub eo alterum ab Atejo Capitone, ut Tacitus laudat, pacis de-sultorum. cus, non, ut illi, ex regni vel potentiae assentatione, sed ex veri studio (2) Antistius Labeo, vir incorrupta libertate, et ob id fama celebratior: nam Capitonis obsequium dominantibus magis probabatur. Et tamen Capito juris antiqui acer custos; Labeo juris naturalis et veri assertor. Augustus libens utrumque alteri de jure adversari permisit, ob eam utilitatem, ut jus certum Romanorum in quaestiones abiret, ita Divina Providentia moderante, ut Capito imprudens (a), Labeo praeter propositum Augusti artibus

(1) Cap. CCI, § Ad hanc formam. (2) L. 2, § Hi duo, D. de or. Juris.

(a) Nisi potius sciens, ut seduli adulatores solent; religiosum juris videri, quo majori fide et gravius assentaretur Augusto.

Jurisconsulti ante dam Arbitri juris.

VII. Sectis Jurisconuterque serviret, et Capito sua prisci juris pertinacia id resolveret, Labeo suo veri studio jus Codicillorum suo

exemplo firmaret.

Ita ii duo extitere praeclarissimi sectarum in Jurisprudentia Romana principes. Nam Capitoni Masurius Sabinus, Sabino Cassus Longinus, a quo Cassiani, Cassio Caelius Sabinus, a quo Sabiniani; Labeoni autem Nerva, Nervae Proculus, a quo Proculejani, Proculo Pegasus, a quo Pegasiani, successere. Capito, quia in iis quae tradita fuerant, ut Pomponius narrat (1), perseveravit, nempe in Jurisprudentia antiqua, quae jus utilitate aestimabat, et in Metaphysica Poëtarum, quam eandem supra diximus ac Epi-Eruditorum de phi- curi esse, fundata erat, errori locum fecit Eruditis, ut losophia Jurisconsul- eum in suam sectam Epicureorum philosophiam peregre importasse putarint. Labeo autem, quia a Capitone ingenio et moribus diversus erat, ut Tacitus observat, in jure interpretando diversam quoque a Capitone iniit viam, et plurima, ut Pomponius refert, innovare studuit; ac proinde Labeo Jurispru- Jurisprudentiae novae primus extitit auctor, quae jus honedentiae novae auctor, state censet: quod errori locum fecit alterum Eruditis, ut Eruditorum error eum in suam sectam Stoicam Philosophiam intulisse crediderint. At Juris Romani philosophiam demonstravimus a Propria Juris- majorum gentium sapientia una cum ipsarum jure accepisse Philosophia ad Pla-Romanos et conservasse, et ipsius Jurisprudentiae ductu ad Platonicam accessisse (2).

torum error unus.

tonicam accedit.

Nec tamen abnuerim, Labeonem, ut Pomponius innuit, studiis sapientiae dedisse operam, hoc est Stoicae Philosophiae. Sed ea, ut de Celso supra diximus (3), viri, non Jurisconsulti Philosophia est. Etenim ut reipublicae Optimatium propria est aequitas civilis, quae jus censet utilitate; ita Regni, quod legibus est admistum, propria est aequitas naturalis, quae jus censet honestate.

Rationes quibus Juctrinam abiit; Principia juris;

Ut autem eae sectae fundarentur necesse fuit, quaedam risprudentia in Do- principia juris utrique sectae communia statuere, ex quorum confectis rationibus altera alteram oppugnaret; et quaedam nomina definire, quo artis vocabulario utrique alteros intelligerent. Communia autem Jurisconsultis principia fuere Communia placita Dogmata Metaphysica, de quibus nos supra diximus (4),

et quaedam Placita, quae dicuntur Regulae juris antiqui Definitiones no- et verba artis, in quae convenirent, definita; quae sunt minum juris;

> (1) L. 2, § Hi duo, D. de orig. Juris. (2) Cap. CLXX a gentibus. (3) Cap. CLXXXV, § Nam quod Celsus. Cap. CLXXXV, § Namque. (2) Cap. CLXXXV, S Hanc

sub Tit. de Verbor. signific. et passim alibi. Ex his principiis juris, his placitis juris, his definitis nominibus juris, et notitià omnis juris Romani conditi, Jurisconsulti Topi- Topica juris. cam legalem sibi crearunt, qua argumenta ad disputandum de jure controverso invenirent, Capitoniani ex utilitate civili, quapropter Jurisconsulti Politici, Labeoniani ex ae-consulti Politici.
Labeoniani Jurisquitate naturali, qui proinde Jurisconsulti Morales appel- consulti Morales. lari commode possent.

Quae cuncta nasci apud Spartanos non potuerunt, apud quos leges, quia non scriptae, semper praesenti et vulgari lingua diserte loquebantur; nec apud Athenienses, inter Cur Romani in traquos quotannis emendabantur; et Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le- ctandis legibus Athenies de la Pragmatici Topicam le la galem non callebant, qui Legum Historiam tenebant, non potestatem et vim; Oratores prae caussae studio spectabant jura legum; Philosophi circa suae Reipublicae leges numquam versati sunt. Per has rationes viz lata Lege XII Tabb., Lata Lege XII et Legum et interpretandi Scientia fuit, ut Pomponius tradit, apud Collegium Pontificum (1): et ex caussis, quas prudentia Romana. supra continenti serie disseruimus ea conversio rerum facta est, ut quemadmodum principio Formulae Pontificum de jure privato disputatione Fori in jus civile abibant (2); Antiquae Triturae postea disputatio Sectarum excussit jus naturale, juris ci-Fori disputatio Sectarum excussit jus naturale, juris ci-rum similia. vilis reverentia contectum Edictis Praetorum; vel juris civilis auctoritate munitum Senatusconsultis, vel Constitutionibus Principum.

CCXIII. Sed bona et magna parte harum caussarum, De Jurisprudentia quibus Jurisprudentia Romana propria efformabatur, dif- sub Adriano. formari incipiebat: nam libertas opinandi de moribus in- Unde Praetorum troducta nisi singulari virtute regatur, sententiarum monstra parere solet; ut nostris temporibus ex hac caussa innumeras opiniones per summam sapientiam et pietatem a Pontificibus Maximis damnatas, et in dies damnari observamus: et ubi beneficia petuntur, non dantur, nisi Sapientes ii sint, quorum in manu est ea dare, plerumque immeritis conferuntur; cumque Augustus instituisset, jus respondendi beneficio peti posse; hinc in tanta copia Jurisconsultorum, quantam fuisse ab eo ad Adrianum usque necesse est, vix ad quatuordecim quindecim memoria dignos Pomponius numerat: atque hinc Praetorum superiora edicta corrigendi effrenata licentia.

His de caussis Adrianus optimus princeps Edictum Per-

(1) L. 2. His legibus lati, D. de or. Juris. (2) Dict. § His legibus, vers. Haec disputatio.

Capitoniani Juris-



petuum componi Salvio Juliano sapientissimo Jurisconsulto mandavit, quod ut plurimum ex translaticiis edictis et aequitatis naturalis diu spectatae conscripsit, ex quo deinceps Praetores jus dicerent, sublatâ licentia mutandi: constituitque, munus publice de jure respondendi non ultra beneficio peti, sed praestari, nempe spectatis legum scientia, et morum gravitate Jurisconsultis, qui sua fiducia populo ad Novissimae caussae respondendum multo ante se praepararant (1): atque ii cum ad Judicum Consultationes responderent, inauditis

ex quibus Jurisprudentia nova extitit.

caussarum Patronis, nam responsa obsignata et occulta dabant, integerrima dabant. Unde Eloquentia Forensis prorsus obmutuit; cui gravis et culta Jurisconsultorum elegantia successit: et ita in immensum auctà Jurisconsultorum dignitate, et maxima quaestionum ad Edictum Perpetuum frequentià, omnino desiit Jurisprudentia ad Leg. XII Tabb. coli, et tota coepit ad Edictum Perpetuum celebrari. CCXIV. Cumque tandem omne juris civilis arcanum pa-

De Jure Romano sub Constantino.

tefactum esset a Constantino Magno Imp. qui formulas omnino sustulit (2); quod conjicio fecisse tum ipsius naturalis aequitatis monitu, ut quibus verbis actor suum jus adversarium docuisset, in id jus recte sententia dirigeretur; tum quia Religionem Christianam complexus. formulas juramentorum tollere voluit, quae per falsos Deos Sub Constantino concipiebantur, ex quibus actio in factum ex jurejurando Jurisprudentia nova dabatur; hinc Constantini temporibus nova Jurisprudentia

extitit tota.

Jus medium Ro-

Jus Digestorum re ipsa novum.

tota extitit. CCXV. Nam a sola Juris antiqui reverentia, quam Praemanum imago juris tores et Jurisconsulti habent, Jus Digestorum, quod vere Cur jus Digestorum medium diceres, Justinianus antiquum appellat Constituantiquum dictum? tione de veteri jure, quod momentose et eleganter dixit, enucleando; namque nucleus est jus naturale, sub juris civilis putamine, cortice; cum alioqui jus, quod appellat novum Cod. de novo Codice faciendo, quod in ipso Codice prostat, id antiquo Digestorum synchronum sit: nam Jurisconsulti, ex quorum scriptis libros Pandectes composuit, praeter eos, qui ad Edictum Perpetuum, alii qui de aliis juris argumentis scripsere, ferme item omnes, ut eorum Index Digestis praepositus commonstrat, ab Adriano incipiunt; ut et ab Adriano incipiunt Imperatores e quorum Jus Praetorium Constitutionibus Codex Justinianeus compositus est. Tanta praelux Juris civilis sedulitate et mora leges, ut par est, in Republica Romana

<sup>(1)</sup> L. 2, § Primus Divus Augustus, D. de orig. Juris. (2) Cod. de Formul. sublat.

mutatae, ut jus Praetorium nihil jus civile corrigeret, sed tantum quaedam juris naturalis commoda subministraret; ut ex. gr. instar heredis, instar sui, instar adgnati haberet instar quoddam haereditatis, hoc est non jus, sed bona; quod jus Praetorium pro regni natura moneret postea Principes, ut vel Senatusconsultis, vel Constitutionibus naturalem aequitatem regie complexi constituerent, ut omni juris civilis, et Praetorii discrimine sublato legatis fideicommissa in omnibus et per omnia essent exaequata, emancipati cum suis, cognati cum adgnatis defuncto succederent iure optimo non sola significatione, qua certissimum, sed etiam, qua solemnissimum est (1).

CCXVI. Atque eo pacto, uti Jus civile commune fuit tanquam surculus ex quo jus gentium majorum in jus gen-tradux juris antiqui tium minorum effloresceret (2); ita jus Praetorium fuit tanquam Tradux, quo jus civile antiquum Legis XII Tabb.

in jus civile novum Constitutionum traduceretur.

CCXVII. Atque ex hac perpetua successione caussarum juris optimi, quas a prima usque humanitate contexuimus, mutationibus a jure vides Jus optimum a majoribus gentibus paternis Imperiis, Jus optimum dein-Clientelisque fundatum (3) ut virtute partum (4), ita virtute de Quiritium virtute fuisse custoditum: nam ut Patrum inertia laxatum est, aut partum, virtute cuamissum (a), ita insignes in Republica Romana fecisse mutationes. Id enim moribus receptum a Romanis, in Jus Quiritium (5) divisum est duplex, alterum publicum, quod Duplex, Publicum, auspiciis Gentes, Connubia, Magistratus, Sacerdotia Patribus custodivit; privatum alterum, quo agrorum dominia Privatum. continebantur (6): et ut jure patriae potestatis, et multo Super duplici Jure magis jure nexi respublica fundata est; ita eadem utroque Romano Respublica fundata patriae poaucta et amplificata, ut latius in Leg. XII Tabb. disqui
testatis et nexi. sitione Libro II explicabimus. Heic tantum colligere datum est, quod Patres privato jure Quiritium plebi concesso, publicum sibi retinuere, ut plebs Romana essent Patrum nexi optima omnium conditione: nam Socii fuere nexi Ro-Plehs Romana. manae conditionis, ut plurimum mediae, qui jure optimo mediae socii. agrorum mulctati, quorum optimo jure dominium populi Romani victoria factum est, eorumdem dominium bonita-

Jus Praetorium

De Reipublicae

Nexi jure optimo Nexi conditionis

<sup>(1)</sup> Cap. CXXVIII, § Juris autem optimi. (2) Cap. CXXXIV. (3) Cap. CI, CII, CIII, CIV. (4) Dicto Cap. CIV, § Sic optimi, et § Atque id est Jus optimum.
(6) Cap. CXXIV et CXXIX. (5) Cap. CXXIII et CXXXIII.

<sup>(</sup>a) Namque Jus virtute fundatum, virtute quoque ab libero populo, Imperiique domino obtinendum, neque luxuria, avaritia, ambitu, unde discordiae civiles ortae, et inde servitus nata, perdendum erat.

Nexi conditionis rium habebant (1); dixi plerumque, quia ferociores gentes hoc ipso dominio bonitario mulctabantur, Romanis Coloniis inter eos deductis; ut ii essent nexi pessimae conditionis, qui referebant primos clientes, qui agros inclytis

Prima insignis de- pro victu coluerant (a) (2). Patres sua inertia sensim laminutio Juris opti- xavere Regibus suam juris Quiritium custodiam; et Servius Tullius instituit Čensum, quo plebi ad Magistratus aditus est patefactus, et fundamentum jactum est libertatis, ad quam populus Romanus Tyranuorum impatiens mox pervenit; et praeter Patres et plebem tertius ordo, Equitum, natus est, qui esset Seminarium Senatus, in quo or-Altera, connubia dine Magistratus obscuro loco nati capere possent (3). Porro Plebi communicata; Patrum inertia laxavit plebi juris Quiritium custodiam, et

factum est Jus Ro-

manum. augetur.

Socii . populi Romani.

de, Imperio in Provincias prolato, cessere Italiae, cujus Italia, ceu plebs fundi res Mancipi facti sunt, ut Italia ferme esset plebs Imperii.

nominis.

Et in eo una gens, men et imperium gentes victae abjere, Romana; unde Romana,

communicatis plebi connubiis, Patres jura gentium non ultra propria habuere; unde mox Magistratibus et Sacer-Ut Jus Quiritium dotiis quoque plebi communicatis, omnes Romani facti Quirites sunt, et jus Quiritium in jus Romanum prolatum Respublica sub est: quo, ut Patres antea connubia plebis, ita Romani pojuris nexi exemplo stea cum sociis, quanquam maximis Regibus connubia fastidiere: et uti Optimi olim jus optimum utrumque nexis incommunicatum habuerant; ita Romanis sociis, ut plurimum habebant incommunicatum jus tum Civitatis, tum quasi nezi Mancipi, ut socii dici possent nexi populi Romani. Sed uti Romani Patres jus Quiritium privatum, sive jus Mancipi plebi cessere; ita Romani principio id cessere Latio; dein-

Imperii Romani: et uti sublectiones Senatus ex Equestri Ordine fiebant; ita postea ex Latio et Municipiis, pro militiae meritis in Civitatem Romanam adsciscebantur; ut Latium et Muni- Latium et Municipia Equester Ordo populi Romani videcipia tanquam Eque-ster Ordo Romani rentur: et uti majores gentes per familias dividebantur; ita gens Romana Coloniis divisa per Orbem terrarum est. Orbis terrarum Atque adeo Orbis universus jure gentium, sive victoriae quasi ingens Roma, jure, ingens Roma erat; in Orbe una gens, in cujus no-

> (1) Cap. CXXVII. (2) Cap. CIV, § Ad eam. (3) Cap. CLXXI , S At Servius.

> passim apud Historicos legis, victas gentes jure victoriae

<sup>(</sup>a) Contra autem Graecia ob insignem humanitatem et praeclaras ingenii artes et disciplinas a Consule Flaminio victore prorsus libera asserta est; et Graecis Rebuspublicis jus optimum, quale ante habuerunt, integrum relictum.

in Romanum nomen, Imperiumque abiisse: cujus Familiae Vis Romani nomi-Romanae Coloniae fuere; quibus infimae conditionis nexi, nis. Dediticii colebant agros; nexi mediae notae erant Provin- tanquam familiae, ciae, quae agros colebant sibi; nexi notae optimae, erat Romanae Coloniae. Italia; Equester Ordo Municipia et Latium; Quirites erant Romani omnes. Tandem, attrita bellis civilibus Romana virtute, Romani jure Quiritium cessere Principibus, et, a ritium publicum a Tiberio Comitiis e campo in Senatum translatis, non ultra Romani appellati Quirites. Tandem per Antoninum Civitate Romana per omnes Provincias evulgatâ (1), ut omnium gentium interesset Imperium Romani stare; Romani nominis verbo socii, re vera nexi redierunt ad statum illum, quo Sabini, Albanique in Civitatem aequo cum Romanis jure recepti sunt: et uti plebs Romana ultima libertatis Romanae Reipulege Poetelia jure nexi soluta est; ita Provinciae a Justiniano (2) jure mancipi postremo donatae.

CCXVIII. Et Graeca humanitate sub auctoritate Ro- Juris et Jurisprumani Imperii per Orbem terrarum sparsa, Provincialibus dentiae Romanae vi-Praetorum Edictis (a) inter socios, qui adempto jure optimo dentiae accepto triomnia inter se moribus agitabant, jus civile in naturale buendae. gentium humanissimarum jus abiit, quod est jus naturale Jus civile Romagentium, de quo Jurisconsulti novi loquuntur: it Divino turale gentium hundine moderante, ut jura in terris a falsorum Deorum manarum.

Jura a pudore orta pudore nata, per juris gentium majorum violentias, per ad pudorem redeunt; minorum solemnitates, iterum ad pudorem veri Dei, seu et a contemplatione conscientiae dictamen redirent: et jura inter gentes a Caeli nata in contemplacontemplatione orta, ad veri aeterni aeternam contempla- nunt. tionem, ut latius Libro II firmabimus, beatitudinem aeternam reducerent. Nam Divina Providentia, ut cetera omnia, rebus ipsis dictantibus, ita et haec comparavit, ut dum a Tiberio, uti Tacitus narrat, veritati consulitur, libertas corrumpebatur; Divinum Consilium praeter omne Tiberii propositum, dum a Principibus Romanis libertas, et Optimatium Ordo arcanis regni artibus corrumpuntur, per publicarum erumpit has ipsas arcani regui artes consulit veritati; ut ipsi Romani Principes ex ipsa ratione Status, ut Libro de Ratione Sudiorum diximus, quae huc translata velim, a Divina Providentia ad aeterni veri cultum imprudentes raperentur.

Quando Jus Qui-

Vici Op. lat. T. II.

<sup>(1)</sup> L. In orbe, D. de stat. Hom. (2) L. unic. C. de Usucap.

<sup>(</sup>a) Apposite ad hanc rem vide notam ad Cap. XXIX Libri II, § Hinc Praetores, pulcherrimum Taciti locum in Vita Agricolae.

#### DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO 154

Mira Divinorum

Sic antiquissimarum gentium sapientiam a Romanis re-Consiliorum disposi- ceptam, uniceque, ut supra diximus (1), conservatam, per tio, ad Christianam eos ipsos rigores, quibus a Patriciis arcano potentiae, quod Religionem Romano eos ipsos rigores, quibus a Patriciis arcano potentiae, quod Imperio insinuan- supra item diximus (2), est custodita, Augustus arcanis item regni consiliis, quae supra numeravimus (3), in benignam Jurisprudentiam conversam promovit; Adrianus acerrimus Christianorum persecutor pene perfecit; ut cum Constantinus Ecclesiae pacem daret, commode formulas tollere prorsus posset. Itaque quo argumento D. Augustinus Divinae Providentiae opus probat, Hebraeos a Romanis victos per universum Orbem cum sua legis pertinacia dissipatos, ut Divina de Christo Oracula in veteris Foederis libris ubique gentium extarent, quibus gentes ab infensissimis ipsis Christiani nominis adversariis Christum docerentur; eodem ipso, inquam, argumento Divina Providentia factum dicimus; ut quum Constantinus Christianam Religionem publice complexus est, Imperium Romanum quod universum ferme terrarum Orbem regebat, jam legibus Christianae Religioni conformibus regeretur; et leges Romanae cum legibus judiciorum Mosaicis amice compositae, ut utrarumque Collatio incerti Auctoris demonstrat, legibus morum Christianis commodissime convenirent; et praeterea argumento in ipsos Romanos essent, Christianos ex suae religionis praeceptis Justitiam Romanorum colere.

Jura pro humanae dine nata,

ingenii vis?

Demum ratio?

lis historia.

CCXIX. Et in eo quoque Divinae Providentiae ordo est vitae corruptae or- cum admiratione suspiciendus: quod ut pueri omnia libidine eligunt et violentià exequuntur; adolescentes phantasia plurimum pollent; viri ratione puriore, senes solida Cur primas in ter- prudentia res censent: genus humanum originis vicio inris estrenis libido? firmum, solitarium et egentissimum, oportuit primum eftum phantasiae et freni libertate facile crescere; deinde phantasia et ingenio necessaria, utilia, jucunda vitae invenire; quod seculum vere Poëtarum fuit, et brevi omnium ferme rerum inventiones terrarum Orbi commodavit; quae ad civilem vitam beate agendam usu ipso gentium probatae sunt; demum ratione sapientiam excolere, quo seculo philosophi huma-Mira juris natura- nae vitae officia edocuere: ita jus naturale primum lege justae, ut ita dicam, libidinis, justaeque violentiae ortum; deinde quibusdam justae violentiae fabulis inductum; tan-

> (1) Cap. CLXXXIV. (2) Cap. CLXXI. (3) Cap. CCV cum septem segq.

dem ratione aperta et generosa veritate totum perfectum

CCXX. Et per fabulas, quas primi Optimi ipsi sibi fin- Per juris fabulas xerunt, Caelum fulminibus loqui, avium volatibus nuere, vitae verum excusunde Dei voluntas Numen dicta, nefariae libidini multitudinis impiae obviam itum; deinde violentiae imitamentis jus civile commune ortum, et jus Optimum fabulis inductum est; jus Quiritium juris Optimi simulacrum; jus Praetorium juris Quiritium imitatio fuit; per has omnes, inquam, fabulas juris, veritas naturae intecta prodiret tandem in usus Christianae Religionis.

CCXXI. Namque hanc juris naturalis veritatem intectam Rerum demonstra-Jurisprudentia nova ad Cod. Constitutionum Imperialium tarum in vera Dei celebrat, qui auspicia sumit a Tit. de Summa Trinitate et Fide Catholica, nempe a vera summi Numinis cogni- Ex veri Dei cognitione. Atqui ex vera summi Numinis cognitione veritatem tione; Sacrae Historiae demonstravimus, Adamum, a Deo crea- Vera sacra Historia; tum, natura integrum, suo vicio lapsum; ac proinde demonstravimus Principia Theologiae revelatae; et ex ea de-velata; rivatam vidimus veram Doctrinam Moralem, quae aeter- Vera num bonum sibi habet propositum; veram Doctrinam Christie civilem inde prognatam, quae non aequitate civili, sed etrina civilia vera; aequitate naturali respublicas regit: hinc veram Jurispra- Vera Jurisprudendentiam aequi aeternum veri cultricem. Religio Christiana tia nova. haec omnia amplectitur, docet et profitetur. Igitur Religio Christiana est humanitus planissime demonstrata: ut a tanta Ex officio Sapienrerum consensione, Sapientem, ut in omnibus constet, tis, ipsum decet esse oporteat esse Christianum: quod erit perpetuum Libri II Christianum. argumentum.

CAP. ULT. Principia autem Jurisprudentiae ex antiquis- Divinae et humanae sima majorum gentium sapientia repetimus, quae res alias Eruditionis circulus morti obnoxias, animos immortales statuebat. Haec Prin-demonstratus. cipia Jurisprudentia Romana complexa est illa rerum divisione, qua aliae sunt corporeae, aliae supra corpus: quae est Metaphysica, ex qua omnia hoc Libro vera confecimus.

(') Notanda est similitudo, quam princeps excogitaverat Vicus, inter hominem solum constitutum et civilem societatem. Vide Capita CVII, CXXXIX, LXXIV, CXLIV et paginas 48, 56 et 82, ubi quae propria est unius hominis vitae appellatio, transtulit ad existentiam vel nationum vel universi humani generis diutinam et firmis vinculis stantem significandam. - Habes in Introductione Generali rationum momenta quibus in hanc venerit sententiam Vicus, scilicet: similitudinis instituendae causa inter hominem solum constitutum et civilem societatem.

Vera Theologia re-

Christianorum do-



# 156 DE UNO UNIVERSI JURIS PRINCIPIO ET FINE UNO. LIBER UNUS

Igitur jus a Deo homini auctoritate naturali, ad suae Divinae imaginem Aseitatis ingenitum, auctoritate juris Monastica exertum, auctoritate OEconomia et Optimorum virtute in statu exlegi, auctoritate civili et virtute Optimatium in Regnis Heroicis in jus naturale gentium propagatum, et una Romanorum virtute, qua omnes Orbis gentes subjugarunt, perenniter custoditum, et quia una Romanorum virtute perenniter custoditum, omnes Orbis gentes Romanis victae cessere; per juris Optimi in statu exlegi, juris Optimatium in primis rebuspublicis, juris Quiritium in Romana, primum directi ante Leg. XII Tabb.; deinde post eam Legem juris Romani rigidi in republica libera, tandem juris Romani benigni sub Principatu, perpetuam successionem ad Deum redit, quod jubet veri Numinis Religionem. Atqui veri Numinis cognitionem omnis Divinae et humanae eruditionis principium, finemque demonstravimus: Jurisprudentia autem est divinarum et humanarum rerum notitia. Igitur unum universi juris principium, unusque rinis est planissime demonstratus: Et tum Jus, seu justum est a Justitia Æterna, nempe Deo, qui est omnis Legislationis principium; tum Jus, seu Jurisprudentia est a Justitia Æterna, nempe Deo, qui omnis aequae Interpretationis est Finis.

# CONCLUSIO

Atque habes, amplissime Francisce Ventura, ex uno principio rerum, mente, et elementis, ut ita dicam, tribus, Nosse, Velle, Posse, per unum mentis conatum ad Verum (1) ope Divini luminis, hoc est invicti ad verum assensus, omnem humanitatem a Deo existere, a Deo regi, ad Deum ipsum redire: et sine Deo in terris nullas leges, nullas respublicas, nullam societatem; sed solitudinem, feritatem et foeditatem et nefas esse.

(1) Cap. XXXV.

# DE CONSTANTIA JURISPRUDENTIS

LIBER ALTER

AD AMPLISSIMUM VIRUM

# FRANCISCUM VENTURAM

A REGIS CONSILIIS
ET CRIMINUM QUAESTOREM ALTERUM

# DE CONSTANTIA JURISPRUDENTIS (a)

Qua definitione Graeci Philosophi Sapientiam, scis, amplissime Francisce Ventura, Romanos Jurisconsultos Jurisprudentiam definire. Sapientia autem graviter Platoni descripta, Hominis consummatrix (1). Hominis autem interioris sunt partes duae, mens et animus, quae vulgo partesscholarum intellectus et voluntas dicuntur. Originis autem vicio demonstravimus (2) utramque corruptam, mentem erroribus illusam, animum cupiditatibus laniatum; et ex erroribus mentis nasci animi cupiditates, eosque esse parentes omnis infelicitatis humanae. Atqui demonstravimus quoque in homine corrupto inesse conatum mentis ad verum (3); et ex perspicua veri cognitione existere justi voluntatem (4): quod tantundem est, ex mente vera animum rectum induci (\*). Sapientia autem mentem veris aeternis nimus rectus.

Hominis interioris

Ex mente vera a-

- (1) Lib. super. principio, § Apud Athenienses. Cap. XXI usq. ad Cap. XXXI. (3) Ibid. a Cap. (2) Ibid. a (3) Ibid. a Cap. XXXIII usq. ad (4) Ibid. a Cap. XLIII usq. ad Cap. LIX. Cap. XLIX.
- (a) Poterat sane alter hic Liber inscribi, De Divinarum, Humanarumque Rerum Constantia, acceptis Divinarum Rerum nomine, Philosophid, Humanarum, Philologid; sed placuit modestior epigraphe, De Constantia Jurisprudentis, Libro in duas Partes diviso, alteram De Constantia Philosophiae, quae unice spectat ad Rationem, alteram De Constantia Philologiae, quae in primis Auctorita-tem observat; ut Jurisconsultus constet in Universi Juris Uno Principio, Unoque Fine, nempe Eterna Ratione, cujus partem diximus esse Gentium humanarum Auctoritatem.
- (\*) Homo corruptus est: quomodo poterit se meliorem facere, et sapientia perficere? Veritatis cognitione? Sed ipse nunquam perveniet ad veritatis cognitionem nisi cupiditates domuerit (praejudicia nunquam deleas manente affectu). Cupiditatibus imperando? Sed ipse nunquam eas insrenabit nisi veritatis cognitione (ex mente vera animus rectus). Hic circulus e Vici Metaphysica procedit (Conf. Lib. De Antiq. Ital. Sapient. p. 78), quae ejusdem tamen solutionem suppeditat. Nam: acterni veri semina inesse homini corrupto cum falli nequeat nisi sub aliqua veritatis imagine; sensus occasionaliter ideas gignere et quidem utilitatem excitare ideas justi; denique existere legem quae universas occasiones disponit ad bonum generis humani: haec tria praecipua principia quae insunt in Libro Metaphysico Vici resolvunt circulum superius prolatum (Lib. De Ant. Ital. Sap. p. 79, 81, 128, 130. Cf. p. 15 hujus tomi; denique Lib. Metaph. p. 88).

Ut sapientia hominem perficit?

purgat, quibus animum virtutibus instruit; et sic hominem ab utraque interiori ejus parte consummat ac perficit. Quare

Sapientis?

Oeconomia disserendorum.

uti stultorum est perpetuo errare, jugiter poenitere, in diversa usque distrahi, semper displicere ipsos sibi (1), unde eos stultitiae Heautontimorumenos appellavimus (2); Unde Constantia ita sapientiae proprium est in omni sententia constare, unde sapiens constet in omni vita. Igitur ut Jurisprudentiae suam adstruamus Constantiam in hoc Libro II, quicquid usquam de Principiis Divinae et Humanae Eruditionis scriptum dictumve sit, quod cum Principiis quae Lib. I posuimus, congruerit, verum; quod dissenserit, falsum esse, per sequentia ex iisdem nostris Principiis Corollaria demonstremus: quae erat tertia pars nostrae Dissertationis universae (3). Et quando Disciplinae omnes ad haec duo summa genera revocantur, ut aliae circa necessaria naturae, aliae circa placita humani arbitrii versentur; illa pro nostro argumento ad Philosophiam, haec ad Philologiam retulerimus; ita tamen, ut Philologia a Philosophia, non, ut hactenus a Graecis Latinisque omnibus factum est, distrahatur; sed haec posterior, ut par est, prioris necessaria sit consecutio: et ita Jurisprudentis Constantiam formare et firmare conabimur, ab utraque ejus muneris parte in legibus interpretandis, alterà rationem aeternam spectare Philosophum, alterà Philologum verba legum expendere.

Disciplinarum summa genera duo,

Philosophia, Philologia.

Ratio disserendi.

(1) Lib. super. Cap. XXVIII. (2) Ibid. Cap. XXX. (3) Principio in Argumenti partitione.

# PARS PRIOR

### DE CONSTANTIA PHILOSOPHIAE

Pro ordine igitur quo divinae et humanae eruditionis Principia Libro superiore demonstravimus; pro eo, inquam, ipso eorum consectanea ad firmandam Jurisprudentis Constantiam disseramus.

#### CAP. I.

Ratio disserendi vera de divinis et humanis rebus' ex recta suae naturae conscientia.

Et principio, quando omnis divinae et humanae erudi-tionis principia eduximus ex certissima nostrae naturae co-gnitione, quae est nosse, velle, posse cujusque; quae in memoria consepulta. homine sunt ut scientiarum, ita virtutum principia: quae Socrates dicebat, neque scientias doceri, neque virtutes posse; educi vero per Praeceptores in Auditoribus posse: quare ipse se Ingeniorum obstetricem profitebatur qui iis conatum ad verum, quem diximus (1), promovere posset, indere vero non posset: in cujus rei argumentum a septuennibus vix pueris geometriae omnino rudibus recte interrogando geometricas reportabat apodixes: itaque interrogationes recte institutas dimidium scientiae continere affirmabat; quem Platonici secuti, Dialecticam interrogandi artem definiere; huc omnia collimant, veracissimam de divinis et humanis rebus disserendi rationem esse ex recta suae cujusque naturae conscientia. Quanquam enim ex mentis erroribus animi vicia gignantur, tamen animi vicia magis, quam menmagis nozia animi
vicia, quam mentis
tis errores inquisitioni veri sunt impedimento: nam ex corerrores. ruptis moribus proveniunt sectarum vel caussarum studia, nostrae ingeniorum deliciae, quibus nostros mentis errores obstinamus. Quare Aristoteles moralis doctrinae auditione Adolescentes arcebat, quod ea aetas affectibus maxime perturbata nondum habeat ejus scientiae principium.

(1) Liber super. Cap. XXXIV.

#### C A P. II.

Scepsis ab omni doctrina, de moribus maxime, eliminanda.

Insistentes igitur ordine, quo a Metaphysica omnium scientiarum parente exorsi sumus, quando demonstravimus, genus humanum universum quasdam communes aeterni veri notiones habere, in quas omni humanitatis sensu plane carere videntur, qui non conveniunt (1); ab omni divirae et humanae eruditionis orbe universa Scepsis facessat, quae omnis religionis hostis, omnis reipublicae labes cum illa sua ἀκαταληψία, seu veri incomprehensione, et cum illa sua nefaria ἐσοχή, seu assensus sustentatione, qua vel patri de vita periclitanti non affert auxilium, dubitans recte ne, an prave faciat: et Carneades isti, qui pridie Justitiam in rebus humanis esse, postridie non esse aequis momentis dissertant, ab omni republica, sicut ille olim a Romana, ejiciantur publice.

#### CAP. III.

# De veritate Metaphysicae Christianae.

Vidimus per ideam ordinis aeterni homines scientiarum

principia cognoscere in Deo, ac proinde a Deo esse ipsarum principia rerum (2). Atque hinc intelleximus, Deum esse posse, nosse, velle infinitum; et quod ea tria unum sunt verum esse. Igitur vera Metaphysica Christiana, qua Deus se ipsum Mosi definit: Qui est misit me; sum qui sum: quare divinus Plato quum to to dicit, Deum intelligit, quasi creata omnia prae Deo re vera non sint. Duplex hominis Unde fluit illa metaphysica Apostoli analysis: In Deo vivita in Deo divina, vimus, movemur et sunus (\*); et vivimus quidem ex vero et ratione; quae est divina hominis vita: uti in corpore vivimus ex falsis sensuum et cupiditate; quae est vita ho-

Ens verum Deus.

<sup>(1)</sup> Lib. super. Cap. XXXIII. (2) Ibid. P. I Dissertationis universac.

<sup>(\*)</sup> His formulis tota continctur Vici metaphysica, nam in ipsa Deus est Ens unum et verum, a quo mens humana nullo pacto existentiam suam disjungere potest. Lib. Metaphys. pag. 54, 104, 105, 106.

minis bruta. Igitur demonstratum quoque Christianum veri Christiano eadem ac κριτήριον, quod ipsa Divina Sapientia nos docet: Ego sum naturalis Platonicoveritas, et Deus luminum pater.

#### CAP. IV.

# De veritate Christianae Religionis.

Protinus a Deo hominem demonstravimus. Adamum creatum, et quidem natura integrum, suo vicio lapsum (1): unde demonstravimus principia Sacrae Historiae (2); ac proinde demonstravimus principia Theologiae revelatae (3). Cumque verum unum et veritas sit ipse Deus (4); et mente non sensu verum cognoscamus (5); hinc conficitur, quod unius Dei, qui mente intelligatur, cultus, vera Religio sit. Quae vora Religio? Varro vulgari elogio Romanorum doctissimus, qui ex suo Veri Grammatici absoluti Grammatici munere, Rerum divinarum et huma- officium sub gravi Varronis exemplo. narum, ac de Philosophia libros scripsit, philologiam philosophiae submittens, hanc veram Religionem intellexit, cui si potestas facta esset de religionibus statuendi, ex naturae formula, hoc est ex idea veri (6) unum Deum sub nulla imagine colendum proponeret.

Ada integer mente pura contemplabatur Deum, puro animo diligebat: hic est Dei cultus, quem Varro conjecit. Veri Divini cultus:

Igitur ejus cultus partes duae, castitas mentis, quae Partes duae: Casensuum erroribus, animi perturbationibus pura erat; et stitas mentis, animi pietas, quae proprie amor erga Deum appellatur: ex castitate mentis integri hominis proprium erat cum omnibus in omni vita verare; ex pietate animi proprium quoque fuisset, homines senes tanquam parentes, aequales et in homines dilitanquam germanos fratres, aetate minores tanquam filios gentia. animo omnes complecti (a). Unde postea pietas non solum in Deum, sed in parentes, necessarios, Patriam dicta mansit (7). Cujus pietatis studio, sed falso, Plato in sua Republica uxores communes esse volebat.

Unde vitae veritas

- (1) Lib. super. a Cap. XXI usq. ad XXX. (2) Ibid. Cap. XXXI. (3) Ibid. Cap. XXXII. (4) Ibid. P. I Dissertationis universae. (5) Ibid. Principio Lemmate metaphysico II. principio. (7) L. 2. D. de Justit. et Jure. (6) Lib. super.
- (a) Ut ex Deo cognatos; quae est illa cognatio quaedam inter homines constituta, quam dicit Florentinus in l. ut vim. D. de Just. et Jure, quam demonstravimus Lib. priore princ. et Cap. XLIV, XLV et L.

ientia philoso-Sapientia civilis.

Atque haec Adae castitas, haec pietas erga Deum erat Sepientia integra Sapientia integra et vere heroica, quae postea, naturâ corrupta, divisa est; et rerum altissimarum Contemplatio dicta Sapientia, quae sapientiae humanae integrae pars una fuerat, Dei contemplatio ex mente pura: et eximia civilium virorum Prudentia, qua genus humanum, quanto latius possunt, conservant, ut qui respublicas optimis legibus fundant, consiliis administrant, aut utilissimis vitae agendae monitis homines juvant, Sapientia appellata quoque est; quae erat altera sapientiae integrae pars, qua homo integer ex Dei pietate animitus homines omnes diligeret: ex quo genere septem Sapientes suos Graeci numerant, atque in iis Solonem, qui legibus Atheniensium libertatem fundavit: et populus Romanus Sempronium a maxima Juris scientia σοφόν appellavit (1), et Scipionem Nasicam a Senatu sapientissimum mortalium, ut Socrates ab Oraculo, judicatum, corculum dixit (2). Atque huc referendum quod Polybius scribit (3), quem

Polibii locus benigne exceptus.

vere sapiens.

locum impii in suam partem detorquent, quod si homines omnes essent sapientes, istis religionibus et legibus non esset opus: nam de vera sapientia humana eum intellexisse Unus Ada integer benignius est, et qualis in Ada integro fuit, Historicum sapientissimum conjectasse; nempe, nisi Ada peccasset, cujus unius integri vera sapientia humana fuit, ex mente pura Deo uniti viveremus, et Deum contemplando, nullas cupiditatis audiremus turbidas voces; unde nedum innocentem humanam vitam, sed ageremus quoque beatam. Justitia fortitudine Itaque Polybius id ad illud ipsissimum instar, quo Themistocles, dixit, si justitiam homines colerent, fortitudine opus non esset: et ut Aristoteles in Ethicis multo gravius, si amicitiam, quae omnibus omnia communia esse dictat, coleret genus humanum, ne ipsa quidam Justitia indigeremus, ac proinde nec legibus, nec republica. Quare haec sapientissimorum hominum vota nihil aliud sunt, nisi Naturae humanae integrae a Deo creatae conjecturae. Ceterum Polybius more hominum fecit, qui falsas omnes religiones ex sua falsa aestimavit.

A micitia major justitia.

Corrupto homine, Religio pietati,

Natura autem per Adae lapsum corrupta, Pietati successit Religio, quae proprie est summi Numinis metus, et

(1) L. 2, SJuris civilis, vers. Post eos, D. de orig. Jur. S Juris civilis vers. fin. D. de orig. Jur. (3) Lib. VI Histor. quidem ex conscientia reatus; quo sensu verum illud Poëtae, quod impii sibi adjudicant,

Primus in orbe Deos fecit timor . . . .

Castitati vero mentis succurrit Castitas corporis, quae perpetua Hebraeis erat circumcisione, quam ob corporis mundiciem alias satis multas nationes recepisse Eruditi notant: bracis et temporaria; sed et ab iisdem Hebraeis sacrificaturis castitas corporis praeterea lavacris repetebatur. Gentes autem sacrificaturae solum lavabant, de quo ritu conceptum caput illud a Cicerone de Legibus, Deos caste adeunto: nam pars altera pietatem adhibento, a natura integra ad corruptam translata est, qua pietas habita deinde est, Deos vereri ac metuere. Et Honor proprie Dei quia ex metu Numinis pietati sive amori erga Deum in est; natura integra, successerat honor in corrupta, quem proprie de Diis dici Aristoteles docet; estque nostrae infirmi- Quid? et unde? tatis ac divinae potentiae significatio, quae fit aris, templis et sacrificiis; hinc lex XII Tabb. apud Ciceronem postquam pietatem jusserat, quam nos honorem sumus interpretati, protinus subdit, opes amovento. Et ita pro vero Dei cultu, qui natura integra erat ex mente pura amor Ejus discrimen in-Dei; natura corrupta fuit gentibus, solo puro corpore Diis ter Hebraeos et gen-tes. exhibitus honor; Hebraeis vero et circumcisione et lavacris corpore casto, sed potissimum spiritu contribulato, corde contrito et humiliato, ac proinde mentis castitate magis, quam corporis vero Deo sacra faciebant.

Cumque homo integer aeternum verum mente pura contemplaretur; in corruptione homines caelum oculis contemplari coeperunt, quae est nativa Contemplationis significatio (1) ab augurali vocabulo templis caeli, hoc est caeli regionibus, quas Augures augurium capturi designabant: et extemplo pro statim, quum, augurio capto, de Turri augurali protinus descendebant. Cumque homo contemplaDivinationis. tione veri aeterni ex mente pura, jam vitae agenda a Deo ipso discebat; deinde genus humanum corruptum contemplatione caelum de vita agendis consulebat. Hinc Populus Populus Hobraeus Hebraeus, qui verum Deum colebat, nulla Divinatione fun-nulla Divinatione datus, quae est praecipua ratio cur a gentibus segregaretur; quibus simul cum Idololatria, gemina Divinatio orta Idololatria et Diest, in Asia apud Chaldaeos, qui caeli errones et motu et tae. lumine insigniores finxere Deos, et ex eorum conspectu lutura significabant, quae Magia dicta est, et cujus gnari

(1) Lib. super. Cap. CIV.

Magi, seu Sapientes appellati: in Europa, ut apud Latinos Graecosque Divinatio in auspiciis posita est.

Atqui Dei cultus ex veri aeterni cognitione cum mente pura in homine integro aeternus fuisset, nam semper uniformis fuisset; hinc, homine per peccatum cognitione veri

Res divinae natu-

ligionum materia.

ex mente pura in vitae agendis mulctato, substitutum est Certum in natura vero certum (1); et legibus certi Dii, certae cerimoniae, corrupta vero in na- certae formulae verborum institutae, ut religiones, quantum in humanis liceret, aeternae essent: quae sunt res Res divinae civiles. divinae, quas leges jubent, et apud vulgus respondent rebus divinis, quas philosophi rationibus docent, et sunt Ut metaphysica re- prima et aeterna vera, quae Metaphysica statuit (\*). Quare de quibus Metaphysica agit, sunt populis religiones fundatae, vera Hebraeis, qui unum Increatum Mundi Creatorem sub nulla imagine, falsae gentibus, quae Mundum, Mundique animam, ejusque animae mentem, seu vim motricem Mundo coëvam, necessario agentem et in partibus Mundi divisam, ut ex. gr. vim motricem aëris Jovem, ma-Sapientiæ integræ ris Neptunum, sub idolis sunt veneratae: et ita Sapientiae partes, ut corrupta Integrae partes duae (\*\*), ut per corruptam naturam licuit, iterum coaluere, altissimarum rerum contemplatio, et consilia conservandae humanitatis; itaque religionibus fundatae

natura divisae coaluere.

gentes, et genus humanum propagatum.

Insuper quia originis vicium humanam naturam corrupit (2); ea divino auxilio supra naturam comparato restitui oportuerat, cum naturâ non posset. Sed dixi, ut per corruptam naturam licuit: nam civiles Gentilium religiones Religio Deistarum falsas satis se ipsae redarguunt; religiones Gentilium Philosophorum ex nostris principiis ita confutantur (3). Sentio meam mentem finitam; namque innumera non intelligo: at per ideam ordinis aeterni, ego aeterna agnosco vera, per quae cum infinitis intelligentiis, si usquam infinitae essent, communico: quare idea ordinis aeterni idea mentis finitae non est; et mentis tamen eam esse oportet, cum per ideam corporis me intelligam circumscriptum et limi-

falsa demonstratur.

(1) Lib. super. Cap. LXXX cum duobb. seqq. et Cap. CXVII. (2) Ibid. Cap. XXI usq. ad XXXI. (3) Ib. P. I Dissertationis universac.

(\*) In lib. De Antiquissima Italorum Sapientia, etc., monebat auctor Superos, quos veteres Itali colebant, non esse nisi symbolum exotericon scientiae philosophorum de Essentiis infinitis et aeternis. Cap. II, p. 64.

(\*\*) Videlicet mentis castitas, et animi pietas, quae in homine corrupto respondent philosophicae et civili sapientiae. Conf. supe-

rius pag. 163.

tatum; est igitur mentis infinitae: mens infinita Deus: atqui ea mens mea non est, quam finitam intelligo; igitur omnes Deistae falsi, qui putant Deum infinitam mentem in infinito corpore, in me, dum cogito, formam peculia-

rem partis induere.

Insuper, quia originis vicium humanam naturam corrupit, eam, cum jam natura amplius non posset, divino demonstratio. auxilio supra naturam comparato restitui necesse fuit: vicio originis homo aeterni veri cognitione pura mulctatus: igitur aeternum verum humano generi, ut repararetur, ratione supra naturam comparata, non argumentis, sed per unam mentis virtutem, Fidem, erat restituendum. Hinc Verbum divina Sapientia humanam naturam induit, et monstratio. contrariam legi membrorum, ac vere heroicam legem proposuit, quae virtutis officia longe eminentioris, quam ulli nae super Ethnicam unquam gentium Philosophi docuere, praecepit, infinitum praestantia. in Deum amorem, et omnibus in omnes vel ignotos, vel immeritos, vel demeritos, nempe etiam inimicos, ex infinito Dei amore, Charitatem; quae Adae integri ex Deo pietas fuerat, ut diximus. Cumque natura humana labefactata tatis demonstratio. praecepta ex se sola praestare non posset, ei restituit suis demonstratio. supra naturam auxiliis mentis, non corporis castitatem, quae erat altera in natura integra divini pars cultus; non quidem ut in natura integra, cum jam esset labefactata, sed ex eo genere, ex quo in natura integra fuerat: et castitatem quidem duplicem, alteram perpetuam, quae circumcisionis mysterium est, instituto Baptismate, quod nobis Dei veri, et omnium quae ab eo revelata sunt, co-Baptismi, gnitionem praestaret firmam, et sic mentem erroribus purgaret; alteram temporariam, instituta Poenitentia, qua ejus infinitum Numen laesisse infinitum doleremus, et sic ani-demonstratio. mum purgaret affectibus.

Hinc istam animi voluptatem, quam in frenandis volu- Herois Christiani ptatibus corporis Ethnici Philosophi ex virtutis jam firmato demonstratio. habitu docent, suum, quem ipsi formant, Heroëm sentire, at experiundo ipsi non sentiunt, quia, corrupta natura, sentire non possunt; et dolorem terrenae gloriae affectu solantur, ut Codri, Scaevolae, Curtii, Deciique; Heroi Christiano Divina gratia ad Dei gloriam parit, dum is cum

sui contemptu fortia patitur.

Etenim, quia Adae peccato infinitum Numen violatum, Verbum humanitate assumptà, aeternus Sacerdos semet monstratio. aeternum Agnum in infiniti honoris aeterno Sacrificio se obtulit Patri, ut genus humanum Deo propitiaret; ex cu-

Fidei Christianae

Incarnationis de-

Virtutis Christia-

Christianæ Chari-

Et Poenitentiae

Novi Foederis de-

jus *Divini Sacrificii* meritis Divina Gratia ita trahit ab Deum homines, ut, quemadmodum appositissime D. Augustinus (1) ex Poëta docet,

... Trahit sua quemque voluptas.

Beatitudinis aetertio.

Postremo homo vicio originis aeterni boni fruitione in nae Spei demonstra- hac vita mulctatus. Igitur aeterna beatitudo ex Christi meritis reponenda iis qui Christi virtute et exemplo adjuti, et freti caelesti spe, in hac vita cum cupiditate pugnarent, et fortia paterentur (a). Et ita pietas erga Deum, et omne genus humanum prae

Deus Charitatis Christianae principium et finis.

Deo, quae regnasset, natura integra, in charitatem, quam Christus unice praecipit, conversa est; quae tam impense leges ex jure naturali dictat, ut officia virtutis ethnica longe eminentioris suadeat: suaque virtute, lege et exemplo naturam corruptam restituit, ut vita hominis divina, quae a contemplatione Dei ex pura mente coepit, ad Deum tandem eodem contemplationis genere post hanc vitam rediret. Quia autem religio legum est fundamentum; ideo falsa Romanorum religione lex XII Tabb. fons omnis antiqui Jurisprudentiae Juris, ordiebatur a castitate corporis; religione vera in novae idem ac Me-Imperium Romanum insinuata, Constitutiones Imperiales, quae Jus novum ex ordine naturali condidere, incipiunt a castitate mentis, nempe a vera Divinae naturae cognitione, sive a Titulo de Summa Trinitate et Fide Catholica: ut quae Philosophi gentium ex vi veri in officiis ponebant et pudore judicabant, Christiani legibus ad conscientiae dictamen jussis exequerentur: ita ut Philosophum ex ipsius philosophiae officio oporteat esse Christianum.

nae principium.

#### (1) Tractatus XXII in Johannem.

Jurisprudentiae Universae conformia.

Pro nostris Prinvirtutes tres.

(a) Et pro tribus, quas pro Juris Universi Principiis, quae Lib. cipiis Theologicae priore disseruimus, virtutis partibus, tres Theologicae virtutes enumeratae: Fides, quae mentem, seu nosse veris aeternis revelatis illustrat; Spes, quae animum, seu velle ad aeterna bona revelata excitat; et Charitas, quae conatum, seu posse ad operas Christia-Earum subjectum nas obeundas confirmat: quae virtutes tres, tanquam pro subjecto habent animi humilitatem, qua homo, ut Libro priore diximus, amorem sui in sui contemptum convertit, et sic informem omnium vere Forma Divina bonorum se agnoscit; et Divina Gratia est veluti forma quae omne verum bonum de sursum huic subjecto indit: et sic saniori de Gratia doctrinae, ut Lib. priore diximus quoque, sunt Principia nostrae

humilitas;

Gratia.

# CAP. V.

# Quae Platonis Dogmata Metaphysica recipienda.

Et quando pura contemplatione veri aeterni frueretur natura recta; et eam Adae peccato corruptam esse de-

monstravimus (1) vera Platonis dogmata tria:

Primum de genere rerum supra corpus, ac proinde aeternarum, quae non sensu, sed intellectu percipiuntur, sive doctrina de *Ideis*, quantum referunt menti aeterna vera; Def quantum autem inde conficit, animos humanos hominum generationi praeextare, falsum: nam vel ideas menti Deus dum eam creat, indit, ut Renato Carthesio, vel per occasiones aut creat, ut Antonio Arnaldo, aut exhibet, ut Malebrancio videtur (\*).

De sdearum aeter-

Secundum de Immortalitate animorum, cum animus De Immortalitate sit humanae mentis subjectum; et mens humana sit aeter- animorum. norum verorum domicilium et sedes; et fieri non possit ut temporariis rebus fulciantur aeternae.

Tertium de Providentia Divina, nempe mente aeterna, De l'Adentia. quae aeterno rerum ordine cuncta dispensat ac regit; in cujus aeterni ordinis idea aeternas veritates cognoscimus (2).

De Divina Provi-

# CAP. VI.

# Ut probanda Dogmata Metaphysica Stoicorum?

Igitur Stoicorum dogma de Fato falsum, quatenus est De Fato dogma qua necessaria rerum series, quae sua vi abripit cuncta, et liberum hominis arbitrium quoque; sed quantum VERBUM est, quo Deus humanae menti aeternum verum fatur, unde Fas jus naturale posterius dixere Philosophi (3), sententia Qua verum? est planissime vera: cum id Jus sit omnino immutabile (4) (\*\*).

(1) Lib. super. a Cap. XXI usq. ad XXXI. (2) Ibid. principio. (3) Ibid. Cap. XLVIII. (4) § Sed naturalia Instit. de Jur. natur.

(\*) Postremam Malebranchii opinionem Vicus caeteris praestare videtur in Libro Metaphysico, pag. 81, 128, 130; et revera haec melius respondet duobus principiis quae sunt quasi fundamenta hujus operis, in quo ordo logicus jurisprudentiae effluit ex Platonicis ideis, ordo historicus vero pendet occasionaliter a mundo materiali.

(\*\*) Vide Lib. Metaphys. p. 88, et lib. I Juris Univers. p. 19.

Vici Op. lat. T. II.

#### CAP. VII.

# Injustum ab Epicuro Metaphysicae indictum bellum (\*).

Inane nihil est.

Falsum igitur Epicuri dogma de uno rerum genere nempe corpore, et quod corpus non est, sit inane seu nihil: unde duo universae naturae principia statuit, corpus et inane: qua doctrina menti, et omnibus quae mente constant, ita nefarium, ut internecinum bellum indicit.

De casu dogma im-

Cumque non agnosceret aliud, quam corpus et inane, becillium ingenio- trahitur in illud omnino improbabile, et prorsus ridendum dogma de Casu, quod fortuito atomorum per inane concursu cuncta fiant, et temeraria sorte regantur: unde ipsius Horatii Epicureae sectae judicio,

> Insanientis dum sapientiae Consultus errat,

Divinam Providentiam tollit.

Αὐτοψία incerta veri regula.

Atque ex eadem impia doctrinae consensione tractus αὐτοψίαν sive sensuum evidentiam veri κριτήριον statuit nimis ambitiose, quod res tales esse definit, quales cuique videntur: et sic aeterna vera, in quae omnes homines sensibus, ingeniis, moribus, studiis, quantum est, diversissimi, et saepe etiam inter se adversi et infensi maxime, constantissime conveniunt, negat.

#### CAP. VIII.

#### De Christianae Moralis veritate.

Principiis Christianae Religionis veris Metaphysicae ope demonstratis (1), gradum fecimus ad Christianam moralem, primariam Metaphysicae Christianae et Theologiae revelatae sobolem: et vidimus (2) Virtutem esse vim veri, quae cum Vita Christiana cupiditate pugnat. Igitur vera Ethica Christiana, quae docet, militiam esse vitam hominis super terram; et definit Virtus Christiana cum Apostolo virtutem, legem mentis, quae pugnat cum lege membrorum.

quae?

- (1) Lib. super. a I Cap. usq. ad XXII. (2) Ibid. Cap. XXXIII.
- (\*) In hoc Capite, nec non in Cap. XV, XIX hujus Partis Auctor alludit Carthesio. Cf. Vici vitam et Lib. Metaph. p. 66-67.

#### CAP. IX.

# Omnis Ethnica Philosophia de bonorum finibus falsa.

Igitur ista humana beatitudo, quam Ethnica Philosophia Nulla humana beavenditat, est falsa humanae miseriae persuasio: namque iste titudo. Philosophorum Heros, qui cum animi voluptate a corporis Heros Philosophovoluptatibus temperet, et terrores ac fortia ad necem usque rum Adae integri cum gaudio patiatur, quando Christi gratiam divinari non poterant, est praestantium ingeniorum de homine integro conjectura.

#### CAP. X.

# Nullas Ethnicorum perfectas esse virtutes.

Et id ipsum quod Ethnici Philosophi docent, nullam veram virtutem solitariam agere, et ubi ex vero una ibi omnes adesse comites (1), est publica eorum confessio, suas Ethnicorum perfectas non esse virtutes; quibus omnibus subest φιλαντία (2); nam gloriae terrenae affectu sunt Ethnicae virtutis editae. Unde impia illa Stoici Sapientis superbia, qui Deo stimulus philautia. Opt. Max. sola beatae vitae aeternitate cedit.

superbia.

# CAP. XI.

Solam Divinam Gratiam veram praestare virtutem posse.

At pelautia in nostra labefactata natura suum habet principium (3): igitur quae eam vincere possit, virtus major humanâ est. Haec est Divina Gratia victrix cupiditatis humanae: quae in nobis nostri contemptum, et abjectionem demonstratio.

gignit; unde omne bonum de sursum agnoscamus. Quare Christianse virtuspiritus humilitas omnium Christianarum virtutum subje- tis sundamentum abctum est.

Divinae Gratiae

(1) Lib. super. Cap. LV cum duobb. seqq. XXXVIII. (3) Ibid. Cap. eod.

(2) Ibid. Cap.

#### CAP. XII.

Quae moralia Platonis Dogmata cum nostri constent, sive adeo cum Christianis.

Ut Philosophia meditatio mortis?

Hinc vera Philosophiae definitio a Platone tradita, quod sit meditatio mortis; qua sensus et cupiditatem, quantum pote est, restinguamus, quo facilius vivamus ex vero et ratione.

Philosophiae finis Indidem verum illud, praecipuum immo summum phiunio mentis cum losophiae fructum esse, unionem mentis cum Deo.

na? quae bruta?

Et hinc quoque illud verum, veri aeterni contemplationem Quae vita hominis vitam hominis esse divinam; ex vero aeterno agere cuncta divina; quae huma- vitam humanam; agere quaeque ex falsis sensuum vitam vitam humanam; agere quaeque ex falsis sensuum vitam

Honestas pulchriquanta?

Postremo et illud, quod haec omnia consequitur, Homini tudo virtutis, et esse ex honestate vivendum, seu vivendum ex conformitate cum aeterna ratione: quam ait Plato pulchritudinem esse virtutis; eamque esse tantam intelligit, ut si corporis oculis cerni posset, omnes virtutis amore deflagrarent.

#### CAP. XIII.

Quae Stoicorum moralia dogmata Christianis consentanea.

Stoicis quae bona, quae mala, quae neutra?

Conveniunt cum Platone hac in re Stoici, qui bona honestate, mala turpidine definiunt; cetera naturae corporis, fortunae, ἀδιάφορα, sive indifferentia statuunt, hoc est, ei qui uti scit, bona; qui uti nescit, mala.

Quid sequi Deum?

Et vivere convenienter naturae rationali, iis celebre illud est, sequi Deum.

Antiquorum Juris Interpretum et Stoi-

Haecque ipsis sunt, naturae quae dicunt consequentia; corum principia mo- quae nos demonstravimus eadem omnino esse, ac Jus naralis doctrinae ea- turale posterius antiquorum Juris Interpretum, seu naturalis ratio, quae ἀδιάφορα, in quibus sunt prima naturae, quae ipsi dicunt Stoici, et circa quae versatur Jus naturale prius antiquorum Interpretum, regit ac moderatur (1).

Officium quid? et unde dictum?

Et naturali rationi conveniens definiunt, officium, quod Grammatici dictum perperam putant per ἀντίφρασιν, quod

(1) Lib. super. Cap. LXXVI cum tribb. seqq.

non officiat; cum sit a particula ob, quae ut plurimum persectionem significat, et facio; quasi perfecte, seu recte, Grammatici. seu bene factum.

At ἀπαθία, sive affectuum vacuitas, nisi ea quoque sit Apathiae vanitas. acutissimorum ejus sectae Philosophorum conjectura de Homine Integro, qualem a Deo creari oportuit, ea plane est irritum humanae fragilitatis votum.

#### CAP. XIV.

# Epicuri in morali doctrina lapsus.

Falsum igitur Epicuri placitum, qui, cum corpus in na- Epicuri prava potura tantum agnosceret, supra naturam nihil, ex consen- sitio, methodus resione doctrinae, sive misera necessitate adactus, cum animum aut corpus, aut corporis modum esse statuisset, de veris rerum sensu dijudicans, corporis voluptate humanam felicitatem definivit; cum delectu et modo tamen, uti praescribit eo pulcherrimo morum canone, ut sapiens ex voluptatibus eas sequatur, quae minimum doloris, ex doloriconvincitur. bus eos, qui plurimum secum afferunt voluptatis. Sed non agnoscit hunc delectum, hunc modum haberi a mente, non sensibus, delectus enim corporum, modus corporum non sunt ipsa corpora, nec sunt inane, seu nihil; neque inanis modum esse, cum nihili nulla sint attributa; neque rursus corporis esse modum, nam a corporibus ipsis haberetur; et omnes qui sensu saperent, essent Sapientes: mensura enim est modus corporis, sed non a corpore; proprietas enim corporis est metiri posse, ut et moveri; at artificis est regula, ut alterius opera movere est: nisi forte ut temeraria atomi declinatio Mundum condidit, ita casus quoque faciat sapientem. Igitur fateatur Epicurus philosophiam (1) esse opus alterius rei, quam corporis et inanis, et quae neque inanis neque corporis modus sit; eamque rem, praestantissimi operis ac plane divini, ut philosophia est, esse Auctorem; et de vocabulis, animus, mens, et Deus, cum Epicuro, ejusque asseclis ne contendamus, cum animum, mentem, Deum, rebus ipsis quales nos intelligimus, fateantur.

Corporalis volun-

(1) Lib. super. in Proloquio, Lem. I et II, et principio.

#### CAP. XV.

# Aristotelis de Finibus dogmata corriguntur.

Aristoteles a se ipso reprehenditur.

Et Aristoteles falsus, per eas ipsas sane aureas, quas de contemplativae vitae felicitate sententias in libris Ethicis profert. Eam enim dicit esse omnium beatissimam; utpote quae tota operatione stet, quae est homini intima; paca-

Metaphysicae vitae tissima, maxime perennis et semper praesens; quae non beatitas longe major, feriatur, ut operatio sensuum; non foris quaeritur a sensibus; nos nostri conscios indubitanter facit, non dubie, uti sensuum operatio; corporis minime eget, et postremo hominem Deo unit: unde contemplativam vitam hominis, divinam appellat: quae omnia didicit a Platone: et tamen alium finem summum agendae vitae statuit, nempe operationem cum virtute; quam dicit esse laboriosam, sensuum testimonio nobis gnaram; quam rationem pulchre affert,

cur sensibus tantopere delectemur; corporis et sensuum

Prae moralia

corporis, atque etiam fortunae egentem; nam ad prudentiam sensuum alacritate, ad temperantiam deliciis, ad fortitudinem corporis robore, ad justitiam exercendam hono-Ut Metaphysica est ribus opus est. Atqui operatio cum virtute non finis, sed omnis veri fons, ita medium est ad felicitatem, ut ejus frequenti exercitatione

cupiditatem restinguamus, quo facilius possimus verum acternum mente pura contemplari, quae, cum in hac vita non detur, possimus aeternam promereri beatitudinem, quae Boni metaphysici nihil aliud nisi ex mente pura Dei contemplatio est. Nam et boni moralis et si verum unum, verum bonum unum quoque esse necesse

est; et si verum unum aeternum, una spectanda est ae-

lato discrimine.

terna.

terna felicitas. Non igitur alius metaphysicae, alius ethicae, Una et vera animi alius politicae finis; sed qui metaphysicae, idem ethicae, beatitudo, quae ae- idem quoque politicae finis esto: ut ad veram, nempe aeternam felicitatem ducat vera aeterna meditari hac, ut corruptae naturae licet, mente labefactata, ut possimus ex vero aeterno agere cuncta, et per haec tanquam media porro aeternum verum mente pura post hanc vitam contemplemur: quod sane si facerent homines, nedum singuli

ac secreti, nedum unius civitatis cives, sed universum genus humanum, quantum corrupta fert natura, beatissimam Boni Metaphysici vitam ageret (1). Quapropter, quae unum, quem supradi-prazim una Charitas Christiana docet.

(1) Lib. super. Cap. XXIV cum duobb. seqq.

ximus, finem Sapientia Christiana proponit, eadem prae-cipit perquam longe omni ethnica eminentiorem virtutem; et omnibus edicit, ut diximus, in omnes vel ignotos, vel immeritos, vel demeritos, inimicos, ex Deo, et prae Deo charitatem. Quare si ideo, quod Politiae finis est fine, quem spectat Ethice, magis diffusivus boni, iccirco finem civilem dum morali, sed e-Aristoteles fine morali praestantiorem putat; finis Ethicae tiam civili Ethnico-Christianae omnium praestantissimus est, qui bonum dif- rum praestantior. fundit in genus humanum universum.

Finis Ethicæ Chri-

#### CAP. XVI.

# De civilis Doctrinae Christianae praestantia.

Ex morali civilis doctrina, tanquam e vitis gemmâ palmes educitur: in qua demonstravimus (1) homines naturâ sociales; et hoc societatis ingenium a Deo nobis ingenitum per ideam aeternam juris aequi, cujus studio homines coierunt in civitates, et fundarunt respublicas (2). Igitur summae Potestates vere ab Apostolo dictae sunt Ordinationes origo Divina.

Potestatis civilis

Desiderio juris aequi a Deo originem habent respublicae; nam ex secessionibus vetustissimorum Clientum, qui origo desiderium aeiniquius habebantur ab Inclytis, primas respublicas et quidem Optimatium in terris extitisse Libro super. probavimus (3). Igitur vera Doctrina civilis Christiana, quae docet, aequo itidem jure respublicas esse administrandas; ex illo ipso Politicorum monitu, quo dicunt, quibus artibus regna imperiaque fundantur, iisdem, ut conserventur, artibus regi oportere.

Rerumpublicarum qui juris.

Et vero si omnem Historiam percurramus, nec pacatiores respublicas, nec Principes modestiores inveniemus, quam apud Christianos: et si quando aut Tyrannos Principes, aut bellis civibus vexatos populos legimus Christianos, temporibus fuerunt, quibus Religionis Christianae circa mores doctrina Christianorum vicio, quod ad usum attinet, graviter laborarit.

Beneficium Christianae Religionis.

(1) Lib. super. Cap. CIV cum duobb. seqq. (2) Ibid. Cap. CXIII. (3) Ibid. Cap. CIV.

#### CAP. XVII.

De Juris principiis Christianae Religioni conformibus.

va Religioni Christianae conformis.

Animus reipublicae jus aequum omnibus, cujus ideam Jurisprudentia no- aetermam a Deo esse demonstravimus (1). Unde formam rerumpublicarum aeternam ordinem naturalem esse confecimus (2); ac proinde animum reipublicae non esse aequum aequitate civili, sed aequitate naturali (3), non quod condunt sive interpretantur Capitoniani, sive Jurisconsulti Politici, sed Labeoniani, sive Jurisconsulti Morales (4).

Jus autem naturale cum antiquis Juris Interpretibus, na-

turalis aequitatis investigandae solertissimis Philosophis, fecimus duplex prius et posterius; et utrumque vi, seu co-De conatu obser- natu constare diximus (5). Sed omnem conatum corporibus abnegavimus: conari enim nihil aliud est nisi alienum subsistere motum: in conatu enim curva virga est, quum in adversam partem inflexa manet; sed conatus non virgae est, sed manus, quae virgae motum in oppositam parlem subsistit. Itaque in nostra Metaphysica, et in Epistolis quas ad eam scripsimus, omnes conatus e physica ejecimus, et ad metaphysicam ablegavimus (\*): nam posse subsistere cor-

poris motum ejusdem est, qui dare potest, nempe mentis et Dei: et Philosophus plane non est, qui conatus corporum veros esse motus negaverit (6): nam conatus est corporis, sed non a corpore: et qui corporibus conatus attribuit, idem et iis attribuat occulta naturae consilia, ingenia, studia, symphatias, antipathias. Hinc Jus naturale prius brutis animantibus abnegavimus (7), quae est vis corporis excita a cupiditate, quam bruta animantia non habent, sed quandam cupiditatis imaginem, quem appetitum dicunt; qui non est vera cupiditas, cum liberum non habeant bruta principium, quod ipsorum motus subsistere valeat. Jus autem naturale posterius est vis veri et rationis (8), quae in conatu cupiditatem habet, sive subsistit motum cupiditatis:

<sup>(1)</sup> Lib. super. Cap. XLIV cum seq. juncto principio. (2) Ibid. (3) Ibid. Cap. CLIII. (4) Ibid. Cap. CCXII, § Ut (5) Ibid. Cap. LXXV, S Cumque vita. (6) Ibid. Atque hacc. (7) Ibid. Cap. eod. S Illa parte. Cap. eod. § Atque hacc. (8) Ibid. Cap. eod. S Illa autem.

<sup>(\*)</sup> Lib. De Antiquissima Italorum Sapientia, pag. 68, 71, 135.

et diximus jus naturale posterius priori indere formam juris; quia ei indit immutabilitatis notam in eo quod fieri per naturam non potest, ut prius per naturam non liceat (1).

Quae juris principia sunt maxime conformia saniori de Gratia doctrinae. Ratio enim naturalis est, qua gentes ipsae tiquorum Interpre-tum conformia sa-sibi sunt lex: eaque est lumen divini vultus super omnes niori doctrinae de signatum; et immutabiliter tuetur libertatem humani arbi- Gratia Dei. trii, ut possimus, si volumus, subsistere motus cupiditatis. Sed gentes vel Christianae ipsae exsortes divinae gratiae aliis cupiditatibus, ut humana gloria, non tam subsistunt, quam deflectunt motus cupiditatis, unde edunt imperfectae virtutis facinora: sola Christi gratia victrix praestat, ut possimus prae Dei glorià recte velle; atque adeo sola virtus Dei in quaque virtute omnes virtutes praestat, quam diximus esse verae virtutis notam (2).

# CAP. XVIII.

Epicurus Jurisprudentiae Christianae importunus.

Hinc vides Epicurum, quam sit Christianae Jurisprudentiae importunus, qui ut Metaphysicae hostis genus rerum lentus et ageometra. aeternarum supra corpus negavit; ita Matheseos contemptor; demonstratos commensus rerum aeterno vero constare haud naturalis ignarus. moratus est, arithmeticum et geometricum, in quibus justitiam commutativam et distributivam consistere demonstravimus (3). Itaque jus in natura nullum esse putavit, idque in opinionibus posuit, non honestate aeterna, sed fluxa corporis utilitate censuit, eâque variante, variari opinatus est. Quare sensibus obsequentem facile eum Machiavellus, Hobbesius, Spinosa, Baylaeus postea secuti sunt (4). Sed id fuerit gravissimum argumentum, hos errare omnes, Spinosam maxime, qui mente, non sensu de veris rerum dijudicat, nec admittit, nisi apertissime demonstrata, et in haec placita cum Epicuro conveniat, in quibus Sceptici et cum Epicuro et cum Spinosa conveniunt.

Epicurus et corpu-Proinde Justitiae

(1) Lib. super. Cap. LXXVIII cum seq. (2) Ibid. Cap. XL (3) Ibid. Cap. XLIV. (4) In Proloquio, § Quare.

#### CAP. XIX.

# Platonici Jurisprudentiae rebus commodi.

Et videant Vinniani (1), an recte jura esse Platonis *Ideas* per jocum dicant, qui animum humanum demonstrat esse immortalem, quem Jurisconsulti docent, esse universi Juris domicilium et sedem; et proinde ille demonstrat animum humanum immortalem, quod si ex genere rerum Metaphysica juris quae supra corpus sunt: unde perspicue conficitur, jura ex genere rerum aeternarum esse per hoc, quod vel corporum, non corpora sunt: in quo stat Metaphysica universi Juris illa rerum divisione, qua Jurisconsulti res in corporales et incorporales dividunt, et illas sensu, has intellectu consistere omnino statuunt, et nos gravius Lib. super. firmavimus (2).

stat Metaphysica Platonicorum.

#### CAP. XX.

# Jurisconsulti Christianae Religioni Philosophis utiliores.

Sed hoc Jurisconsulti ipsis Philosophis praestant, quod uti ipsius veri vi, aliud agentes, nempe dum leges interpretantur, ad Platonicos accessisse demonstravimus (3); imprudentes eadem ratione Christianae Religioni magis quam Philosophi ipsi subserviunt. Cum enim jura individua statuant, ea partis posse unquam induere formam negant, sed juris alicujus sociis sive in solidum, sive pro indiviso adesse respondent; quia jura spiritales res sunt, aut rei spiritalis modi: et nos in falsum illud Deistarum concesserimus dogma, Deum esse infinitam mentem in infinito corpore, et in homine rationis, in bruto sensus, in planta vitae, in corpore extensionis peculiares et divisas partium formas induere?

Metaphysica de juribus individuis Deistas confutat.

<sup>(1)</sup> In ejus Commentar. Inst. de Reb. corporal. et incorpor. in (2) Lib. super. Cap. CLXXXV, S Namque. Cap. eod. § Hanc.

# PARS POSTERIOR

#### DE CONSTANTIA PHILOLOGIAE

Ut autem homo intellectu et voluntate constat; ita quic- Omnis scibilis quid scit homo, ab hominis aut intellectu aut voluntate fontes duo: profluxit; ac proinde omne quod dicunt scibile, aut ad rationis necessitatem, aut ad auctoritatis arbitrium refertur. Philosophia firmat constantiam rationis; tentemus, ut Philologia firmet constantiam auctoritatis, qua viâ, diximus, auctoritatem partem esse rationis (1).

#### CAP. I.

#### Nova scientia tentatur.

Est enim Philologia sermonis studium et cura; quae circa Philologia quid? verba versatur, corumque tradit historiam, dum corum Ejus partes duae: origines et progressus enarrat, et sic per linguae actates dispensat, ut eorundem teneat proprietates, translationes et usus.

Sed cum rerum ideae quibusque verbis appictae sint, Et historia rerum. ad Philologiam in primis spectat tenere rerum Historiam. Unde Philologi de rebuspublicis, gentium et populorum moribus, legibus, institutis, disciplinis, opificiis pro suo Ejus subsidia: jure commentarios scribunt; rem Lapidariam, Numariam- Lapidaria, Numaria, Chronologia. que et Chronologiam sedulo tractant, unde edunt testimonia antiquitatis graviora: atque haec omnia, quo omnes doctarum linguarum Scriptores sive Oratores, sive Philosophos, sive adeo Historicos et maxime Poëtas, enarrent: amplissimus, Munus reipublica a quibus respublica eam sibi maximam capit utilitatem, ut maximenecessarium. interpretetur antiquam linguam religionis et legum.

Sed antequam de Re Historica quicquam libemus, juvat Programma Chronologicum heic proponere, in quod omnes consentiunt, quantum nobis ea exhibeat, quae ad nostra Historiae Principia statuminanda conducant.

(1) Lib. super. Cap. LXXXIII.

Diluvium. An. ab O. C. 1656. Partitio Orbis Terrarum inter Noachi filios. An. 1657. Magia inter Chaldaeos nata-Nimbrodus (seu Babylonica Linguarum confuvel sio, et Assyriacum primum fun-Nembrot ( datum Regnum, Chaldaeorum. intra 200 Thebana. ab Diluvio Tinensis. annos. Ægyptiorum Dynastiae quatuor Tanensis. <sup>(</sup>Memphitica. Abrabamus vocatus. An. 2082. Cecrops Ægypto (1) dictus deducere duodecim exiguas Colonias in Atticam, ex quibus postea Athenae coalucre. Hellenus, Deucalionis filius, in Thessalia Regnum fundat, et gentem Graecam. Cadmus, Phœnicius (2) Coloniam in Graeciam An. 2448. deducit, et Thebas in Boeotia condit. Ægyptiacae (1) et Syriacae (2) Potentiae argumenta. Lex Mosi data. An. 2491. Danaus Ægyptius (1) Argivo Regno Inachidas spoliat. Au. 2553. Pelopes Phrygius (2), Tantali filius, in Peloponneso Regnum fundat. An. 2682. Iterum Ægyptiacae (1) et Asiaticae (2) Potentiae argumenta. Omne praeteritum Tempus excurrit Graecis Obscurum. Ninus Beli filius fundat Regnum Assyriacum secundum Medorum gente. An. 2737. Tyrus navigatione et coloniis celebratur. An. 2752. Asianae Potentiae argumentum. Et floruit Minos primus gentium legislator. Atque id Tempus Heroicum, quo Orpheus, Hercules, Jason, Castor, Pollux, Argonautae. Et Theseus Athenarum Regnum fundat. Aborigines per hanc actatem in Italia regnant. Trojanum Bellum. An. 2820. Hinc Ulyssis et Æneae errores; mox Albae Regnum. Regnum Hebraeorum in Saule fundatum. An. 2909. Per quod tempus Athenieuses, suppresso Regno, falsa θεοχρα**τί**α reguntur. Attici et Æoli Colonias in Joniam, sive Asiam Minorem mittunt. An. 2949. Graccae Potentiae argumentum. Cumae Urbs fundatur. An. 2960. Quatuor Ægyptiorum Dynastiae in unam Thebarum concedunt. An. 3033. Circa haec tempora Sesostris Ægyptius florere memoratur. Hesiodus floruit. An. 3089. Carthago a Tyria Didone fundata. An. 3113. Argumentum Phoeniciae Potentiae. Homerus floruit, An. 3119.

Lycurgus fert leges Lacedaemoni. An. 3120.

Ludi Olympici ab Hercule instituti et diu usurpati, restituti.
An. 3223.

Heic incipit Varroni Tempus Historicum: Quo tempore etiam dum silvestris Italia;

Et Latini Reges, Æneae putata soboles, Albae regnant.

Roma fundatur An. ab O. C. 3250; Olymp. VI, a Troja

capta An., 430.

Sub Numa, e Corintho, aliisque Graeciae urbibus missae Coloniae fundasse feruntur in Italia Crotonem, Tarentum, aliasque Magnae Graeciae urbes. An. ab V. C. 40. Graecae Potentiae Argumentum.

Albanum Bellum gerente Tullo, in Italia potens Ethruscorum Regnum floret, quod infero Mari universo ab litore Ethrusco ad fretum usque Siculum nomen dabat. An.

ab V. C. 82.

Psammeticus Kex Ægyptius Jonibus et Caribus aperit hactenus exteris occlusam Ægyptum. An ab V. C. 84.

Hinc Historia Ægyptiaca incipit certa Herodoto, lib. I, cap. 95. Tarquinius Priscus omnia decora et insignia, quibus Imperii Romani dignitas, ut Florus scribit, vel in maxima postea fortuna eminuit, ab Tuscia victa Romam transfert. An. ab. V. C. 138. Graecia floret septem Sapientibus. An. ab. V. C. 156.

Ex his { Thales primus Physicus; Solon legibus Atheniensem fundat libertatem. Cyrus fundat tertium Assyriacum Regnum gente Persarum. An. ab V. C. 218.

Sub his temporibus Crotone floret Philosophia et Mathesis: quam Scholam Pythagoras reliquit Olympiad. LXX, sive ab V. C. 226.

Paullo post quum Athenae, Pisistratidis Tyrannis prorsus extinctis, in libertatem restitutae, An. ab V. C. 241, Roma, ejectis Regibus, libertatis gustat initia. An. 244.

Dum Athenae plenissima libertate fruuntur, omnique Attica elegantia efflorescunt, et Socrates praeclarissimis Philosophis, Ducibusque patriam adornat, Platone, Xenophonte, Alcibiade, Lex XII Tabb. Romae regatur. An. 303.

Xenophon summus belli Dux et Philosophus, expeditione, qua in penitissimam Persiam penetravit, Graecorum primus res Asiaticas ex vero novit, et judicio Hieronymi in Danielem ex vero narrat. An. ab V. C. 353.

Romani jam tota Italia clari, jamque maris potentes facti, per injurias a Tarentinis acceptas innotescere Graecis

occipiunt. An. ab V. C. 475.

Bellum Punicum secundum. An. ab V. C. 535. Ex quo tempore T. Livius veram Rerum Romanarum Historiam scribere profitetur; et tamen Annibalis per Alpes in Italiam trajectum, de quo tot tantaque sublimiter narrat, per Cottiasne an Poeninas Alpes fuerit, ignorat. Historia quid?

porum divisio. Temporis Fabulosi principiis.

Historia autem est temporum testis. Tempora hactenus Varroniana Tem- cum Varrone numerata tria, Obscurum, Fabulosum, Historicum. Temporis obscuri historia hactenus desperata, et divisio pro nostris quia desperata de eo historia, tempus obscurum est. Historia temporis fabulosi, sive Heroici commode duplex statui potest, majorum gentium, et minorum: et quando Hercules Olympiades instituit, quae celeberrima Graecis temporum epocha est, Historia Temporis fabulosi majorum

hactenus infelix.

gentium sit ad Herculem usque, quae majorum gentium Mythologia prima Deos duodecim narret. Mythologia autem hujus temporis fabulosi non tam mores et respublicas ejus fabulosae ae tatis, quam Deorum naturam fabulis involutam hactenus putavit, ut divinae res vulgo essent ignotae: quare post tantum seculorum excursum excusationem promereri retur, si rpsa tam incerta, tam varia, ac prorsus infelix sit. Historia autem Temporis fabulosi, quod cum Olympiadum Institutore actum est, complectitur Argonautas: quod autem post Herculem caelo receptum reliquas narrat fabulas, Trojanum bellum, Ulyssis errores, Eneae in Italiam appulsum complectitur: et utrumque hoc Tempus fabulosum nobis minorum gentium, proprie Heroicum Eruditis omnibus di-Communis Criti- ctum est. Sed hujus quoque Temporis res an ex vero gecorum omnium osci- stae, et Heroës an vere extiterint tales, quales narrantur, nasutiores Critici ambigunt vehementer. Nam isti sane Critici beatâ memoriâ, qui numero tenent, quot annis Hercules praeierit Theseo, quot Theseus Nestori; miror sane cur tam patienter illa Chronologiae monstra sustineant, quibus Theseum Amphitryoni actate acqualem putant, ex cujus uxore Alcumena Hercules natus est: cujus gloriae Theseus studiosus tam praeclara facinora ad illius exemplum edidit, ut Hercules alter dictus a Plutarcho tradatur: qui Orpheum inter Argonautas enumerant; sibique persuadeant, Graecum genus tam cito e feris, quas Orpheus ad lyram cicuravit, in tantum civilis vitae cultum subito pervenisse, ut rem et navalem et nauticam, et longissima Ægaei Ponticique maris itinera Colchos usque pernossent: et eundem Orpheum cum Castore et Polluce tempore conjungunt Helenae fratribus, ut una hominum aetate Graeci a ferino

(a) Sed qua ratione et Bellum Trojanum et Argonautica expeditio, atque adeo Persei, Herculis, Bacchi in Æthiopiam, Hiberiam, Indiam itinera vera sint, explicabitur heic in Notis Part. II ad Cap. de orig. Pocs. ubi de primarum vocum alienatione.

victu eo rerumpublicarum potentiae pervenerint, qui terrâ marique bello opulentissimum Asiae Regnum everterent (a).

Praeterea Poëtas ex peculiaris naturae ingenio quodam Omnium eruditadivino Fabulas excogitasse, et propria arte locutionem sibi rum aetatum error, poëticam invenisse hactenus quoque ab omnibus putatum natam, et locutionest: unde duo conficiuntur; alterum, si ex privato ingenio nem poëticam ex el natus et proprià arte factus in illa omnis philosophiae ru-a vulgari. ditate, omnium Poëtarum, et, ut Plutarco arridet, omnium Philosophorum parens Homerus; cur post humanitatem omnibus philosophiae artibus exornatam, nemo extitit, qui Homero sit nisi longo intervallo secundus? Tantum virum subito, et ex sese factum esse, incredibile est: igitur haec quaestio pios conturbaverit animos, ne peculiaribus diluviis aliis aliae gentes demersae sint, quarum qui forte in altis montibus superfuerant, antidiluvianam sapientiam conservarint; cui quaestioni Mundi aeternitatem adstipulanti a Christiano Sapiente obviam eundum est. Alterum, quod conficiebatur id erat, quod si inventiones et locutiones poëticae riae principia desi-'ex peculiari Poëtarum ingenio et arte proveniunt, et linguae sunt rerum testes, Poëtae communium morum et rerumpublicarum totius temporis heroici testimonium perhibere non possunt. Itaque, ut res temporis obscuri ignoratae, ita res temporis heroici falsae sunt. At enim graves scriptores omnes, in quibus praecipuus Plato, quam saepissime Poëtas ultimae antiquitatis adhibent testes.

Principia autem temporis historici paucissima extant, atque ea ipsa, tanquam antiqui Orbis magna disjecta rudera; ut ille Tanais, qui e Scythia egressus Orientem omnem, et Ægyptum quoque subegit: et rursum ille Sesostris Egyptius, qui per victum Orientem vicem Scythis reposuit, et praeterea magnam Europae Africaeque partem subjugavit; de quo sparsa per Asiam monumenta se vidisse testatur Herodotus; et uterque, uti Hercules, nihil domum,

nisi devicti Orbis gloriam retulere.

Quae res, si verae essent, terrarum Orbis enormem Historiae profanac antiquitatem probarent Sinensibus: quod sane Christiano principia Historiae Sapienti non est dissimulandum, sed omnino reprehendendum et confutandum : quod facile factu fuerit eo, quod ab Historia Romana veri didicimus. Romanis externas gen- Historia Romana tes per injurias sibi illatas, et Romanos externis gentibus convincit falsa Histoper bella, quibus eas vindicabant, innotuisse: et semper pia, ut bactenus sunt bellorum poenas fuisse captivitatem et servitutem; et hunc proposita; gentium morem cum civitatibus in Orbe conditis natum, ut aliae ab aliis secretae, et sine omni communicatione agerent, quam diutissime perdurasse satis docet, Taren- Et Jus Gentium tinum bellum cccclxxv post U. C. annis gestum, quod stipulatur.

Caussae cur Histo-

Tarentini Romanos, qui tamen ex hoc brevi Italiae continenti erant, et magnam ejus partem jam bellis subegerant, jamque non solum inferi sed etiam superi maris potentes erant, nam classe Tarentum adremigantes per injurias a litore prohibuere; quod, qui, aut unde essent, ut cum Floro loquar, non satis norant.

tum ignari.

A Graecis principia Profanae Historiae repetere nobis Graeci antiquita- negant Ægyptii, qui Graecis se primos humanitatis conditores jactantibus illud corrigentes joco urbanissimo respondebant, semper pueros Graecos esse. Quare Plato in Timaeo per hanc ipsam Ægyptiorum Sacerdotum occasionem notat Graecos graviter ignorare antiquitatem. Quin Aristoteles in Politicis Graecos taxat res Assyriacas fabulose narrare, quod tantundem est ac eos maximi Orbis terrarum Imperii res ignorasse. Et sane Ptolemaeus longam Assyriorum Regum seriem recenset, Graecis prorsus incognitam. Quidni Graeci tandiu Assyrios nescirent, sibi nec pace nec bello cognitos? cum mos gentium antiquissimus fuisset, gentes per bella aut amicitiae foedera alias aliis innotescere? (a) Sed quid a Graecis res externas desideramus, cum ne suas quidem antiquiores satis nossent? Nam sane Plutarchi Theseus, a quo Graeca Historia sumit exordium, quot Graecorum ingenia quantisque fabulis est exornatus? Quare antequam hujus operis Synopsim italice ederemus, nedum aequo animo, sed etiam lubenti auditum illud Satyrici,

falsis maxime delectata.

> . . . . quicquid Graecia mendax Audet in Historia; (b)

(a) Quae argumenta gravi auctoritate firmantur Polybii, qui Histor. II. scribit: res Asiae Graecis Alexandri M. in Persas, res Africae Punicis bellis innotuisse Romanis.

Graecae Historiae

(b) Sed praeter Polybii auctoritatem, quam super attulimus, duo vanitas quatenus ex- sunt invicta argumenta quibus Graeci nedum externas Asiae, quas Polybius dicit, sed suas ipsorum antiquitates turpiter ignorasse demonstrantur, Trojanum bellum, quod universae Profanae Historiae celeberrimam epocham statuit, et Homerus parens omnis graecae eruditionis. De quo utroque Graeci tam foede ignari, ut ferme omnes gravissimi scriptores bellum Trojanum omnino fictum existiment: de Homeri autem tum patria, tum actate innumerae extent variantes sententiae, et de aetate quidem usque ad quingentos annos diversae. Quare omnes Graecae res saltem ad Homerum usque, qui, si ad quadringentos sexaginta post bellum Trojanum annos vixit, nempe Numae temporibus, ut hoc tempore vixisse infra ex Homero ipso demonstrabimys, nullam prorsus promerent fidem: ac proinde omnia quae Herodotus, Graecae Historiae parens, per quingentos ferme post bellum Trojanum annos nedum de

Roma autem diu post etiam gentes minores fundata est: et Romanis diu ille mos mansit, quem Sallustius in Conjuratione Catilinae memorat, sua ab aliis benefacta lauda-

ri, quam ipsi aliorum narrare malebant.

Hinc conficitur, Profanam Historiam principia, quae magnifici ea de re librorum Tituli venditant, hactenus non Scriptores verbo nehabere; quod tantundem est, ac quod de Re Historica Historism sua non Scriptores ingenue fatentur, Historiam Profanam nec cer- habere principia. tas habere origines, nec certam successionem. Nam ea sane Ecquaenam forent? essent res Temporis Obscuri in lucem editae, res Temporis Heroici a fabulis excussae: quas si nossemus, sciremus caussas, ex quibus res Temporis Historici natae sunt.

Et conficitur hoc quoque aliud, quod nos Philologis objicimus universis, satis infirmam hactenus eorum esse etymologiam, a qua veras verborum origines et progressus, nus infirma; si certas rerum origines et successiones Historia nobis enarrasset, haberemus. Unde ii saepe simili unius syllabae sive Et quid ita? adeo unius literulae sono, et qualicumque generica rerum Primum infirmitasimilitudine origines verborum latinorum, ex. gr. ab graeca tis argumentum; vel hebraea, aliave lingua longe dissita enarrasse sibi videntur: cum non animadvertissent, in vocibus quas primas inter Latinos natura nasci necesse fuit (1), nullam vel cum proximis Graecis quicquam habere commune; ne pronomina, ne interjectiones quidem, ut alia vocis forma Latini ac Graeci timerent, dolerentve, laetitiam, admirationem, similesve affectus perturbatiores erumperent. Nam vocem Aiós eruditores graecae linguae Grammatici inter novas Graecorum censent.

Hinc illa absurda Philologorum omnium placita, locutiones proprias, ex. gr. nasci, vivere, mori, videre, audi- sae errores duo: re, timere; irasci, esse prorsae orationis; at illas in luminis oras edi, caelestes ducere aures; vel, spiritum regere artus, animam in auras recedere, rem oculis usurpare, auribus haurire vocem, gelu per ossa currere, sanguinem fervere

Etymologia hacte-

Philologiae univer-

Poëtas loqui.

# (1) Lib. super. Cap. CXLIX.

externis gentibus, sed de suis genticis tradit, pro fabulosis prorsus habenda: quod argumentum si urgeas; de rebus Graecis etiamdiu post Homerum, idem judicium est faciendum: cum ipsius Homeri et aetas et patria ipsis Graecis sit ignorata: ex quibus conficias, nullam de Antiquitatibus Profanis Historiam nobis superesse Historia Romand certiorem.

Vici Op. lat. T. II.

circa praecordia, improprias esse Poëtarum (a): et vicissim statuunt, et ex vero statuunt, Poëtas prorsae orationis Scriptoribus esse mirum quantum antiquiores: quasi tempore Homeri, et multo magis Hesiodi, sive adeo Orphei, nempe seculo heroico Graeci populi ea lingua loquerentur, qua post tanta temporum intervalla prorsae orationis Scriptores usi sunt: quando apud populos, maritimos maxime, et qui cum externis commercia agitant, linguae vel quingentorum annorum spatio tam insigniter mutentur, ut prorsus aliae videantur.

Error alter, Ho-Orpheum propria limgua locutos.

Æqua perversitate conveniunt in illa item maxime adversa merum, Hessodum, duo; unum nempe, Poëtas alia lingua, ut cum Cicerone dicam, loqui quam populari; ac proinde Homerum quoque, Hesiodum, Orpheum proprià lingua, non communi gentis locutos esse: alterum, Poëtas fuisse primos rerumpublicarum fundatores. Si enim Poëtae silvestre ferumque vulgus ad civilem societatem adegere; cur linguâ usi tam a vulgari remotâ, ut ad eos enarrandos praecipue Gramma-Grave dubium, an tica facta sit. Quae duo cum, ut maxime adversa, ita vera Poeseos origo maxime vera sint, mihi fecere locum graviter dubitandi, Poëseos veram originem hactenus latere ignoratam.

Atque adeo his de caussis omnibus ego, qui in omni vita magis ratione uti quam recordari sum delectatus, quo plura in Philologia novi, plura mihi ignorare visus sum. Unde non temere Renatus Carthesius et Malebrancius philosopho alienum esse dicebant, in Philologia multum diu-

Cur Philosophi a Philologiae studiis a-

Locutio poética (a) Cum propria locutio ea sit, quae alii sententiae, quam cujus propria, nota est, aeque proprie applicari non possit; ut fervere sanguinem Impropria sulgaris. circa praecordia, non potest alium affectum significare, quam iram: at sperare pro timere, populi,

> . . . . . . . . . si volet usus, Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi, aeque proprie dici potest, ut dictum quandoque est apud Terentium, Nam quod tu speras, propulsabo facile; quam antiquam locutionem usurpavit postea Virgilius,

> > . . . . . tantum potui sperare dolorem!

et ratio ea est quia locutio poetica ex propriis rerum notis componitur, quae res per ultimas ipsarum proprietates describit: at prorsae orationis locutio ex proprietatibus cujusque rei tanquam genus, unum abstrahit verbum, ut ex sanguine, servitione et praecordiis efficit verbum irasci: genera autem sunt suapte natura communia, non propria; quare qui ex genere loquitur, nunquam proprie de rebus loquitur: unde factum, nt linguae vulgares magno sint Philosophis impedimento ad veras rerum naturas distinguendas.

que versari: quod dictum alioqui, nisi cum modo accipiatur, id sane sub magnae auctoritatis nominibus it Christia- An autem recte? nas respublicas perditum (\*). Nobis enim leges Divino utroque Codice, nempe Veteris Testamenti hebraea, aliisque linguis orientalibus, Novi autem et graeca lingua perscriptae: leges in Corpore Juris Justimanei latine, qui ex Basilicis aliisque de Jure Orientali graecis libris ingentem accipiunt lucem, conceptae sunt: Theologia et Jurisprudentia bona et magna parte ex harum scientia linguarum constant;

et Interpretes nullam habent Auctorum fidem.

Itaque Philologiae studium a duobus praestantissimis Philosopho Christiani dignum, Philosophis, si communi Christiani nominis, non privatae Philologiam in Scientiae losophorum gloriae studuissent, ita erat protrudendum, ut formam redigere. viderent Philosophi, an Philologiam ad Philosophiae principia revocare possent, sub gravi Platonis exemplo, qui id Cur Platonis Crain Cratylo praestare conatus est, infelici tamen successu, tylus non sat felix. quia linguam certam a primis legibus introductam, quae certe fuit, quae vixerat seculo Poëtarum Heroum (1), qui primi respublicas legibus fundarunt (2), ignoravit; et ideo ignoravit, quia jamdiu Athenis leges praesenti ejus linguâ loquebantur; nam quotannis emendabantur a Nomothetis. Julius Caesar Scaliger, philosophus satis acutus, in latinae Julii Caesaris Scalilinguae caussas philosophicis rationibus inquirere studuit, piique tentamina arquem postea Sanctius Scioppiusque secuti sunt; sed ex guta magis quam ve-Philosophia Aristotelaea depromptis, quae longa seculorum ra. serie post linguas primum conditas orta est; nec Philosophia generis humani aestimatur, cum ne graecis quidem Philosophorum sectis aliis probata sit.

Hinc nos si non felici, certe pio ausu de Principiis Humanitatis, cujus studium Philologia est, ex necessariis argumentis a corrupti hominis naturà desumptis disserere hoc Libro decrevimus; et ita Philologiam ad scientiae

normam exigere.

(1) Lib. super. Cap. CLXIX. (2) Ibid. Cap. CLXXXIII.

(\*) Auctor in Libro Metaphysico (pag. 144-145) ostendebat quod abolita penitus auctoritate, commendato exclusive judicio individuali, eruditione et linguarum studiis contemptis, reformatio Carthesiana scientiae traditionis vim et topicam philologiae eripiebat. Hic vero reformationem Carthesii facto oppugnat, et exigens ad normam scientiae philologiam, auctoritatem quodammodo metitur in nationum incrementis, et exhibet modum conciliandi sensum communem et judicium individuale, libertatem philosophicam et auctoritatis reverentiam.

#### CAP. II.

# De principiis Humanitatis (\*).

Humanitas quid?

Humanitatis est hominis hominem juvandi affectio: quod quia potissimum sit oratione, nempe consiliis, admo-Cur studia lingua- nitionibus, exhortationibus, consolationibus, objurgationibus, hinc puto factum, quod studia linguarum dicantur Humanitatis.

rum Humanitatis di-

Humanitatis par-Pudor, Libertas; Liberalitas,

Sed ex latiori genere Humanitas heic a nobis accepta e duobus principiis constat, Pudore et Libertate; ex quibus ex quibus ambahus ambobus Liberalitas coalescit, quae virtus hoc hominis ingenium dirigit perficitque. Homo enim hominem juvat aut sermone, aut opera, aut re. In unaquaque harum trium rerum, ut recte fiant, Pudor et Libertas unitae adsint, oportet: nam servilis pudor adulatorum est, qui ne dum genus humanum non juvant, omnino perdunt; nam homines ex stultis prorsus insanos faciunt, ut inde in gravissima mala conjiciantur. Contra acerbae objurgationes et graves irritant saepe magis, quam absterrent a prave factis aut male consultis homines. Opera autem, nisi ingenua sit, ea est necessarius, ut pecudum, labor (1). Postremo libertas immodesta juvandi alios est prodigalitas, quae ut plurimum in immeritos rem profundit, et dantes et accipientes ex aequo perdit. Igitur ex vi ipsius humanae naturae de duobus his Humanitatis principiis disseramus, quorum unum Forma; Pudor, ceu forma erit, Pudor, alterum veluti materia erit, Liber-

tis, Libertas.

Materia Humanita- tas, pro iis quae diximus de Universi Juris Voluntarii Forma et Materia Libro superiore (2).

(1) Unde Lex Aquilia inter pecudes numerat servos.

(2) Cap. LXXVII.

<sup>(\*)</sup> Confer quoque Lib. I Cap. XXXIII et XLV de principiis Humanitatis: Capita II, III, IV, V, VI hujus Part. II Lib. II conferri debent cum ordine normali passim descripto in Lib. I. Aliud argumentum opus malo uti ordine.

## CAP. III.

# De uno Humanitatis principio, Pudore.

Diximus priore Libro, Cupiditatem gigni ex rebus finitis (1); eamque esse animi labem per Adae peccatum a corpore contractam (2), omnium peccatorum homini corrupto fomentum (3). Nam Theologus plane non est, qui id negaverit, quod Angeli incorporei, peccarint tamen; tum Cur Angeli et Ada quia Angeli peccare quam liberrime sine ullo cupiditatis integer in falsa bona mentis et infinita impulsu voluerunt; tum quia nullum cupiditatis impulsum peccarint? habuerant a corpore, quod est terminatum, ii in Infinitum rectà peccarunt, nempe, esse ut Deus appetiere (4): unde merita poena sunt infinitum miseri, qui nollent esse Deum, qui infinitum est bonum, et sic omne bonum aeterno odio habent; nihilque amant, nisi mendacium, quod nihil est. Ex eodem ferme genere Ada peccavit, qui cum integer posset, si vellet, non auscultare cupiditati (5); malus Daemon non ullum corporis bonum, quod finitum necessario suisset, sed infinitum bonum animi, ipsam Dei Sapientiam ei proposuit, inquiens: Eritis sicut Dii, scientes bonum et malum (6). Igitur is quando veram scientiam, qua, prae Dei heneficio fruebatur, contempsit, et infini-facti conscientia: tam discere concupivit, condigna eum plexit Deus poenà (a), erroris, seu malefacti conscientià, quae nihil aliud est, nisi veri ignorati pudor (7). Atque haec fuit prima Prima poena Diomnium poena, et quidem Divina, proprie a poenitendo apirrogata. pellata, quam Plato unam Nemeseos, sive Divinae ultionis poenam esse statuebat.

At quia Deus simplicissimis rationibus agit et regit cun- Summae Dei Sacta (8), cum primum Parentem peccaturum providisset, et pientiae maximum argumentum, in eo generis humani naturam corruptum iri, cupiditatem praegravaturam rationi, ac proinde sensus esse imposituros menti (9); hominem ita fabricarat, ut pudore afficeretur, Pudor J

(1) Cap. XXIV. (2) Cap. XXI cum tribb. seqq. (3) Cap. XXIX cum duobb. seqq. (4) S. Thomae Sum. Theol. I. Qu. LXIII, Art. 2 et 3. (5) Ibid. Qu. XCV, Art. 2. (6) Ibid. II, 2, Qu. CLXIII, Art. 2. (8) Ibid. Cap. VI. (7) Lib. super. Cap. LXIX. (9) Ibid. Cap. XXV.

(a) Qua poenà, vera Hebraeorum religio ab falsis gentium omnibus distincta est : nam, ut priori Libro innuimus, et hoc latius disseremus, omnes gentium religiones Divinatione fundatae: at Deus scientiam boni et mali ab primis parentibus affectatam punivit.

Pudor est prave

Pudor Juris natu-



tati repositus.

Integrae simplici- qui universi juris naturalis fons est: (1) eaque ratione simplicitati amissae statim pudor successit: unde primi Parentes post lapsum extemplo se nudos agnoverunt.

Pudor Religionis inventor.

Pudor in caussa fuit, ut pro pietate amissa, nempe amore erga Deum, excitaretur Religio, quae est Numinis metus, et ideo metus est, quia nos pudor admonet, Numen lae-

Rei stipulandi et promittendi unde di-

Ex qua ultima antiquitate conjicio, reos stipulandi et promittendi appellatos, ut nomine ipso admonerentur, promissor, ut cum dies cesserit, quanquam non venerit, solvat; stipulator, ut, non quando dies cesserit, sed quando venerit, petat; ac proinde, si contra faciant, sint ejus pudoris rei; quos dixeris omnes, qui jure stricto contra aequitatem utuntur: et exceptione, tanquam juris naturalis actione repelluntur: quae exceptio ex genere a Romanis doli appellata est; quam Libro superiore a temperantia dictari diximus (2).

Infamia altera poena divina.

Et ex pudore est sensus communis reverentia, ex qua Audaces altera divina poena manet, Infamia, quae est commune hominum judicium quod improbe factum damnat.

Praeclara virtutum ta soboles enarratur.

A pudore itidem frugalitas, probitas, quae sunt bonae omnium a pudore or- animi artes quae temperantiam firmant: a pudore promissi fides, dicti veritas, alieni abstinentia, quae sunt bonae animi artes quae firmant Justitiam: et a communis sensus reverentià coërcitae improbitas, impudentia, audacia; ex qua omnia scelera et maleficia gignuntur; quae qui admittit infamiae, quam Jurisconsulti dicunt facti, seu sensus

A pudore quoque genus humanum edoctum, omnia vi-

Infamia facti quid?

communis, jure naturali reus est.

Verborum arbitrari, decernere ver tae obscoena turpiaque occultare; et utilitatum enormitates tustissima origo.

ipso aspectu arbitrari, ac decernere, quo tempore omne commercium permutationibus agitabatur, et, nondum ulla communi mensurâ inventâ, res mole ipsâ aestimabant: ad quae antiquissima tempora haec duo verba cum suis quae-Arbiter proprie quis? que proprietatibus revoco: arbiter enim spectator proprie dicitur; et qui spectando rem judicat arbiter appellatur, pro illa locutione, remotis arbitris: unde mansit postea arbitrorum appellatio in judiciis bonae fidei, quae pudore plurimum constant; uti appellatio judicum in judiciis stricti juris, juxta illam formulain, inter judices arbitrosque. De-

cernere autem est visu serio definire aequalitates utilitatum:

(1) Cap. LXVI in not. lit. B. (2) Cap. LXVI. cernere (a) enim est distincte, ut ita dicam, videre, et decernere perfecte cernere est: quare decernere hujus vetustatis est proprium: quod, cum postea jure majorum gen-unde dictum? tium per vim fieret, decernere armis dictum est, quod Itali proprie reddunt, vederla con l'armi; quod proprie decidere dictum est, tanquam caede definire (b): tandem, Historia duum verjure civili introducto et judiciis constitutis, dictum est ju-porum a judicare.

A pudore tandem in statu exlegi admoniti, qui Caeli, Prima humanitatis and Deum nutabant, aspectum veriti, promiscuam vene-lapsae parens Pudiquod Deum putabant, aspectum veriti, promiscuam vene- citia; rem ferarum ritu abhorruere, et non sine aliquo Numine, quod auspiciis sequebantur, certas sibi uxores in omne vitae consortium destinarunt; neque ignavi errones, quâ pabulum daretur, vagabantur: sed certis sedibus auspicato captis consedere, et occupatas terras colere instituerunt: unde primum familiae, mox gentes majores, inde clientelae constitutae, ex quibus demum Respublicae et Imperia vitae. orta, quibus minores gentes fundatae sunt (1).

Omnisque civilis

Et eadem simplicitate Deus Opt. Max., cum hominem corpore et animo conflasset, ab animo conatum homini attribuit, quem demonstravimus, proprium esse animorum (2), ut homine lapso, pudor hanc vim animi intenderet, qua animus menti corporique imperaret.

Pudor excitator

Namque ignorati veri pudor vim animi intendit, quatenus menti imperat, ut in vestigando vero pertendat, donec habeat exploratum: atque haec tertia divina poena est, Curiositas tertia curiositas, ut perquam homo peccasset, per eam ipse pur- mo corruptus purgaretur: et ex ea provenit prudentia, qua homo instructus garetur; temeritatem, et ejus sobolem delicta vitaret, quae proprie duret. a delinquendo, deficiendo dicta sunt, et sic quoque vitaret duret. vicia, qua appellatione Latini defectus ipsos significant, unde dieta? quasi sint pravi habitus animi ex frequentibus delictis, seu defectibus debitae attentionis in vestigando vero confirmati.

Delicta et Vicia

Ab hac ipsa mentis vi vestigandi veri provenere Sapientes, qui excellentiorem virtutis imaginem, quam qua vulgo nae origo. homines praediti sunt, excogitarunt: ad quam conformati

Sapientiae huma-

- (1) Lib. super. Cap. CIV cum duobb. seqq. et latius infra, ubi de Histor. Temporis Obscuri. (2) Lib. super. Cap. XXXIV cum plurib. seqq. et hoc lib. Part. prior. Cap. XVII.
- (a) Uti cernere fuit primis hominibus, diligenti inspectione rerum utilitates aestimare; unde cretio Romanis mansit, antiquum aditionis hereditatis genus.
- (b) Quod congruit cum eo, quod Libro priore leviter dictum, et hoc gravius firmabitur, prima in terris judicia fuisse duella.

Philosophi, eminentioris gradus officia, quam quae a legi-

bus jubentur, dictant imperio veritatis.

Quarta poenarum divinarum industria; unde fortes, qui fun-

Postremo eadem ipsa simplicitate Deus Sapientissimus, quia praeviderat hominem lapsum, infirmum, et solum ad darunt respublicas. Omnium rerum egestatem redactum iri; ita eum praeformavit, ut ex multitudine exlegi pudore ferinae veneris divisi, existerent Fortes, qui vim animi in corpus quoque exercerent; agros sibi occupatos colerent; infirmos et egentes in fidem reciperent; ut ex utrisque respublicae fundarentur, in quibus fortes imperarent, infirmi parerent; sic Et omnibus vitas quarta divinarum poenarum industria, quam Deus Adae commodis genus hu- lapso edixit, in sudore vultus tui vesceris pane tuo, omnia humanae vitae commoda in terris orta, quae ipsa inventionibus in genus humanum importavit: quibus et qui abundant, et qui egent ad colendam humanam societatem raperentur (\*).

manum ditavit.

Dei Opt. Max. in siliis admiranda simplicitas!

Atque ita Deus Opt. Max. per unam naturalem et simsuis explicandis con- plicissimam viam, nempe pudoris, qui ex temperatura corporis animique humani conflatur, quo primi Parentis peccatum plexit eo, inquam, pudore omne jus naturale continuit; et per natam ex pudore vim animi, quae mentem et corpus regeret, bonas artes omnes in homine lapso eduxit, per quas naturaliter sociatos sustinuit ac servavit.

Et Providentia! Providentiae demonstratio (\*\*).

Hunc ubique gentium sibi constantem simplicissimum or-Invicta contra Ca- dinem, qui per ea ipsa, per quae genus humanum in sui sus, vel Necessitatis exitium erat ruiturum, tot vitae socialis commodis, quot

> (\*) Pudor proprie dictus seu mali conscientia, infamia manans e reverentia sensus communis, curiositas sive desiderium cognoscendi, denique industria quae supplet hominum egestatibus, sunt quatuor poenae quibus Deus hominem corruptum ad humanitatem adegit. Hae quatuor poenae ad magnam triadem, qua totum systema innititur, rediguntur. Industria ad fortitudinem, hine ad posse; curiositas ad prudentiam, hinc ad nosse; pudor et infamia ad temperantiam, hine ad velle referentur. Nam pudor ac infamia ad unum principium reducuntur, quum pudor procedat a vero quod nos interne sentimus; infamia procedat ab eodem vero, quod per alios cognoscimus. Hoc adeo certum est, ut infamia et pudor in prima editione Scientiae Novae unicam constituant poenam: hinc poenae quibus a Deo ad humanitatem adacti sumus tres sunt, videlicet pudor, curiositas et industria. Scienza Nuova, Editio I, lib. V, cap. IV.

> (\*\*) Confer Lib. Metaphys. Cap. VIII, § 2, 3, et Lib. I hujus oper. Cap. IX. Ex hisce locis consequitur casum, fatum et providentiam ad unam eamdemque legem referri, et triplex humanae rationis incrementum gradatim exprimere. Casus est dogma imbecillium (pag. 170); Fatum nil nisi leges sine carentes indicat; Providentia est dogma sapientis, qui ordinem in Universi legibus percipit. Quae

fruimur, ditavit et auxit, ut omni ratione naturaliter conservaret, impii negent, si possint, et Divinam Providentiam sustulerint: et tot, tanta et tam varia humanac vitae commoda, quae, immenso terrarum ac marium spatio dissita, ingentibus navigantium sudoribus periculisque in unum emporium convecta, innumerûm industria artificum elaborata, alienis utilitatibus prostant, a quonam prostent dicat Epicurus, Machiavellus, Hobbesius, Spinosa, Baylaeusque: ab illo vel illo homine, qui ut fera bestia suae unius utilitati studet? At enim quid boni in commune cujusque suum ferae bestiae unquam contulerunt? Ab homine autem certe prostant; sed qui, ut non ille, aut ille, ita-certe homo est: neque enim ille, aut ille contulit omnia; neque meus intelligendi modus eam expromptam peperit copiam; neque inane, seu nihil ullam ulli unquam unam minimam rem, nedum tot, tantas, tam varias commodavit. Homo igitur est, qui nec ille, neque ille sit, neque modus sit, neque nihil sit. Haec hominis natura est, quae non ut illum aut illum hominem homini lupum facit; sed illum aut illum hominem homini dictat Deum esse: et si tot tantaque bona ab uno Principio in unam generis humani salutem temere non coierimt, nec caeco Casu; an ea eo compegerit caeca Necessitas 2 Si non caeca, sed intelligens fuit, nec necessitas fuit, sed Providentia Æterna, quae privatas hominum curas ita dividit ac dispensat, ut praeter, atque adeo contra ipsorum propositum in summam redeant ad suam Infinitam explicandam Bonitatem.

## CAP. IV.

# De altero Humanitatis principio, Libertate.

Porro unus homo cum libertate creatus a Deo est: cetera sine arbitrio serva. Unde Adae protinus creato in ce-cetera mortalia sertera mortalia a Deo summum arbitrium permissum. Sed Dominium homine ut per lapsum humana natura labefactata est, non prorsus corrupto corruptum, extincta; ita et haec ejus pars, nempe rerum arbitrium pudoremoderandum.

Unus bomo liber,

Vicus contra casum vel necessitatem philosophorum disserit, sic intelligi debet: Ordinem aeternum caussarum ex ignorantia casum (Lib. Metaph. p. 89), ex imperfecta cognitione fatum nempe caecam necessitatem, ex plena finis et legum cognitione Providentiam appellari. Hinc Epicuro, Machiavello, Hobbesio, Spinosae, Baylaeo Vicus potius praestat, quam iisdem adversatur.

non amissum est, sed corruptum, ita ut pudore esset moderandum. Iccirco Deus, cum scisset hominem peccaturum, et ab honestate aeterna prae naturae corruptae infirmitate, egestate et solitudine, ad parandas vitae fluxas utilitates traductum iri, pudorem ei attribuerat, quo utilitates moderaretur. Moderatum utilium rerum arbitrium naturalis Libertas naturalis libertas est (1); ex quo homo dicitur suus, proprius; uti nae? Qui homo natura quod id aliena est potestate aut dominio, dicitur *alienum.* was? Unde naturae servitus est, qua homo pecuniae, libidini,

suus?

definitur.

Suitas originaria quid?

Libertatis partes Tutela.

tes primi.

Auctoritas naturalis.

Servitus naturae honori vivit serviliter mancipatus. Ex hac hominis suitate, quam originariam dicere eleganter possis, et libertatem naturalem definivimus, sunt Ex libertate comnata commercia, per quae tanquam per rivos ex altero ciis humanitas excul- fonte libertate humanitas derivata. Unde videmus civitates commerciis celebratas humanissimas esse, a commerciis remotas, feriores.

Hujus naturalis Libertatis partes duae sunt, quae ab ea dase: Dominium et tanquam a suo trunco diramantur, Dominium et Tutela: nam qui liber est, saltem suae libertatis est dominus; et qui ab injuriis se tueri non potest, servus est (2): quae Tres legum et Re- sunt tria jura primaria, ex quibus omnes leges omnesque rumpublicarum fon respublicas ortas vidimus (3), atque adeo omnis humanitas condita est.

> Libertas enim est, ex qua homo proprius, sive suus ipsius est, quam diximus esse naturalem auctoritatem (4).

### CAP. V.

# De una Libertatis parte, Dominio.

Dominium seu Proprietas.

Et Dominium diximus (5) esse eam Auctoritatis partem, quae in specie proprietas dicta est.

Dividitur in usum

Ita acceptum dominium duas item sub se partes habet, Summa rerum ge- usum et fructum: et quidem duo in natura omnino sunt nera, utenda, fruen- rerum genera, quibus homo in hac rerum universitate dominatur, alia utenda, fruenda alia.

Natura utenda.

Naturâ utenda sunt, quae usu ipso afferunt utilitatem, Utilitas quae pro- de quibus maxime proprie utilitas dicta est: cujusmodi sunt aër ad prospectum, aqua profluens ab bibendum, la-

> (1) Lib. super. Cap. LXXI. (3) Ibid. Cap. CXXII. (3) Ibid. Cap. LXXIII. (4) Ibid. Cap. LXXXIX cum duobb. seqq. (5) Ibid. Cap. XCVI.

vandum, mare ad navigandum, litora maris ad appellendas naves, et ob has ipsas rationes flumina publica et corum ripae, quae proinde usu communia omnibus in legibus Romanis dicuntur, proprietate nullius, nempe proprie-ut sunt nullius? tate, quae nunc est, jam distinctis rerum soli dominiis, non de illa primaeva de qua heic loquimur; quod dominium in rei communione, recte Grotius definit, usum om- Terris dominium? nibus hominibus communem.

Naturá communia

Quid primum in

Atque hinc fit, quod cum ex hoc rerum genere ipsa Terra sit, quatenus hos natura habeat usus, ut ibi insista- quoque natura comtur et qua iter fiat; Principes summi aliorum Regum copiis per suas ditiones iter facere volentibus, ut plurimum iter praebere teneantur, ut mare liberum, et litorum appulsum eorum classibus; et si prohibeant, prohibiti iter armis vindicare possint. Et in rebus privatis iter, actus, via sunt pars dominii eorum quorum praediis debentur (1), sunt pars dominii? quibus si uti impediantur, actione confessoria, quae vindicationis species est ejus, vi dominii ea vindicent.

Hominum vero voluntate factum, ut res utendae arte factae, uti sunt omnia, quae ad vestitum tectumque, et num arbitrio quae? alios humanos usus, praeter quam victum, pertinent, in alteram dominii partem, nempe fruendorum translata sint, Curin genus fruenquia naturâ superflua sunt; cum usus naturâ sit duntaxat dorum translata. necessitatis: quae est ratio discriminis inter usum et fructum Jurisconsultis Philosophisque communis (a).

Ut iter, actus, via

Utenda ex homi-

Naturâ autem fruenda sunt, quae fructu ipso proven-Natura fruenda que? tum afferunt, ut sunt proprie fruges et fructus, de qui-bus proprie dicitur frui. Ad quod si spectasset Julianus, Undo frui dictum. non ommino reprehendisset, qui existimarat, fruges appellari eas quibus homo vesceretur (2). Nam de his rebus dicitur in sua nativa significatione proprietas, quod fructu (nunc autem dicunt abusu) propria seu nostra ipsorum fiunt, et omnium maxime proprie in nostram substantiam fructus est.

Abusus proprie

Atque haec, quae dico, confirmant antiqui Iuterpretes Juris, quum dicunt dominium esse usumfructum, quem caussalem appellant; quod si pro hoc dominio omnium an- vere caussalis esset? tiquissimo, quod primi homines exercuere, accipiatur, caussalem dicant, nihil elegantius dici potest. Nihil enim vetat,

Qui ususfructus

<sup>(1)</sup> L. 4. D. de Usufructu. (2) L. Fruges 67. D. de V. S.

<sup>(</sup>a) Qui posteriores docent, hanc esse corruptae naturae perversitatem, utendis frui, fruendis uti, nempe homines ex vitac necessariis luxus, ex luxibus vitae necessaria fecisse.

vel Barbaros quaedam eleganter dicere, ut Latini multa, Attici omnia; ne quidam erret, qui idem eleganter ac latine dictum putaverit, ignorans inter Verulamii desideria; Dictionarium esse ex omnium linguarum elegantiis concinnatum.

Quae vera rerum proprietas?

Meum et tuum nata ante dominio-

cietatis parientes.

Vocabuli proprietas metaphorae.

Prima frugum solo divisarum.

Fructuum percenata occupatio;

Libertas ut naturaliter celebrata?

Itaque proprietas initio fuit earum rerum quae absumendo nostra fiunt: qua significatione maxime propria di-Quid proprie meum, citur meum et tuum: ex qua Jurisconsulti dictum putant tuum? Uade mutuum? Unde mu- mutuum: unde consicitur ratio cur rei alienae mutuo datae hoc dominium absumendo paretur (1).

Quamobrem haec duo verba meum et tuum, quae Plato rum distinctionem. dicebat seminarium omnium discordiarum, nata sunt ante dominiorum distinctionem. Nam Divina Providentia, quando per invalescentem ex Adae peccato cupiditatem communione rerum, quae fuisset hominum maxime propria, inter eos Meum et tuum ut humanitas conservari non potuit, et in communione rerum in communione di-humanitas conservari non potuit, et in communione rerum acordiarum, ita di- meum et tuum serebant discordias, quae genus humanum stinctis dominiis, vi perderent; introducta in rebus soli divisione, meum et tuum genuere commercia, quibus diximus humanitatem celebrari.

Sed non protinus proprietas ad res soli translata est, sed sensim per gradus, quos ex ipsa rerum natura mox narrabimus eo processit.

Principio enim proprietas alienata est ad fruges opera nostra a solo divisas, quum primi homines terrae fructus ptio prima in terris perceptione fecere proprios: quae est prima species occupationis in terris nata, et primus omnium modus distinguendi dominii jure naturali introductus, distinguendi, in-Jure naturali, non quam, dominii, non acquirendi, jure naturali, non gengentium introducta. tium, quia ea occupatio rerum fruendarum ante gentes fundatas a singulis hominibus occoepit; et facta est jure dominii cum ipso homine nati, ac proinde dominii universalis, quod Grotius appellat: quare dominium non peperit, sed distinxit.

Atque hac in re non tam naturalis ratio, quam et summa copia rerum et summa raritas hominum faciebat, ut modesti et commodi homines tantum de medio sumerent, quantum satis; et ita naturâ ipsâ celebrabant libertatem, quae ibi viget, ubi homines communibus bonis modeste utuntur.

Frugi homines un-Hinc postea frugi, homines parci, et ipsa moderatio frude dicti? Frugalitas Roma- galitas dicta est: quo vocabulo Romani Ciceronis testimonis pro omni virtute.

> (1) Quam rationem graviter exoruat Hermannus Vultejus in Commentar. ad tit. Inst. Quib. mod. re contrahit. oblig. princip.

nio omnem virtutem significabant, quod omni virtuti modus inest,

Quem ultra citraque nequit consistere rectum: (a)

hujusque vetustatis vestigium est, ut homo frugi, vir pro-

bus, modestus etiamnum dicatur.

Et ea ratione, rebus ipsis dictantibus, omnium virtutum fundamentum inter homines a Divina Providentia jactum stitize sundamentum est, moderatio: namque et homines divino auxilio desti- mines jactum. tuti erant, ut possent recte agere ex deliberata ratione; et nondum communis utilitatis occasiones natae, eos justi in-

justique poterant submonere.

Atque ex his quae hactenus dicta sunt, liquet traditio- Rerum mobilium nem rerum mobilium esse modum dominii parandi jure na- traditio, modus acturali introductum, jure autem gentium receptum: nam re naturali introduante gentes fundatas usuvenisse necesse est, aut saltem po-ctus, jure gentium test, ut alius alio rerum genere vitae necessariarum abun-receptus. daret, quo egeret alius; et pudorem dictasse, ut egens voluntate compotis rem acciperet, et pro ea aut eandem in Prima utilitatis ocgenere dare promitteret, ut aliam daret, qua forte alter casio inter homines egeret. Quae fuit prima utilitatis occasio inter homines na- stitiae commonnit. ta, quae eos justitiae commonuit.

Atque indidem colligitur, permutationes primos hominum Permutationes pricontractus, et promissa ante conditas gentes celebrari coe- mi in terris contrapta, de rebus mobilibus tamen. At postquam a gentibus ctus; promissa ante distincta terrarum dominia, traditio ad dominia quoque re- lebrata.

rum soli quaerenda producta est.

Deinde proprietatis significatio processit longius, quum ho- Traditio rerum soli mines providi fructus et ligna aestate colligerent in hyemem jure gentium introservaturi; unde *Industrii* dicti, et industria, a struendo, Quando custodia quod struix proprie lignorum dicatur: et industria pro la-pro proprietate habore, quod hic fuerit primus hominum labor. Hoc rerum Industria unde distatu coepit custodia pro proprietate haberi: et a domo claforte dominium appellatum, quod domo seu custodia tue-

Postilla proprietas ad significationem hac impropriorem Quis primus hoprolata est, quum homines numero aucti, sola terrarum, minum labor? quae Jurisconsulti dicunt fundos, terminis positis, sibi cu-dictum. stodire coeperunt; et animus domini per eos terminos po- Quando animus sitos significatus proprietatem fecit. Ex quo tempore usus dominii statim significatus pro proprie- pro possessione et auctoritas pro dominio accepta sunt: in tate haberi coepit? quae duo juris gentium verba Cap. legis XII. Tabb. de

(a) Atque haec est quam Cicero definit, bonitatem naturae.

Usus et Auctoris- Usucapionibus conceptum est. Usus et Auctoritas fundi bientas quo sensu juris nium esto; et Auctores in Romanis legibus dicti, a quibus Auctores qui pri. dominii caussam habemus (1), et plerumque venditores (2) mum dicti?

lustratus.

non ut falso eruditissimi Juris Interpretes putant ab augendo, sive auctione. Cum his quae de historia Auctoritatis sive Proprietatis Hermogenianus il- tradidimus, congruit, quod Hermogenianus scribit (3), nempe jure gentium distincta, non introducta dominia; nam

> jure naturali cum hominibus nata erant pro indiviso, deinde per gradus, quod diximus, distincta sunt jure gentium, quas

res gentes quae proprie.

posuisse terminos agris, distinxisse dominia, aedificia collocasse, condidisse regna idem Jurisconsultus ibidem narrat; nempe gentes majores, ex quibus regna fundata, non minores, quae a regnis fundatis provenere, ut Libro supe-Majores et mino- riore latissime demonstravimus (4). Qui sane locus primam nobis fecit copiam intelligendi, cur Dii majorum minorumque gentium dicerentur, quos antea dici vulgo Eruditorum audiveram, sed quid eae voces importarent, nunquam ab iis intellexi: quae sane voces, nisi sic, ut nos distinximus, accipiantur, neque hic Hermogeniani, neque innumeri de Re Romana loci explicari commode possunt, ut inferius Quae per similitu- videbimus, Sed et has voces Romani, ut alias sane quamplurimas ad similia significanda traxere, ut majorum minorumque gentium patricios significarent, nempe priores esse illos qui a Patribus per Romulum lectis, quasi a Patribus ante Romanam gentem, posteriores nimirum illos qui a Patribus post Romanam gentem fundatam provenere : quae duo translata pro verbis propriis, ut hactenus vulgo accepta, ingentem, ut videbimus, Historiae Romanae obscuri-

dinem?

Postremo proprietas natione sufficienter significata.

tatem peperere.

Postremo, fundatis civitatibus, proprietatis, sive auctorinata sola animi destitatis significatio ad omnium maxime impropriam pervenit, quum jura sine ulla corporali occupatione, sine custodia, sine ullo permanenti corporeo nostri animi signo, sed sola animi destinatione sufficienter significata; jura, inquam, propria, seu nostra ipsorum fiunt: et universum patrimo-Ipse animus, et nium substantia patris dicta (5); et substantia hereditas apquae sunt animi ju-pellata (6); quae non sunt corpora hereditaria, sed jus tia hominis dicta. quod intellectu consistit (7).

(1) Lib. super. Cap. XCVI. (2) Ibid. Cap. eod. D. de Just. et Jure. (4) Lib. super. Cap. C et per librum ferme universum. (5) L. fin. C. de Verbor. signif. (6) L. 58. § penult. D. de administr. Tut. (7) L. hereditas l. pecuniae § 1. l. bonorum de V. S. l. hereditas D. de hered. pet. Sed ex hujus verbi, proprietatis, historia vides, vocabu- Ut jura sensim et lum quidem ad impropria translatum, sed rem vi ipsa ad per gradus ad suam suam maxime propriam naturam accessisse, ut jura a cor- ream originem conpore ad animum transferrentur, et proprium cujusque, sive eessere. cujusque suum, quod idem est ac jus cujusque a consumptione primum, deinde perceptione, tum occupatione, porro custodia, posthaec limitibus, tandem ad voluntatem, qua nihil in homine magis proprium datur, concessisse: et per gis proprium, quam hos gradus a jure naturali priori primum per jus gentium, deinde per jus civile, postremo ad jus naturale posterius, Universi Juris ut sive ad solum pudorem jura tandem pervenisse: quod ele-brevissima historia, ganter dixeris, jura omnia a jure naturali rudium hominum da. inchoata, jure naturali majorum gentium erudita, jure naturali gentium minorum attenuata, jure naturali Philosophorum sunt omni ferme corpulentia depurata.

Nihil homini ma-

### CAP. VI.

## De altera Libertatis parte, Tutela.

De Tutela superest ut dicamus: eam definivimus liber- Tutela quid? tatem tuendi per vim se et sua (1); sive est naturale im- Tutela imperium perium cum homine natum; quo qui injustum aggressorem cum homine natum. ob sui, suarumve rerum tutelam occidit, si aliter tueri nequeat, jure superioris occidit (2).

Ab ea vi virtus principio appellata, quae viribus corpo- Virtus cur primum ris alienae vi illatae obsisteret, eamque superaret: sed la- animi dicta? tis postea legibus a vi corporis ad vim animi translata est, et vis ad suam naturam concessit; estque jus sua vindicandi, aut ulciscendi in judicio: et in judicio privato dicitur actio, accusatio in publico; nam utraque est juris no- Actiones, Accusa-stri legibus praeformata Tutela (3), dum formulae vige- cies. bant; at postquam viguit jus naturale Philosophorum, est juris nostri Tutela a Ratione dictata.

In rerumpublicarum autem fundatione, ut diximus Libro Unde genita libersuper. (4), ex libertatibus singulorum libertas civilis extitit, quae tum maxime celebratur, quum omnes legibus serviunt; ex dominiis singulorum dominium eminens conflatum, quo tanquam reipublicae patrimonio omnium privatorum civile, quod vulgo jura continentur; et ex singulorum tutelis natum summum eminens dicunt?

(1) Lib. super. Cap. LXXII. (2) Ibid. Cap. XCIX. (4) Ibid. Cap. CVIII. Cap. CXXI.

seu summum? Auctoritas civilis?

Imperium civile Imperium, quod sua vi armata legum cunctos cives Tuetur: et ex singularibus auctoritatibus Auctoritas civilis coor-Auctoritas civilis ta; quae praeterquam quae sunt naturâ debita, honesta est vulgi Philosophia. quoque naturae officia jubere potest; quae autem natura sunt licita, prohibere: et sic Auctorati civili haec humanitas, qua exculti publice sumus, est ut Vulgi Philosophiae accepto referenda.

Quae essent vera

Ut autem sciamus quibus rationibus haec civilis Aucto-Profanae Historiae ritas a primis generis humani exlegis temporibus ad has principia? respublicas, in quibus nunc versamur, perducta sit, Historia Temporis Obscuri ex nostris principiis est contexenda: quae sane fuerint principia quae hactenus desiderantur Profanae Historiae Universae: in quo conatu si defecerimus, studium saltem tanta cognitione juvandi universum genus humanum certe aliqua indignum laude non fuerit.

## CAP. VII.

# De Historiae Universae principiis.

Historia duplex, Re-

rum, Etymologia. Prima Historia Rerum, Mythologia.

cra repetenda.

Historia Universa, altera rerum, altera verborum est; atrum et Verborum. que hanc ex illa profluere perinde constat, uti extra omne Historia Verbo-dubium est, priores res esse, quam rerum notas. Historia verborum incerta, nempe Etymologia, quia Historia prima rerum profanarum, quae est Mythologia (a), seu Historia temporis fabulosi, nec certam habet originem, nec certam Certa origo et suc successionem: et ideo ejus incerta origo et incerta succescessio Historiae uni- sio, quia rerum temporis obscuri hactenus est desperata versse ab Historia Sacognitio. Quare si Sacra Historia res nobis exponat actas, dum in Historia Profana tempus obscurum et fabulosum, sive Heroicum excurrit; jam tramitem habebimus, quo Hi-storia Temporis Obscuri, et Historia Temporis Fabulosi Historiam Temporis Veri pertingat. Igitur quod hactenus de naturalis Orbis terrarum mensuris verum dicebatur, eas a certis Caeli mensuris suam certitudinem mutuari; id de veritate Orbis terrarum civilis quoque dicendum sit, quod veritas rerum profanarum unice ab Historia Sacra petenda sit.

Poëtae Heroës prirum Historici.

(a) Cujus Auctores Historiae, Poëtae heroës fuere: cujus antiquimi Rerum profana- tatis apud Homerum extant vestigia duo in Odyssea, alterum, ubi Alcinous Ulyssi, postquam suos errores exposuit, dicit, cum uti Musicum sive Poëtam suam Historiam enarrasse; alterum, ubi Eumaeus, Ulyssis subulcus, refert Penelopi, erronem (Ulyssem nempe fictum pauperem senem) suorum historiam malorum sibi, uti Cantorem, sive Poëtam descripsisse.

## CAP. VIII.

## Sacrae Historiae demonstrantur antiquitas, perpetuitas veritasque.

Itaque de Sacra Historia statuamus haec tria:

I. Eam omnibus profanis esse antiquiorem:

II. Eamque solam certa initia, certamque successionem

Historiae profanae universae commodare:

III. Atque has ipsas res, praecisâ licet divinâ fide, quae tamen omni demonstratione major est, tradere humanis argumentis, quantum haec res ad verum geometricum propius accedere patiatur, demonstratas.

Antiquitatem haec duo probant:

Unum, quod nulla profanarum Historia genus humanum exlex tum ante, tum post Diluvium, ante omnes respubli- antiquitas. cas fundatas, omnesque leges positas, sub Θεοκρατία egisse. explicatius narret: quem vetustissimum rerum statum soli Poëtae suis fabulis et tamen perobscure innuerunt.

Sacrae Historiae

Alterum, quia ipsa Respublica Hebraeorum principio ad Theocraticam formam fundata est, Decalogi legibus, quibus nulla poena irrogatur humanâ institutione; et late narratur in sacris Bibliis a Mose ad Reges usque ccccxcix durasse: quo statu majorum gentium Dii duodecim, nempe antiquissimi Deorum falsis religionibus consecrati; et eorum fide majores gentes, hoc est omnium vetustissimae contentae sunt.

Tertium, quod alii quoque ante nos adverterunt, quod Homerus, scriptorum omnium profanorum certe primus, tales suorum Regum pastoricios mores describat, quales Historia Sacra de suis primis Regibus narrat : et tamen Regnum Hebraeis a Mose Sacrae Historiae scriptore quingentis post annis fundatum est.

Certam autem originem, certamque successionem rerum Perpetuitas. profanarum unam Sacram Historiam nobis tradere posse, evincit vetustissimus ille quem supra (1) tradidimus gentium morem, externarum agere incuriosas, et ideo incuriosas, quia suis quaeque finibus contentae, externas gentes nonnisi per bellorum occasiones noscebant; quorum

(1) Hoc Lib. Par. II, Cap. I, S Quae res.

Vici Op. lat. T. II.

Veritas.

perpetuae poenae captivitates et servitutes fuere: quas Hebraei ab Assyriis perpessi, dum per ea ipsa tempora, et diu post Graeci jam exculti Assyriorum potentiam ferme ignorarent, reruin profanarum, quae ab Assyriorum Monarchia profanis Scriptoribus incipiunt, et certa initia et certos progressus docere possunt.

Quod autem haec ipsa nobis ex vero tradat, tria item

argumenta graviter docent:

Unum, quod ea gens legis et patrii moris usque tandem ad obstinationis vicium religiosissima fuerit, ut suae antiquitatis monumenta sanctissime custodisse, nihilque ad-

misisse externi putandum sit.

Alterum, quod ipsa Historia ipsis linguae perpetuitatem servarit, quod illud evincit, hebraeae linguae Eruditis in ejus caussis hactenus inobservatum, quod rectum verborum, uti Graecis Latinisque est tempus praesens, ita Hebraeis est praeteritum, tempus proprium Historicorum, et tertiae

quidem personae.

Tertium, quod ex Hieronymo in Danielem et alii ante nos attulere, sed tamen id ipsum ex nostris principiis conficitur, est, quod Xenophon, primus Graecorum historicus, qui res externas scripsit, nam eas ipsas quas Graeci cum externis gessere scripsit, idemque gravissimus Philosophus, et magna ipse pars rerum quas scripsit; et quia sua expeditione in Persiam prioribus belli Ducibus penitius penetravit, res Persarum Sacrae Historiae apprime conformes scripsit.

#### CAP. IX.

Demonstrantur Gigantes, qui sunt tanquam traduces antediluvianae in postdiluvianam Historiam.

Principia Historiæ gnunt.

Sed doctissimus Hugo Grotius veritatem Sacrae Historiae rationibus non fir- studio magis, quam judicio demonstrat, qui ejus initia Scrimata admirationem, studio magis, quam judicio delinoistut, qui cjus initia beri-non scientiam gi- ptorum ethnicorum locis benigne acceptis, non ullis invictis rationibus conficit; ut illa, quod universale Diluvium communis gentium traditio, et Gigantes praeterea, nudata postea forte sepulcra testentur: quae duo, quia rationibus non demonstrat, nihil conferunt, nisi ut haec ipsa Eruditi juxta Nec solide firmata ac vulgus admirentur. Nam rationes physicae, quibus alii Gigantes fuisse probant, vix dignae sunt recensitu. Cum enim hominum staturam, qui ad duo sive adeo ter annorum millia ante nos vixerunt, certo sciamus, nostrâ homi-

gignunt absurda.

num nihilo proceriorem fuisse; qui tempore humana corpora parviora brevioraque fieri dicunt, videant ne in satis absurdas rationes imprudentes compellantur: quod si per tantum temporis spacium haec insensilis nostrorum corporum deminutio facta fuerit, centum millium saltem annorum excursu opus sit, quibus ad Gigantes perveniamus? Cur igitur Gigantes, ut Sacra tradit Historia, Seculi Potentes fuerint, piis credentibus synchroni? Cur non Abel, Cainus, qui aetate omnes anteierunt, Gigantes orti? Cur non subito post Diluvium nati quoque, sed Nimbrodus ad ducentos post Diluvium annos gigantea statura a Sacra Historia narratur? Cur ex tanta corporum proceritate ad hunc brevem staturae modum, quam subito, tam insigniter decreverunt? An Angelos humana semina collegisse, et uti Incubos e falsarum religionum foeminis Gigantes generasse dicamus, ut multi Sacram Historiam interpretantur? Quibus difficultatibus adacti viri magis acuti quam pii, Gigantes proprie fuisse omnino negant, et metaphoricus gentium Tyrannos accipiunt. Ab his exploratis scilicet principiis Historiam Universam hactenus sunt exorsi; quia auctoritatem inconcussa ratione, cujus pars auctoritas certe est, firmare non studuerunt.

Igitur principio aliquot philologicas dignitates quam vul- Philologicae dignigatissimas, tam extra omnem controversiae aleam positas tales novem.

in antecessum proponam.

Anno post Diluvium ante Babylonicam linguarum confusionem, Sem, Cham, Japhet exleges Terram inter se divisisse; et in Assyria mansisse Semum, Chamum in proximam Phoeniciam Ægyptumque, Japhetum in Europam commigrasse.

In Oriente praemature humanitatis rediisse artes, ita ut ducentis post Diluvium annis inter Chaldaeos Magia nata sit; quae alioqui in astrorum observationibus posita, multo majori tempore opus habebat, ut in artem sive adeo scien-

tiam redigeretur.

In Occidente genus Divinationis natum tam rude, quam Orientalium eruditum, quae putabat fulmina tonitruaque, volatus cantusque avium et victimarum exta laeta tristiave Deorum monitus esse.

Constantem a primis usque temporibus inter Graecos famam durasse, cujus testis Homerus, genticos suos quondam more ferarum traduxisse vitam, et cadavera canibus corvisque voranda reliquisse.

Mythologos uno ore docere, hos fuisse feras quas Or-

I.

II.

III.

IV.

v.

pheus lyrae sono cicuravit, et saxa ex quibus Amphion ad lirae quoque sonum coëuntibus Thebarum muros construxit.

VI. Et Philologos universos, dum linguarum enarrant origines, docere quoque, interjectiones, primas fuisse humanas voces, quae ad perturbationum impetum erupissent; postea enata praenomina, quibus res in sunma verborum egestate indicarent, et quidem monosyllaba ferme omnia omnibus: et nos demonstravimus (1) primas inter Latinos proprias voces natas fuisse, nomina, et quidem omnia monosyllaba

quoque.

Et illud indubium interiores disciplinas ab Asia in Ægy-

ptum et Graeciam deductas esse.

VIII. Uti illud quoque exploratum, longe priorem versam prorsa oratione natam esse.

 Postremo Poëtas fuisse primos rerumpublicarum fundatores.

Observandum.

VII.

Ne quis tamen miretur in Chronologia, ducentis post Diluvium annis in tantam frequentiam auctum genus humanum, ut Nimbrodus tam enormis altitudinis Turrim excitaret; id det, quod haut sane negaverit, viros decimoquinto anno pubescere, foeminas duodecimo viripotentes fieri, et foeminas quinquagesimo anno effoetari, et in annos singulos foecundare posse; et rationem putet, primam foeminam ad quinquagesimum usque annum septem et triginta filios parere posse, secundam triginta sex, tertiam triginta quinque, et sic deinceps; tum de neptibus, dehinc de abneptibus, demum de proneptibus eundem numerum capiat; is conficiat ad extremum, ducentorum spacio annorum plures hominum myriades nasci posse.

Problema, quo nova de Philologia Scientia excitatur.

Nunc quaerere juvat, quaenam causa tanti discriminis, quantum illud quo homo ferus ab homine humano differt, quando exlex Chamus suam posteritatem in Phoeniciam induxit, unde mox in proximam Ægyptum pervenit; Japhetus, Graecis Japetus dictus, exlex quoque in Europam commigravit? Et cur primi gentium Sapientes in Assyria Chaldaei, cum Chamus et Japetus linguam antediluvianam secum attulerint, qua priorem humanitatem servare possent, et linguae Babylone Semi posteritati confusae sunt?

Chronologia hactenus praepostera. Nam isti Cecropes Ægyptii, Cadmi Phoenices, Danai Phrygii, qui deductis in Graeciam Coloniis humanitatem important, et Orpheus atque Amphion, qui trecentis post Cecropem et Cadmum, ducentis post Danaum annis, Grae-

(1) Lib. super. Cap. CXLIX.

cos populares suos feras et saxa fuisse testantur, non sat commode suis sunt divisi temporibus. Quae Chronologiae mihi absurda miranti, illud in mentem venit, quid si haec, etsi temporibus praepostera, rebus ipsis vera sint tamen: et Graecas gentes postquam Ægyptiacae Syriacaeque, atque adeo Asianae Potentiae fama inter ipsos pervasisset, ut suam augustiorem facerent originem, fecisse autiquiorem; et rationem propositi Problematis eam esse:

Quod vicinus Chamo Semus inter suos posteros veram Humanitas uni Re-Dei Creatoris Religionem, verae Religionis cultu innocen-ligioni omnis accepto

tiam, innocentia humanam societatem, societate linguam referenda. usque ad Babylonis confusionem servarit: ac proinde artium antediluvianae humanitutis memoriam custodivit, quanquam hominum raritate principio solam pecuariam et rusticam exercuerit. Hinc ad Idololatriam et Semi posteris declinantibus, primi gentium Sapientes Chaldaei; et Chami posteritas in Phoenicia, ob Chaldaeorum, et Ægyptii ob Phoenicum vicinitatem, mature interiores disciplinas invenire potuerunt. Sed Japeti suboles in Orphei feras et Amphionis saxa commutata diu vixit, cum Japhet a Semitidis satis longe abscessisset: quare ut ipse veram, ita ejus posteritas omnem exuit religionem, et religione exutà, humanitatem.

Etenim per hanc ingentem Terrarum silvam tam Chamitidas quam Japhetidas hac ratione in solitudinem distra- phei feras conversi? ctos esse necesse est: quod saepe viri a foeminis, foeminae a viris, pueri filii a matribus, matres a filiis pueris, ut feras effugerent, dividerentur; et ita sensim minores a majoribus rudiores, ferarum metu relicti vel abacti, sic dispalati solique prius omnem religionem, deinde omnem linguam, tandem omnem humanitatem exsurdaverint, et in brutam licentiam ac errorem ferinum abierint. Quo rerum statu mille annos durante, si quis recte rationem putet, Terræsilvam effulsi? quanquam quamplurimi aut a feris enecti, aut fame per hyemes, siti per aestates deperierint; tamen incolumes vel ut feras evaderent, vel ut pabula aut fontes quaererent, in Scythiam, Æthiopiam, Occidentem plagam, Indiasque praevalido nixu per invia et confragosa acti temeraria forte penetrarint.

Sed et hoc discrimen inter utrosque intercessisse, quoque etiam necesse est, quod Chaldaei a Semitidis inter eos matura et erudita, in Occidente rudis et certis in locis agentibus, qui vi verae Religionis sociati, vir- tarda Divinatio? tute se et suos et pecudes a feris tutabantur, humanitatis admoneri; et in ingentibus camporum aequoribus commode syderum ortus, occasusque animadvertere potuerunt; et ita

Et per ingentem

Cur in Oriente

Caelum a syderum motibus sibi finxere Deum, atque in id, etsi non verum, saltem doctum Divinationis genus concessere, Magiam (a). At Japhetidae longe a Semitidis et Chamitidis dissiti, inter ipsos, qui humanitatem colerent, versante nemine, ad brutum stuporem redacti omnes, fulmine excitandi fuerunt, ut Caelum crederent Deum, ejusque voluntatem putarent Jovem: quare Divinationis genus satis rude et sero inter Occidentales est introductum.

Demonstratio Di-

Atque haec invicta demonstratio sit, Terrarum Orbem Diluvio universum fuisse obrutum; et genus humanum in Noacho servatum esse; et Arcam in locis Assyriae subjectis, ut Armenià, consedisse; quando maturi Assyriorum cultus, unde inter eos prima Monarchia uata est, et diuturnae reliqui Orbis ferinae vitae, quae ad mille post Diluvium annos vel inter Graecos ipsos duravit, non alia afferri ratio potest, quam vera Religio inter Semtidas conservata; quam si Japhetus quoque inter suos servasset, aut, uti Chamus, iisdem piis proximus, a pietate descivisset; in Occidente eadem, quae in Oriente, fuissent secutura. Et hoc pacto per nostra Humanitatis principia non solum Sacra cum Profana constat Historia, sed Profana celebrem Sacrae Historiae Epocham, nempe Universale Diluvium confirmat.

Gigantium demonstratio,

Ex hac, quam exleges impii traduxere prorsus efferam vitam, provenere post Diluvium in Profana Historia Gigantes, de quibus Sacra Historia haec narrat quinque:

I. Ante Diluvium fuisse, et Deo praecipuam Diluvii caus-

sam fizisse.

II. Ab filiis Dei, qui ad filias hominum intrarant, ortos esse.

III. Eosque suisse potentes a seculo et famosos viros.

IV. Aliquanto post Diluvium eos memorat in Nimbrodo, seu Nembrot.

V. Inter Pios credentes non natos esse.

Demonstrantur Gigantes ex hoc foedo hominum victu provenisse:

I. Historia civili;

II. Historia naturali.

Historia civili;

Civilis Historia prostat apud Jul. Caesarem et apud Cornel. Tacitum, qui, dum in caussas inquirunt de vastis Germanorum corporibus, quisque unam affert, quae ambae, uti in id effectum conveniunt, ita sunt copulandae. Cae-

<sup>(</sup>a)\* Chamidae autem ex vicinitate Chaldaeorum, Phoenices, nempe et Ægyptii mature culti.

sar (1) dicit, esse summam adolescentum ab omni disciplina libertatem, quod eorum omnis vita in venationibus et studiis rei militaris consisteret (quibus studiis haud sane pueri dant operam) et quod a parvulis labori et duriciei studerent, et hoc ali staturam putarent. Tacitus (2), quod in omni domo (vel Principum) nudi ac sordidi in eos artus, in ea corpora, quae Romani mirabantur, excrescerent. Id constat de gente, religione, moribus, institutis jam fundata; quid de materno liberorum cultu ante omnem humanitatem introductam putandum est: et quando per avia, invia virgultis, dumetis ac cespitibus confragosa vel glans, vel fons pueris nudis duro labore legendus erat?

Historia, sive observatio physica demonstrat, quantum Historia naturali. magistri metus puerorum spiritus affligat, et quicquid in iis est ad adolescendum generosius, concidat: et nitros sales, quibus urinae plurimum abundant, plurimum vivacitatis habere, ut in spiritu salis ammoniaci spectare est: campos autem stercoratos feliciter frugescere rustici norunt; et tamen parum prae iis quos exercitus armati insedere, qui per plures annos reddunt laetissimas segetes: ut conjectam eodem cultu in ultima ad Meridiem America Gigantes etiamnum gigni: qui Terrarum Orbem itineribus lustrant, quaeso explorent, an haec nostra vera sit

conjectura.

Itaque pueros multo ante quam nostri adolevisse, et Divinae Providenmembra firmasse existimandum est; ut hinc quoque Di-tiae argumentum. vina Providentia summopere suspicienda sit; ut, quando humanum genus impietate in eum foedum victum esset abiturum, et fore, ut ingens Terrae silva feris abundaret, pueri cito adolescerent, et in corpora ingentia firmaren-

tur, ut feras aut fugerent aut superarent.

Gigantes antediluvianos Sacra narrat Historia inde natos, quod filii Dei, hoc est Sethidae, ut Samuel Buchartus in- gantes antediluviani? terpretatur, ad filias hominum, sive falsarum religionum foeminas, earum pulchritudine capti intrarant. Has foeminas e Caini posteritate fuisse necesse est, qui cum urbes fundasset, ut Sacra quoque testatur Historia, ex ejus gente foeminae nedum mundiores, sed elegantes fuisse, quoque necesse est. Et has ipsas Sethidarum amore deflagrasse inde conjiciendum, quod ii veri aureae aetatis Heroës haberen-gentium. tur, qui non muro, sed virtute, et se et pecudes et sata a

Qua ex causa Gi-

Vere pii sortissimi

<sup>(1)</sup> De Bello Gallico lib. VI, cap. VI. (2) De Moribus Germanorum cap. XX.

feris tuerentur. Et uti postea gentium postdiluvianarum communis mos fuit, cum alienigena non habere connubium; ita de antediluvianis existimandum esse necesse est, inter diversarum religionum viros foeminasque concubitum quoque etiam damnatum, ut hodie nos inter Christianos et Turcas vetitus est. Quare et viros et foeminas istas suorum communione exclusos, exclusasve esse oportet (quod poenae genus antiquissimum et ex gentium moribus ortum inferius late probabimus) unde extorres solique per silvas, suam posteritatem fuga et errore in ferinam vitam dispulere. Et ita ex iis postea gentes gigantea statura prognatae sunt, apud quas nec lavandi pueros, nec ulli disciplinae tradendi mos priscus ferinus permanserat: qui postea potentes a seculo et famosi viri fuere.

Gigantes postdi- Gigantes post Diluvium tradit Historia Landicoa, sea colluviani quando fue- non statim post Diluvium ortos esse, Sacra Historia memorat: nam in Nimbrodo memorat; quia saltem ducentos procurrere annos necesse fuit, ut Chami posteritas impietate in hanc ferinam vitam et inde cultu humano in gentem abiret.

Cur in Oriente mature cessere?

Postea Gigantes in Oriente cessere; quia civili cultu introducto, et matres coepere lavare filios pueros, et patrum ac magistrorum incessit metus, et multo magis falsarum religionum terribilis superstitio.

Cur non nati inter vere pios?

Non nati Gigantes inter Semi posteros vere pios, quia ex cultu antediluviano matres lavabant pueros, et pueri sub patrum imperio et disciplinà adolescebant.

Cur Germani corporibus vasti?

Apud Germanos perdurarunt Gigantes, quia ex ferino cultu, uti nefarios concubitus reliquerant, ita hunc educandorum liberûm morem retinuere.

Cur nefarii concubitus inter Persas?

Nefarii concubitus inter Assyrios, ac proinde inter Persas ex eo ferino cultu servati, sed Gigantes cessere; quia iis Magia cito civiles artes restituit. Atque haec de Gigantibus hactenus in fabulis habita, quae cum Sacra Historia non bene conveniebant, dehinc Scientiae Philologicae, non vanae eruditioni subserviant.

Fulmen Occiduo-

Sed illud hoc loci proprium ambigere est, cur Occidenrum perculit impié- tales sero in religiones concesserint, si fulmine ab impietate concesserint?

> Physica non sine Divinae Providentiae admiratione huic difficultati satisfacit, et ingentem lucem Historiae Profanae affert, qua iterum Sacrae veritas demonstratur.

Physica ejus ratio.

Necesse enim fuit, Terram universali Diluvio diu aquis imbutam per multa secula exhalationes siccas, sive ignitas materias in aërem non emisisse, unde fulmina gignerentur, uti evenit, in locis qui a Solis cursu longe sepositi sunt; sed post multas aetates Terrâ in statu, in quo nunc est, exsiccatà, Caelum fulgere et tonare coepit.

Atque hi sunt, qui impietate bellum indixerant Jovi, a Gigantum bellum. quo fulmine tecti in montibus abditi, ut Libro super. innuimus et latius infra exequemur, Terrae filii dicti sunt; quia ab iis postea Terrigenae Graecorum, Latinorum Indigenae, Indigenae, Ingenui. sive Ingenui provenere; qui cum primam suam ignorarent originem, nullo mendaci animo, se illarum terrarum, ubi Nec religiones nec haerebant, dicebant filios, ac proinde se earum heros ad respublica impostura fundatae. suas Aras confugientibus jactabant esse, ut supra diximus (1): unde, ut Livius tradit, respublicae primum natae, tantum abest, ut Danaos, Cadmos, Pelopes suos nossent gentis auctores.

Hinc Hercules et Bacchus, hic Orientis, ille Occidentis Cur Hercules et domitor, fulmine nati: et Hercules Olympiades instituit, Bacchus sulmine nati: et Hercules Olympiades instituit, ti? idest tempus Graecorum historicum; nam humanitas a ful- Unde Olympiades? mine coepit: et cum fulmen Olympo, seu superiore aëris regione mittatur, hinc Olympus Majorum Deum sedes: et Cor Olympus XII quia praeter Taciti sordes et Caesaris laboriosam, duram-Deorum sedes? que libertatem, crassus prae diu humente terrà aër, in caussa fortasse fuit, ut sub eo corpora proceriora provenirent, uti populi in aquosis locis mirâ proceritate excrescunt: an hine ab humore Terra humus, sive rectius ab Cur Terra humus hac humo dictus est humor? quod e Terra aquas nasci dicta? viderent: et ob hanc Caeli crassitiem Gigantes in miram stupiditatem praeter corporum vasticiem provenere, ut ad Deorum metum fulmine essent excitandi: et hinc Graecis Δεός metum significavit: unde Δείδω, timeo factum est. At- Unde Deus dictus? que hinc illud sit,

Primus in orbe Deos fecit timor . . . .

Non tam sero Orientales Deûm incessit Religio, quia non fulmine incessit, ut dictum est (a).

- (1) Cap. CIV.
- Gigantum Mythologia.

De hac Gigantum traditione, quam Sacris Libris consignatam, tum naturali, tum civili historia confirmavimus, prima ferme omnium Fabula concepta est; et quia omnium ferme prima, ut plane intelligatur, qua ratione rudissimorum hominum, et linguae inopia summe laborantium incertis longisque traditionibus, Fabulae sine ullo hominum consilio, quinimmo plurima naturae necessitate sint

Terrae filii, Ter-

Digitized by Google

suis tenebris involutae, ut in Notis paullo infra de Fabulis omnibus generatim dicemus; iccirco Mythologiam prolixius exequi placuit.

Gigantes Terrae filii, ipsum Fabulae initium perperam positum: nam in errore concepti, et incertis seminibus erant ex Chao nati: at postquam fulmine victi sunt, se Terrae filios appellarunt, de quibus filiis Terra est dicta Deorum mater, ut alibi vidimus: ingentibus corporibus, quod demonstratum; sed posteriores Poëtas, ut fit in magnarum rerum traditionibus, ita auxere corporum enormitatem, ut Homerus describit in Polyphemo, qui quum mare ingressus est, Ulyssem insecuturus, pelagus regurgitavit ad litora: bellum indicunt Jovi, quem affectant de caelo dejicere; at quodnam bellum cum Jove, quem errones impii nesciebant? Sequentes Poëtae hanc Gigantum erronum impietatem, quia fulmine victi sunt, hinc errantes bellum fecere: quem errorem cetera, quae de Gigantum bello narrant, salsa quidem, sed ex nostrae Historiae veris consequentur. Nam montes montibus imponent; ubi et sabulae partes perperam collocatae: quam hyperbolam fabulae id verum fecit, quod, sulmine audito, Gigantes summa religione perterriti, se in montanis lucis abdidere. Aquila Jovi Gigantum bellum obnunciat; Aquila Jovis nuncia ad homines per auspicia, ab hominibus facta ad Jovem: et Aquila in eo bello Jovi ministrat fulmina; composita duo potissima divinationis argumenta, nempe, Aquila et Fulmen; sed id quoque etiam praepostere narratum; nam Gigantes fulmine ab impia erronum vita deterriti, majorum avium, quas Aquilas, ut alibi demonstravimus, prisci dixere, auspicia secuti, in lucos cum foemina quisque sibi auspicato capta concessere. Jupiter fulmine Gigantes profligat; nam fulmine eos ab impia erronum vita deterruit: et Aquila et Fulmine divinatio, et divinatione Deorum religiones occiduis gentibus, Graecis maxime Latinisque fundatae. Gigantes sub montibus consepulti; quia Aquilas in submontanis, ubi sedes habent, ac proinde nidos faciunt, secuti; quia omnes aves ad fontes nidificant, divino aquae perennis beneficio primo omnium accepto, in submontanis haesere. Gigantes sub montibus ignes evomunt; qui submontanas incendere sylvas, in quas sive ador, seu far severe. Ex horum numero Tityus cauti affixus; Gigantes in montanis haerentes: cui jecur ab Aquila aeternum voratur; qui acerrimis stimulis religionis, perpetuisque stimulatur et pungitur.

Homerus de Gigantibus haec narrat in Polyphemo, primum fuisse inhospitales; nam per montium lucos dispalati, aliique ab aliis secreti, ut ipse quoque Homerus tradit, sua tantum curabant: hinc in admirationem feritatis postea confictum, humanis carnibus vesci: illud autem verum, naturae sponte natis victitasse; sed praepostera, cum id a Gigantibus erronibus factum sit; nam certis haerentes sedibus industrià sibi fructus invenere; et pasturam exercuisse, quam nos post agriculturam narravimus introductam: in uxores et filios habuisse potestatem; namque ii certas uxores, et ex iis certas familias habuerunt, in quas patria exercebant imperia: ex Gigantum erronum impietate impium Polyphemum facit, ut, si eum incedat libido, cum Jove ipso gerere inimicitias sustineat, sed praeposteram arguit narrationem, quod Vatem inter Gigantes consenuisse ipse Polyphemus excaecatus memoret, qui sibi eum ab Ulysse casum cecinerat: quod significat et connubia et fa-

milias inter Gigantes auspiciis et divinatione, ac proinde Deorum religione fundatas: speluncas in montibus habitasse; quod sane verum: fuisse monoculos; id ex lucis confictum; nam ut in lucis aliqua ex parte caelum observarent auspicia capturi, alicubi delucarunt lucos: et ita verum, quod Grammatici docent, lucum inde, quod non luceat, dictum; et tamen lucum a luci, sive ab ea parte qua luceret, appellatum: posteriores Poëtae ex harum rerum ignora-tione hos lucos veluti unos oculos Gigantum frontibus affinxere. Ulyssem praeusta trabe Polyphemum excaecasse; haec sunt prima arma quibus primi gentium pugnarunt: cum enim nondum ferri innotuisset usus, hastas igne acuebant; unde praeustae sudes, celebre armorum genus barbaris mansit, ut Romani Historici passim memorant.

## CAP. X.

Quatuor primae Historiae Sacrae Epochae demonstratae, per quas Tempus Historiae Profanae bona ex parte Obscurum excurrit.

Ex his quae, ut Gigantes demonstraremus, hactenus dicta sunt, quatuor primae Historiae Sacrae epochae demonstratae consequentur, per quas magna ex parte tempus in Historia Profana obscurum excurrit.

Prima, Mundi a Deo creatio.

Et in ea Pecuariam et Rusticam ante respublicas in recenti Orbe Terrarum natas, inter Sethidas veri Dei Religione custoditas: cujus virtute per pabula et agros sine legibus innocentes agebant, et se, suos et sua ab impiis, vel falsarum religionum violentis tutabantur; ita ut de iis aliqua ex parte verum accipi possit aureum seculum Poëtarum.

Secunda, Universum Diluvium.

In qua Noachum, ejusque piam subolem, Semitidas verae Religionis custodia antediluvianas Humanitatis artes, Diluvio omnes submersas saltem memorià conservasse; quanquam ob hominum raritatem, ut aliquem necessarium vitae fructum caperent, solus Pecuariam et Rusticam ante respublicas fundatas exercuissent: et veri Dei virtute eas ab externis injuriis defensarent; ut sic, iisdem recurrentibus caussis, eos primos post Diluvium in Terris fuisse Heroas.

Tertia, Abrahami a Deo vocatio.

Qua Abrahamus e media idololatra gente in proprium agrum est sevocatus, et sub veri Dei regimine, quod Philo Dεοκρατίαν eleganter appellat, perseveravit, fundavitque Paternum Imperium ab illo gentium diversum, quo vitae et ne- ternum Imperium?

Hebraeis quod pa-

Quod Jus nexi?

cis jus non patris, sed Dei erat, ut Isaaci historia testatur: nam de misero Jephtis voto ingenue Patres fatentur, adhuc in Abysso divinorum consiliorum sibi latere mysterium: et jus nexi fundavit quoque ab illo gentium aliud: nam nulli externorum (quos aut impios aut falso pios fuisse necesse est) ullum unquam dominii genus in Hebraeorum agro habuere, sed tantum suarum operarum sibi pretium faciebant: et ita, verae Religionis conservatà traditione, in pabulis agrisque innocentem suam familiam continuit; cum Abrahamus qua- qua, uti Princeps Summus (nam nullo diserto Dei jussu tenus Pater exlex, gessit) bella cum Regibus finitimis gessit: et sic ex eo Princeps summus pater exlex, gessit) bella cum Regibus finitimis gessit: et sic ex eo bella gerit, et gen- fuere post Diluvium Secundi in Terris Heroës. Atque ob eam veram Numinis pietatem Abrahamus promeruit, ut cum ipso Deus alterum a Noacho sanciret foedus, quo populum Hebraeum fundavit, et primus Patrum Princeps est appellatus.

tem condit.

Quarta, Lex Mosi a Deo data.

Decalogi laus.

Quae jus naturae perfectissimae dictat, et nondum facta, quae ceterae leges gentium, sed etiam natura turpia consilia vetat (a); atque ipsa turpia facta non ullis, ut genticae leges, poenis humanitus sancitis punit: et jus nexi ab Abrahamo conditum, ut alienigenae, qui certe Idololatrae erant, nullum dominii genus in Hebraico agro haberent, Una Agraria Mo- Lege Agraria juri naturali conformi, et civili aequitati commodissima (quod primis Legislatoribus gentium nusquam factum) per summam aequitatem et sapientiam a ceteris gentibus distinxisse: quo Religionis puritatem maxime custodivit; certas Tribus, et in quaque earum certas stirpes et successiones, certa connubia, certas possessiones, certa dominia, certas contractuum obligationes, atque adeo certum omne jus civile privatum Hebraeorum continuit; et rempublicam litibus maxime ociosam fundavit: quando apud gentes ex juris nexi iniquitate apud Athenienses et Romanos turbae et seditiones crebro ortae, et apud Ægyptios, ut Cunaeus in Hebraeorum Republica narrat, plebs rustica cum sacerdotibus pluries, quanquam infelici successu, pugnarunt.

ses omnes Hebraeorum Rempublicam continuit.

<sup>(</sup>a)\* Quae vix post immensa temporum intervalla inter acutissimos et humanissimos Graecos agnovere Philosophi.

## CAP. XI.

# Ex primis quatuor Sacrae Historiae epochis demonstratis consectanea.

| Hinc patent eorum omnium rationes;                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Cur in universo Orbe aut Hebraei essent, aut Gentes?      | I.                  |
| Religio unius Dei Creatoris sub nulla imagine apud He-    | II.                 |
| braeos custodita?                                         |                     |
| In statu exlegi, sive naturae Βεοχρατία Hebraeorum?       | IH.                 |
| Religio inter solos Hebraeos nulla divinatione fundata?   | IV.                 |
| Paternum Imperium non terrore necis, ut gentibus, in      | ₹.                  |
| filios constitutum?                                       |                     |
| Clientelae non solo misero Receptorum victu, ut inter     | VI.                 |
| gentes, illiberaliter habitae?                            | •                   |
| Pecuaria et Rustica Hebraeis cum honore cultae?           | VII.                |
| Ceterae artes externorum lucris permissae?                | VIII.               |
| Summum Numen, Hebraeis Deus Fortitudinis dictus?          | IX.                 |
| Agraria ab illa gentium diversa, quae externarum reli-    | X.                  |
| gionum homines ab sui agri dominio semper prohiberet?     |                     |
| Et hinc cur Hebraei patrios mores ac ritus semper acri-   | XI.                 |
| ter custodirent?                                          |                     |
| Et omnibus externarum religionum essent insociabiles?     | XII.                |
| Ex qua custodia verae Religionis in Oriente primae gen-   | XIII.               |
| tes ortae?                                                |                     |
| Et brevi post Diluvium inter Orientales cunctae civiles   | XIV.                |
| artes restitutae?                                         |                     |
| Ac inter eosdem statim Monarchica Regna condita?          | XV.                 |
| Primusque in Historia Profana prodit Ninus?               | XVI.                |
| Atque adeo vera Dei omnium creatoris Religio ab sua       | XVII.               |
| prima usque origine conservata Mosem praestantissimum     | Virtute verae Re-   |
| philosophum (a) praestitit, qui Deum, non Caelum, ut gen- | ligionis Moses sum- |
| tes, non Mundum, ut gentium Philosophi, sed super Cae-    | mus Philosophus,    |
| lum, sive super Mundum intellexit; quod divinus Plato,    |                     |
| Graecia vix tandem omnibus humanitatis artibus excultis-  |                     |
| sima, est assecutus: et mos majorum super nexi jure ab    |                     |
| Abrahamo traditus sapientissimum Legislatorem praestitit  | Summus Legislator,  |

<sup>(</sup>a) Circa tum de Deo dogmata, tum vitae agendae praecepta; quod utrumque verae Summi Numinis Religioni omnino dandum: quae cum in statu exlegi sive naturae viguisset, Theophrastus apud Ficinum merito Hebraeos, natura philosophos vocat.

quoque, ut Lycurgi, Solones, Decemviri tantis post temporum intervallis cum eo ne comparandi sint quidem: et sic Humanitas naturae lapsae ab Adamo occoepta, et veri metu Numinis sustentata effecit, ut Moses ex omni humana Summus Historicus. memoria ad nos perveniret Historicus, ut Philosophus et

Legislator ex aequo summus, multo ante quam Poetae Heroës gentibus, et Legislatores injusti, et Philosophi rudes, et Historici fabulosi inchoarentur. Sed tum ex sacra, tum

Ex Legislatione et ex profana eruditione id nos conficiamus, ex legislatione, Philosophia et Phi- et philosophiam et philologiam et Hebraeis et gentibus ge-lologia geminae in minas natas esse. minas patas esse. terris ortae.

## CAP. XII.

## De Linguae Heroicae, sive de Poëseos origine.

Ignoratae Poëseos

Sed qua ratione inter Occidentales sit Humanitas restioriginis caussæ duæ. tuta, hactenus ignoratum est: quia unus error omnium aetatum vetustate confirmatus Eruditorum omnium animos occupavit, una veritas tantundem temporis ostentata, ab iisdem

gua poètica.

Prima gentium lin- ipsis animadversa non est. Error est, quod putarint, linguam Poëtarum semper propriam, nunquam communem fuisse: veritas est, linguas religione et legibus conservari. Omnes dicunt, primos Poëtas falsas Deorum Religiones, et Religionibus civitates fundasse; fatentur, primos Scriptorum, Poëtas quoque fuisse; et in proximo non agnorunt, poëticam, primam gentium fuisse linguam, qua primae ipsarum leges et Religiones fundatae sunt. Hinc de Poëseos origine nobis est novis rationibus disserendum: quas qui legerint, quaeso, ut quae dicimus, ex nulla nostri dignitate (quae sane aut nulla aut certe admodum parva est), sed pro merito rerum expendant serio: nam speramus, nihil rebus per nos dissertatis obstiturum, nisi quam ii his Ex natura rerum rebus suam ipsorum affinxerunt opinionem. Igitur, ut hanc

praecepta septem.

rem ex natura rerum putemus, septem haec ex ea ipsa in antecessum praecipimus.

Ingeniosi, magis bumani.

I. Nos heic loqui de Humanitatis principiis, quam ingeniosae gentes facilius induunt. Etenim haec inquirimus, ut Jus gentium illustremus, quod Jurisconsultus definit (1) quo humanae gentes (non ferinae, non barbarae, quae ideo ferinae ac barbarae, quia obtusis sunt ingeniis) utuntur.

(1) L. 1, S fin. D. de Just. et Jure.

II. Ingenii virtus est invenire, ut est rationis perficere (\*). Ingenii virtus quae? III. Nemo est qui negaverit, esse Caeli temperaturas, quae gentes alias aliis ingeniosiores alant: ut sub crasso frigido- Caeli temperies, que aëre obtusi, sub magis aethereo et aestuoso acuti ingenii nascantur homines.

IV. Necessitate ingenia acui, tritum apud omnes pro- Necessitas,

V. Quo minus ratione homines, eo magis sensibus pol-Sensus acres, lent: unde brutis acerrimi sensus sunt a natura attributi; et foeminae, quam viri, sensilia magis advertunt.

VI. Et quorum sensus acres, eorum vividissima est Phan- Vivida Phantasia.

tasia: quare eorum quae vidimus, quam quae audivimus,

praesentiores imagines fingimus.

VII. Statuendum est, ex his quae supra diximus, primos Ingeniorum soleringeniosos homines omnis eruditionis, omnisque linguae ru- tia principio linguis des nihil aliud, quam ingeniosos pueros fuisse: nam linguae, mentes solertes faciunt (\*\*), cum ad quanque rem sive naturalem, sive moralem, sive domesticam, sive civilem, quae ferme innumerae sunt, mens memorià percurrat ingens vitae vocabularium, et verbum ejus rei proprium inveniat, quo eam appellet.

His ab natura ita praeceptis, nunc ingeniosorum puerorum ingenium sequentibus observationibus, ad Poëseos ve-

stigandam originem apposite consideremus.

I. Ingeniosi pueri omnes homines, suorum patrum simi- Monstratur sons. les, Tatas appellant; et in quaque re insigniores proprie- Unde Tropi.

tates, quae magis sensus feriunt, notant.

Hinc si percurras Tropos omnes, et poèticos maxime, ab Troporum omnium altera ex his duabus caussis natos esse comperias, nempe caussae duae. in verborum inopia, vel a rerum similitudine; ut sitire agros, laborare fructus, quae certe, ut aliae innumerae tum Graecis, tum Latinis sunt metaphorae rusticorum; vel Metaphora, a rebus quae magis sensus afficiunt (a).

(\*) Principium ex Auctoris metaphysica deductum. Vide lib. Metaphys. cap. VII, § 3, 4.

(\*\*) Vide Orationem de nostri Temporis Studiorum ratione, pag. 21.

(a) Et sane pleraeque omnes metaphorae Homericae ex duplici Universae Poëseos hac caussa, aut rerum ignoratione, aut verborum inopia conflatae; principium. ut naves, maris equi, remi, navium alae; quam Virgilius postea imitatus dixit, alarum remigium de Daedalo: sive, ut alibi diximus, de nave a Daedalo inventa; et aliae ad hoc instar innumerae; paucissimae ad ornamentum confictae, ut illa Ajax, turris Graecorum. Et quod maxime metaphoras commendat, ut rebus sensu, motuve

Belonymia.

II. Nam pueri ingeniosi, quam ignorant rem suo appellare nomine, per sensiliores caussas, vel sensiliora effecta circumscribunt: ut si nesciat ex. gr. ingeniosus puer dicere, paveo; nemo miretur, hunc supra aetatem sapere, sed ingenium collaudabit quidem, si dixerit, cor salit in pectore, cor pectus tundit: quo metonymiae genere magna ex parte stat locutio poëtica.

Synecdoche.

III. Certe Synecdoche tota ab infantia orta, nihil ab ingenio cognata; cum enim nesciunt homines propriis res appellare nominibus, ea ex genere dicunt: unde Res et Facio, sunt infantum vocabularium. Itaque infantia ipsa homines a pueritia ad metaphysicam ducit (a). Vicissim genera specie maxime insigni, non aliter ac pueri infantes, significant ut Latinis est passer pro omni minore ave, aquila pro omni majori (1).

Infantia ad metaphysicam ducit.

Počtica adjuncta.

Pleonasmi.

IV. Ingeniosi pueri, quia rerum substantias non intelligunt, eas attributis, quae cadunt sub sensu, describunt; et adjuncta nedum emphatica, sed etiam ociosa Poëtarum, et quae nunc nobis demonstrationes satis inertes videntur, quibus *Homerus* abundat (b).

Antonomasia. racteres.

Ex quo fonte Antonomasiae proveniunt, quibus bona ex Unde Heroici Cha- parte ficti sunt Characteres Heroici: in quibus ille, qui ingentem rebus, quas dicimus, lucem affert, quo omnes Viri Fortes sunt Hercules appellati.

carentibus, animum et actum attribuant, ut prata rident, iratum

Prima gentium

· Metaphora;

mare, pontem indignatus Araxes, id ex eo metaphysico vero effluit, quod Homo Universi regula fiat, et omnia, quae ignorat, ex sua spectet natura; quod ab rerum imperitis, et pueris maxime, usurpari cotidie observamus: ex quo genere sunt metaphorae apud Homerum quamplurimae, ut fumus, ignis flatus, suspiriosa sagitta. Atque ex hoc fonte prima inter homines metaphora orta, qua Caelum a motu syderum ingens animal, a fulmine mens longe humana praestantior, nempe Deus essictus est, et fulmine fari, Aquilarum vo-Ex qua natae latibus nuere; unde Fatum et Numen provenere: cum qua metaphora, seu lingua falso Divina et Idololatria et Divinatio simul coor-

Salsae religiones.

(a)\* Sive rectius dixeris: Naturam homines, infantià ipsà ducente, a metaphysica ad subalternas artes disciplinasque inchoare; mentemque humanam ingenita habere genera, quae a nobis pueris primulum sua sponte explicantur.

Episodiorum origo et caussa.

(b) Atque huc revocanda Homerica, et inde aliorum Poetarum episodia, quibus per occasionem alicujus vel personae, vel facti, vel rei appellandae, omnes ejus peristases seu circumstantiae numerantur, quanquam sint alienae, nec quicquam ad rem faciant: qui mos est rudium ingeniorum, et foeminarum in primis, quae ignorant propria dicere, et transmittere aliena.

(1) Prior. Lib. Cap. CXLIX.

V. Si puero ingenioso vix memores terriculamentum ali- Hypotyposes. quod, aut delicium, eo tanquam praesente terretur, vel exultat: ex qua εὐφαντασία fiunt vividae hypotyposes, que conciliant evidentiam narrationibus Poëtarum.

VI. Pueri ingeniosi, ut sua explicent sensa mentis, vel Comparationes. animi, nullo orationis lumine crebrius, et facilius, quam Comparationibus utuntur; quae sunt ampla Poëtarum su-

pellex.

VII. Et sane si quis puer et quidem rusticus nesciat nu- Circumlocutiones. mero annum, et Solis per duodecim Zodiaci signa Orbem appellari annum ignoret, ut tempus, quod sentit, praecipuis rebus rure intra id actis ita describat, Tertia messis erat; vel si perennitatem hac particula, semper, quia explicare non novit, dicat, In mare dum fluvii current; quis hunc, si cetera ad hoc instar pro suo rustici modulo dixerit, eximium arte factum Poëtam Bucolicum admiretur?

VIII. Natura fert infantes, utpote impotes plura oratione complecti, verba ipsa conjungere, ut nutricem apud nos Poetarum. matrem mammulam appellant: ex quo fonte sunt verba conjuncta Poëtarum, silvicultrix, arcitenens, nemorivagus.

Verba conjuncta

IX. Nihil autem crebrius pueros videmus fundere quam Onomatopoejae. Onomatopoejas, quibus voces canum, felium, murium, gallorum gallinaceorum, aliorumque, et tormentorum bellicorum bombos imitantur: quin ipsum σίζ' (a), quum caro uritur, quod in Homero sublime dictum Dionysius Longinus laudat, quum exprimit sonum, quem edidit Polyphemi oculus, dum urebatur, a nostratibus pueris effectum animadvertas.

X. Et pueris ob linguae ignorationem Eclipses verborum Eclipses verborum.

frequentissimas esse comperias.

XI. Phantasia in pueris non est ex illa virorum aesti- Imaginum granditas. manda; virorum jam est aetate durior et ratione infirmata; at in pueris, qui solo sensu res aestimant, praevalida est; et ideo praevalet, quod tenerioribus cerebri fibris graviores amplioresque in eam objecta rerum imagines imprimunt. Saepe recordor, quum deambulatum eo, molles clivos, ingentes mihi puero, et abruptos montes visos esse. An hinc Poëtarum illi ingenti corpore Heroës; ut barbaris quoque temporibus Rolandi, sive Orlandi, aliique Gal-

(a) Hujus, σίζ, quam Homerus, similem Dantes fecit vocem, cric, ut sonum exprimeret vitri dum frangitur, quae item ut puerilis ridetur.

Vici Op. lat. T. II.

liae Palatini enormi staturâ memorantur? Certe quidem observare est, seculis 1x, x, x1, quibus magnam humanitatis partem barbaries miseris modis deleverat, imagines Dei, Christi, Deiparae Pictores ingenti facie effinxisse, ad illud numero exemplum, quo Poëtae Deos describunt spe-

cie humana majores.

XII. Cumque naturâ ita comparatum sit, ut qui sensu praenimio, et acri phantasia res percipiunt, ii mente puriore parum intelligant, et omnia sentiant animo perturbato, ut pueri omnia fere vehementer aliquo affectu commoti proloquuntur. Hinc illa Poëtarum, versantur in pectore curae; consilia pectore versant. Sane me, dum haec cogitarem, puer filius ingeniosus admonuit, qui forte matri inquiebat: Cor meum me semper alloquitur; et quot res Locutio pathetica mihi dicit? Hinc Poetarum locutio semper emphatica, et cui aliquis πάθος subsit.

Poëtarum.

Characterum poëticorum sublunitas.

XIII. Ex his omnibus conficitur, ut Poëtae in rebus, factis, hominibus, atque in hominum ingeniis, moribus fortunisque, tanquam pueri insigniora animadvertant, et tanquam foeminae componant; ex quarum frequentia, si accedat, uti a pueris foeminisque sit, praesens, vivida et commota expositio, existunt sublimes Poëtarum Characteres: ut Longinus praestitisse Sapphun observat illa Ode, quam Catullus latine vertit:

Ille mihi par esse Deo videtur.

Ex structura eirmanisque nata.

XIV. Praeterea (potissima notamus, nam minora exequi cumducta verse, circumducta structura ex his principiis alii commode possunt) si infantes cum priprorsae orationis La- mum sermonem fundere conantur, recte advertamus, comtinis, Graecis Ger- periemus, naturá ferri, ut ultima quae sensere, primo loco prima postremo collocent; quia ultima vividiorem sensum, quam prima, reliquere: et quia verba actionem passionemve seu motum quendam significant, qui ex agente et patiente coalescit; et quia motus magis afficit sensus, quam substantia, quae movet aut movetur; pro naturae ordine, verba postremo loco proloquuntur; ita ut tanquam nomina essent appendices verborum, verba ipsa praecipue proloqui videantur. Hinc Graecis Latinisque circumducta orationis structura; et in versa oratione Graecis circumductior, quam Latinis: quam e viventibus linguis Germanica non solum plurimum refert, sed magis contortam habet; quia magis quam Latina et Graeca puritatem conservat originis, et natura, ut mox dicemus, Poëtas, suos genticos vulgo fingit. XV. Porro et in pueris et in rusticis atque in omnibus

Ex verborum inopia et ingenio genlium.

hominibus infantibus observamus, ut inopiâ linguae pauca loquantur. Huic verborum egestati si judicium succurrat, propria rerum momenta dicunt; si adsit animi altitudo, sublimia dicunt; si suppetat ingenium, plura brevi dicunt.

Ex primo fonte est brevitas poetica praeceptorum, quam Linguae aliae. monet in Arte Horatius: ex qua nata primum concisa Oraculorum Responsa, quae carminibus omnia dabantur: et legum primarum brevitas, quae Latinis carmina dicta sunt, quia certis verbis concepta erant; ex qua certa formularum conceptione, plenissima gravitatis, et oraculorum instar, Jurisconsultorum Responsa provenere: ex quo genere Aliae sublimes; sunt Sapientum dicta; quae sunt brevissima monita vitae agendae adprime utilia: unde Graeciae Sapientes omnibus Philosophis fuerunt Homero propiores. Ex secundo fonte sunt, quae hactenus ex harum ignoratione caussarum admirabar, Apophtegmata Laconica, plena sublimitatis; quorum vix Poëtae postea doctissimi ad sua ornanda sententiarum granditate Poëmata, similia invenire potuerunt; et tamen Spartani literas discere lege vetiti; et ob id ipsum, ut in Regno Optimatium, plurimum de Heroum moribus referebant, ut diximus Libro super. (1). Itaque in insigni linguae inopia brevitatem Heroicam vel Foeminae ipsae Laeaenae conservabant. Ex tertio fonte sunt Dicta Florentinorum omnia aut lepore summo aut aceto conspersa, quae Flo-acres. rentini forenses vulgo del Mercato vecchio invenere; quum gens acutissima per barbariem summa verborum egestate laborabat. Ex quibus omnibus illam quaestionem brevi et facile solvas, quae tantopere ingenia exercuit, linguaene Philologica expedita. scriptoribus, an scriptores linguis praestantiam concilient? quod linguae scriptoribus dant sententiarum vim; scriptores linguis locutionis cultum, copiam, ornamentum.

XVI. Porro quae duo in Arte Poetica omnium gravissima praecepta traduntur; alterum, ut vulgares hominum opiniones Poëtarum prudentiae moderentur; alterum, quod materia Poëseos maxime propria, impossibile credibile deligatur; hoc est, res quae natura fieri non possunt, sed quae vulgus vel natura ipsa, vel temere Dei Omnipotentia opinionibus val per miraculum factas credat; haec, inquam, duo praecepta satis probant, poëticam facultatem erroribus, opinionibusque valere, philosophia et veritate evanescere. Hinc sublimitas ab infantiae mitas fabularum a falsis vulgi persuasionibus, quae nunc praejudiciis coaci-Infantiae praejudicia dicuntur, omnis conciliata: ut fata liata.

Aliae fostivae vel

Difficilis quaestio

Poetica facultas

(1) Prior. Lib. Cap. CLXVIII cum duobb. seqq.

caelo fixa clavo adamantino, puerorum illud est, qui stellas, aureos caelo clavos affixos putant: navigantibus in altum, puerorum praejudicium est, terrasque, urbesque recedere: ut tendentibus in Italiam a meridie iter, quos inde Aquilo repellat, fugiens Italia videatur: clamorem ferire sydera putant pueri, qui de summis aedibus paucas supra ulnas se tangere caelum credunt: Æolum speluncis, tanquam follibus coërcere, et emittere ventos, ferrariorum Physica est: Solem, Lunamque curribus percurrere caelum, ex ipsa vulgi opinione ortum, quod ex maculis, quas ea monstrant sydera, iis oculos, nasum et os finxere. Quin sublime illud, quod Sol, ne Thyestis coenam aspiceret, retro egerit cursum, ex eo genere est, quo, qui Antipodas intelligere non possunt, Solem putant ab Occasu pone altissimos a Septentrionibus montes ad Ortum redire: et illud sublimius, Olympum sentire Numinum pondera, quasi Numina mole aestimarentur, referent Peruenses, stupidissima gens, qui quicquid justum excederet modum, ut ingens flumen, mons, arbor, ut Acosta in eorum Historia refert, Deos credebant.

Ut Metamorphoses poëticae natae.

XVII. Et, ut faciamus tandem modum, si his rebus nostras opiniones detrahere velimus, omnes Metamorphoses, quas Poëtae commenti sunt, et impossibiles eo vero credibiles faciunt, quod Deus possit omnia; inveniemus, esse quam simillimas fabulis, quas de Orco, horrendo homine, et de horrendis foeminis, divinitate donatis, quas Fate vulgo dixere; et ad nostra usque tempora perductas, pueris filiis matres, ut eos detineant, narrare solent: quibus quae mira de Circe ex. gr., de Medea traduntur, simillima esse comperiemus iis quae seculis item barbaris de Merlino (is enim re vera fuit Anglus Mathematicus, qui seculo vi vixit, quem rudissimae tunc Britanniae gentes insignem Magum putaverunt) vera habita sunt. Sed et in iis ipsis de Orco fabulis, et delle Fate, prae illa fabula, in qua Longinus tantum Homericae sublimitatis advertit, a Polyphemo in Æacim saxum ingens jactum, in quo et sylvae erant, et pascua, et pastores, et pecudum greges errabant; et ipsum Gigantem dum agebat pecus, pro virga ingentem gestare pinum; multo grandiores passim observes, quae seculis item barbaris, omnisque doctrinae, et eruditionis omnino rudibus natae, ut Homeri Rhapsodiae, ad nos usque perlatae sunt. Neque sane putandum est, Metamorphoses principio ex voluptate fictas esse; cum vel hodie in hoc ingeniorum cultu, pueri, foe-

minae, rusticique, quas Circitores miras metamorphoses in ludis exhibent, veras credant. Quid si in illa frequenti ferarum de hominibus strage ita factum conjiciamus, quod ubi quis visus esset, mox nusquam apparuerit; et tantum cruenta vestigia viderent, eum in florem ibi natum, aut plantam, aut avem quae inde evoluverit, feram quae forte inde effugerit, fontem vel saxum immutatum esse putarent? (a)

XVIII. Sed ut Philosophia magis magisque a sensibus Philosophia iuvadepurari coepit, ita Poësis a natura hominum longius ablescente, Poësis infirmior. scessit; unde Poëtae hodie arte et industrià phantastici fieri debent, qui olim vigente sensuum, non rationis aetate, phantastici natura erant: de quo tempore, nec de ullo alio verum illud, Poëtae nascuntur, Oratores fiunt: cum hodie nisi dissicilius, certe non minori arte fiant Poëtae, quam Oratores.

XIX. Quare Ars Poëtica pro nostris principiis huc redit Ars poëtica pro noomnis, ut qui in ea excellere velit, omnem, quam pro-stris principiis. priam dicunt, linguam dediscat, ac ad vetustissimam verborum inopiam redactus, ea necessitate mentis sensa per ipsarum rerum adprime proprias et summe sensiles notas explicaverit: ac sensuum ac phantasiae ope vividissimas sublimesque rerum, morum, affectuum imagines effinxerit: et quemadmodum, ut quis recte de philosophicis disserat, falsis puerorum et vulgi persuasionibus in antecessum purgari debet; sic vicissim, ut quis sublime pangat Poëma, omnia ex vulgi et puerorum maxime opinione. sentiat ac dijudicet; et ita factus abunde Phantasticus, omnia granditer una et ad vulgarem sensum accommodate cecinerit.

XX. Vides igitur Eruditos omnes seu Graecos seu La- Cur universa Phitinos, et qui post utrosque scripserc, in Poeseos originem Poeseos origine? inquirentes, haec quae de fabula, sententia, locutione poëtica hactenus demonstravimus, nihil prorsus, sed solum de cantu et rhythmo cogitasse: quia ut id omnibus erat exploratum, prorsae orationis Scriptoribus Poëtas fuisse certo priores; ita nunquam eorum omnium quisquam vel suspicatus est, linguam Poëtarum primam in terris natam, qua primae gentes, nempe Heroës Poëtae, ut finguntur Or-

pheus, Amphion, Linus, locuti sunt.

(a)\* Uti Peruenses, ubi primum Hispanos equites viderunt, eos Graecorum numero Centauros credidere; et Hispanicas naves putarunt natantes montes, ut item Graeci dixere Cycladas.

Et ut de versæ oraptior?

Sed de hoc ipso cantu poĕtico satis infirma vel Philosotionis origine, ine- phi gravissimi, in quibus Franciscus Patricius est, disseruere: quod primi hominum pastores in illo ocio suo cantum ab avibus vel ventorum sibilis didicissent; ac proinde dicunt, primam in terris Poësim natam esse Bucolicam (a).

Cur primi bomines cantando loqui coeperunt?

At hercule haec, quam ipsam pro nostris principiis nunc dicimus, vera caussa est: quod naturâ ita comparatum observamus, homines blaesos, quum pronunciare impediuntur, in cantum prorumpere. Id ipsum existimandum est, primis hominibus evenisse, qui praeduris linguae fibris, neque a pueritia in faciles flexus subactis, utpote nostrorum sunt puerorum, qui in hac linguarum copia adolescunt, ad voces quas raras audiebant, et quae tum passim novae, et quidem omnes prolatu difficiles nascebantur, pronunciandas, eodem impetu in cantum erumpebant, principio arhythmicum, immodulatum, quali cantu Romani pueri Legem XII Tabb. tanquam necessarium car-

Poéseos historia.

Primum Meroica;

novae pars est.

demonstratio.

lulam orationem.

(a) Sed enim si haec et ratione et auctoritate severius expendamus, pro hoc temporum ordine Heroicam, Dramaticam et Bucolicam natas inveniemus. Nam Homerus certe omnibus Tragicis prior; quia Poësis heroica una imitatione constat; nempe narratione rerum gestarum, et relatu orationum, quas fuderunt Heroës; atque adeo eadem una imitatione, qua constat Historia: ex qua antiqua possessione Historici etiamnum usurpant verba, quae Ci-Deinde Tragoedia, cero appellat prope Poetarum. At Tragoedia et antiqua Comoedia, cum Comoedia anti- quae veras introducebant personas, et novae Comediae tempore dubio procul praceunt, constant imitatione duplici, quod solertioris est mentis, nempe narratione rerum gestarum, et quod perso-Demum Comoedia nas fingit viventes et praesentes, quae eas gerunt. Nova autem Co-Nova et Bucolica, moedia et Bucolica, quatenus pastores loquentes inducit, constat quatenus Comoediae imitatione triplici, quod est summi ingenii specimen; nam fingit primum res, deinde personas, tertio utrasque praesentes et lo-quentes facit. Unde Comoedia Nova et Bucolica sunt novissima dramaticae Poëseos genera: nam quatenus exametro versu primi Pastores suos animi affectus rectà significarunt, concedo Philolo-gis, Bucolicam Heroicà, quantum ad numerum, fuisse priorem. Ad hoc et illud accedat, quod si Tragoediae initia rudissima, qualia Linguae heroicae ab Horatio in Arte narrantur, advertas; conficias inde Homeri magniloquentiam non ex arte natam, sed ex heroicae etiamtum florentis aetatis natura; et quae in eo rudia sunt, sunt enim innu-Jambus tradux mera, desinas demirari. Praeterea Tragoedia et Comoedia versibus heroici versus in so- jambis conceptae sunt, qui versus ad solutam numeris orationem accedit, ita ut Graecis inter fundendas solutas orationes quam saepissime exciderent: an, quando Graecos prius versam, deinde prorsam orationem fudisse certo constat, dicendum sit, versum jambum Graecos prorsam orationem admonuisse? et an inter primos Tragoediae ortus, Graeci jambis sermones funderent?

men, ut Cicero tradit, ediscebant. Deinde, quia prima rerum vocabula monosyllaba, ut diximus (1) de Latinis, nata: nam de Graecis non perinde constat, quia primam legum linguam custodire non norant, ut supra diximus (2) quoque; ut de Hebraeis id est expeditum; quibus non solum nomina, sed verba ipsa ferme omnia monosyllaba sunt, quia Historiae suae linguam ab suis originibus sancte servarunt, ut supra diximus etiam (3): et ex monosyllabis facile rhythmi componuntur; unde Musicae elementa monosyllaba sunt, quae facile cantum component: sic imprudentibus primis hominibus versus excidere (a); quorum cum animadvertissent suavitatem pastores maxime ociosi, primi Bucolicos versus invenere (b).

XXI. Atque ex his omnibus quae de Poëseos origine, ni fallor, apertissime demonstravimus, liquet ratio, cur Ho-tarum princeps? merus omnium Poëtarum princeps extiterit; quia aetate Poëtarum proxima floruit, hoc est, qua Graecae gentes poëticâ linguâ adhuc magnâ ex parte loquebantur.

Sed enim ab omni aetate Homerus suis Poëmatis innumera et divina sublimioris sapientiae semina disservisse putatus est: quare ut complures Graeciae civitates eum sibi

civem vindicant suum; ita omnes ferme Philosophorum chi librum de Hosectae eum suum sibi principem faciunt, et in primis Pla-mero. tonici: unde Homerus Plato Poëtarum, Plato autem Philosophorum Homerus est appellatus.

Cur Homerus Poë-

Adversus Plutar-

- (2) Ibid. Cap. CLXXXII. (1) Prior. Lib. Cap. CXLIX. Lib. Part. II, Cap. VIII, S Alterum.
- (a) Et sic non consilio humano, sed Divinà Providentià factum est, ut homines, nondum inventà scripturà, majorum traditiones cantu facilius conservarent: quod in nostra Synopsi Italica emendes velim, ubi omnium ante nos sententiam sequebamur, homines primos cantum ad memoriae facilitatem excogitasse: quod vero sic emendatum constat cum quamplurimis sane aliis, quae ab hominum industria hactenus putabantur inventa, quae Divina Providentia, ut homines ad societatem celebrandam conduceret, rebus ipsis dictan-
- tibus, per hos utrosque Libros demonstravimus esse comparata.

  (b)\* Ex hac antiquitate inter Germanos, qui quam maxime puras suae linguae censervarunt origines; unde voces inter ipsos pleraeque omnes monosyllabae, quae porro eadem ferme, qua apud Graecos, felicitate compositae, polysyllabae fiunt; Poetae vulgo nascuntur; et ut plurimum de ultimo supplicio damnatis concipiunt carmina: an ut pueros sontium exemplis ad virtutem instituant, ad eandem ferme bram accinentes, ad quam primi Legislatores, quos dicit Horatius in Arte, et Poëta ab Agamemnone domi relictus Clytemnestrae pudicitiam custodiebat, ut narrat Homerus?

Hanc opinionem omnium seculorum auctoritate firmatus ille error peperit, primos Poëtas naturales fuisse Theologos: quem nos errorem convellere coepimus (1) tribus illis objectionibus, una, quam ex ipsa humanae naturae proprietate desumpsimus, nimirum homines primum necessaria, deinde utilia, tandem vitae voluptuaria consectari: quam qui in dubium revocaverit, is plane omnis sensus communis est expers: et duabus aliis, nempe ex indubia Philosophorum et Poëtarum Historia, quam utramque item ex ipsius humani ingenii natura contexuimus: per quae omnia graviter confirmavimus, primos Poëtas Theologiam

naturalem prorsus ignorare debuisse. Quibus nunc Auctarii loco addere ex his, quae heic de Poëseos origine disseruimus, et commodum et facile est. Homerus dicitur floruisse anno cccipopacia, idest caria ante Olympiades: Thales natus Olympiade xxxvi, hoc est CCLXIX post Homerum annos, primus Physicen inter Graecos docuit, quam ne in Graecia quidem ortam, sed Ægypto adportatam volunt, et rudissime statuit, Aquam primum esse omnium rerum principium. Undenam igitur haec, quae Platonici maxime praeter alios praestantissimos Philosophos in Homero profundissimae sapientiae semina inveniunt, provenere? Confugiunt eo, Homerum ab Ægyptiis didicisse. At Homerus ducentis et plus eo annis ante Psammeticum floruit, a quo Ægyptus Jonibus Caribusque reclusa est. Sed esto, Ægyptum clam penetrarit Homerus, scilicet ab Ægyptiis haec sublimia didicit, a quibus Thales cclaix post annis, tam rude et crassum rerum principium didicit Aquam. Eruditi Christiani dicunt ab Hebraeis, et Mosis schola. Sed demonstravimus priscas gentas vel brevi unius continentis ambitu alias ab aliis ignaras egisse, et per caussas bellorum cognitas esse (2): et Libro prior. (3) majores gentes suas religiones et leges vel suis clam plebibus habuisse, tantum abest, ut peregrinis evulgarent: et Hebraeos gentibus vel in communi victu insociabiles, suam doctrinam iis profanasse putandum est? An dicent (quod nefas invictis rationibus demonstravimus (4) falsum) Homeri gentem a Diluvio in aliquo summo monte servatam antediluvianas scientias custodisse?

Quid igitur heic dicendum? Nimirum has sublimis Sa-

<sup>(2)</sup> Prior. Lib. Cap. CLXXXIII, § Sed qui et seq. (2) Hoc Lib. Par. II, Cap. I. § Quae res. (3) Lib. prior. Cap. CLXVII. (4) Hoc Lib. Part. II, Cap. X.

pientiae sententias, sequentes Philosophos doctissimos in Homero ipsos excogitare, dum cupiunt invenire; quia student haec sua ipsa excogitata Antiquitatis testimonio confirmare, ea falsa persuasione, primos Poëtas naturales fuisse Theologos: et Homerum felicissimo ingenio praeditum, principem Poëtarum locum tempore ipso occupasse, quod aetate proxima seculo poetico natus est, dum lingua adhuc inops erat, sensus etiamdum regnabant, ratio, adhuc erat infirmior: unde ejus heros Achilles sensu, non ratione admirandus, ut qui inexorabilis, juris naturae con-ros sensu, non ratiotemptor, et vel mortuus regiarum puellarum sanguinis avidus: et quia paupere linguâ natus, ex omnibus Graeciae civitatibus poëticas locutiones collegit atque composuit; unde factum, ut omnibus Graeciae dialectis loquatur (a); éodem lectis usus est? prorsus fato, quo Dantes Aligerius in summa Italorum barbarie, sine ullo exemplo proposito, ex sese primum natus, ex sese quoque Poëta factus absolutissimus.

Cur Achilles, He-

Cur omnibus dia-

(a) Atque haec est ratio cur Graeciae civitates ferme omnes Homerum sibi quaeque civem asserant suum: de qua re est apud Ciceronem in Orat. pro Archia elegantissimus locus.

#### IN EXORNATIONEM PERPETUAM CAPITIS XII.

De Poëseos origine.

Sed ut quae de Poëseos origine hoc cap. disseruimus, gravissime, quantum est, consirmemus, de Homero, ejusque utroque Poëmate quaedam ad hanc rem plurimum facientia aliquanto curatius videamus.

### De Homeri actate.

Quae ut constabiliantur universa, ante omnia est Homeri aetas definienda. Cumque apud Graecos nulla inveniatur conscriptio Poëmatis Homeri vetustior, ut scribit Josephus I. lib. contra Appionem; quid nobis superest, nisi ut Homeri aetatem Homero ipso probemus?

Achilles in Patrocli funere edit omnium certaminum genera, quae mnia certamina opostea in ludis Olympicis jam humanissima Graecia spectavit: quin lympica.
Graeci Heroës ad Trojam in desultoriis curribus pugnant, et Proci Ludus annuli eapud Penelopem equestri annuli ludo exercentur, quae sunt egre-quester. giae dexteritatis specimina: iidemque colludunt talis; qui lusus Lusus talorum. Graecos Romanosque vel excultissimos detinebat. Jam ut taceam in aere, auro, argentove caelandi artem, et Alcinoi tum hortorum de- Ars caelatoria. licias, tum Regiarum aedium magnificentiam, quae demus Platoni, Hortorum deliciae, oestro poetico Homerum in idea, sive, ut Latini dicunt, genere aedium magnificenquodam descripsisse. Commercia externa certe inter ipsos saltem Commercia externa. Graecos non solum terrà, sed mari quoque celebrata, ut Penelope doleat, Telemachum errare commerciorum expertem; et Eurialus Phoeax Ulyssi ignoto erroni, excusanti certamen dicat, eum non esse heroem, qui athleta non sit, sed navis magistrum, vecturae, viatico.

Homeri aetate o-

Merces exoticae.

riae, suffibiatae.

Cedrus,

Cedri fumus.

chori, cubicula.

Psaltatio effoemi viri molles. Ciborum Historia.

Piscatio.

dibus,

mordiis? Cur inter posteriores barbaros?

Litium multitudo.

rum, et lucri rapacis callidum. Procul dubio Homeri tempore exo-Ebur, purpura, ticae merces foris ad Graecos importatae, unde nota Homero, ebur, thus arabicum, ele- purpura, thus arabicum, quo in Papho Veneris antrum odorum; ctrum, byssus, ve-electrum, et ex electro gemmata monilia; byssus arida tunica cepae stes phrygiae, va-tenuior: vestes ex phrygio opere; vestes autem variae in usu Phaeatenuior; vestes ex phrygio opere; vestes autem variae in usu Phaeacibus: et inter Procorum munera vestis dono danda Penelopi, aureis suffulta fibulis, quae flexiles porro congruerent; vestis genus, quod hac mollissima aetate vix tandem inventum est: sed et quod in Romanorum postremo luxu fuit, cedrus, ex quo ligni genere Priami currus factus, quo ad Achillem devectus est, quod varias, pulchrasque exhibebat figuras: sed et quod neque luxus Romanus excogitavit, cedri fiumus, quo Calypso antrum suffumigabat: quae omnia certe Homerus ocstro intelligere haut potuit. Qua ratione Balnea calida, transmitto apud Circem delicatissima balnea, et Phaeaces balneis calidis soveri, choris psallere, dormire in cubiculis; et quod Priamus amisso Hectore, aliisque fortibus filiis, queratur, sibi filios uequam esse superstites, tantum optimos psaltores: pueros, qui Pronata, puert delicatis cis ministrant, pulchros, flavicomos, pereleganter vestitos; et viria aequae ac foeminis comae studium, quod Paridi, veluti effoeminato, Hector et Diomedes objiciunt. Et quamvis Homerici Heroës carnibus tantum assis vescantur (qui cibus omnium maxime simplex est, utpote ad quem conficiendum solo igne opus sit, in quem carnes projiciantur; nam deinde carnes elixae sunt, ad quod et ignis et aqua et lebetes sunt necessarii: tandem cibi jurulenti excogitati, in quibus praeter haec omnia, sumen quoque est colliquandum) et delicatissimus Heroum cibus narretur farina cum caseo et melle commixta; tamen in duabus comparationibus meminit piscationis; et Ulysses fictus erro, pauper Proco stipem rogans, dicit, Deos Regibus hospitalibus dare piscosum mare; et nos in his Libris et Notis demonstravimus, diu gentes summam maris habuisse religio-Mulctae pro cas- nem. Videamus nunc Homeri tempore, quae respublicae? In Achillis clypeo Homerus describit mulctas pro caede; et oratores reorum caussas dicere in concione: et nos demonstravimus in his Libris, poenas in primis rebuspublicis, utpote Optimatium, severissimas esse dictatas; quod Horatiano judicio inter Romanos, exem-plis Charondae inter Thurios, Zaleuci inter Locrenses, et legibus Draconis, quas Atheniensibus sanguine scripsisse dictus est; et severitate poenarum praenimia Leg. XII Tabb. quas Romani a prioribus gentibus accepere, graviter demonstravimus: et serae liber-tatis esse, deprecari apud populum vel mites poenas. Nam quod Deus per occisi Abelis occasionem, pro occiso homine mulctas san-Cur in Mundi pri-ciat, id dandum hominum raritati in ipsis Mundi primordiis: et ordiis? quod Grotius in Notis ad librum De jure belli et pacis quamplurimarum gentium barbararum leges numeret, quae edicunt pro caedibus mulctas; id temporum crudelitati et avaritiae tribuendum: cum enim nuper crudelissimis bellis Europam inundassent, et pecuniam summe admirarentur, non poenis, sed mulctis a pravis facinoribus erant sane deterrendi. Tandem Ulysses narratur de caprifico, ad quem se attinuerat, ne a Scylla voraretur, dum navim Scylla revomebat, in eam ita lassum desiluisse; ut Judex, qui multorum litigantium caussas judicavit, a foro surgit ad prandium: quod est argumentum satis adultae calumniae, et jamdiu antiqui moris exuti.

Maxime autem adversantes de Homeri aetate sententiae sunt, una opinantium, eum vixisse belli Trojani tempore, nempe ad sexaginta annos, postquam Theseus Athenas fundarat: altera opinantium, eum quadringentis sexaginta post Trojanum bellum annis vixisse, nempe, regnante inter Romanos Numa. Igitur eo Graecorum cultu, humanitate, luxu, deliciis, fraudibus, libertate, pro meo merito jure monstrata. in posteriorem sententiam concedo, utpote Homero ipso demonstratam; ut neque pro hac posteriori sententia Homerus Ægyptum adire potuerit, cum etiam sic vixerit ante Psammeticum, quo tempore Ægyptus exteris omuibus occlusa erat.

Ætas Homeri de-

Ex hac dissertatione duo magni momenti Corollaria confeceris: I. Scripturam vulgarem inter Graecos nondum vi, vii Olympiade Scriptura vulgaris repertam esse: nam in toto Homero semel literarum fit mentio, nondum Homeri acnempe quas Praetus Bellerophonti exitiales socero scribit, quas per tate. σήματα scriptas diserte narrat, per signa, seu characteribus heroicis exaratas. II. Traditiones poëticas, sive fabulas ad Homerum tot seculorum excursu multum corruptas pervenisse, et post Homerum ticae ante et post etiam esse depravatas; cum neque ipse Homerus literis vulgaribus Homerum corrupta. sua Poëmata commissa reliquerit, sed per cantus memorià conser-vata, diu post scripturae vulgari mandata sint, ut Josephus loc.

Traditiones poë-

Homeri tempore Graecos externarum gentium imperitos.

sup. testatur.

At enim Homerus saepe Oceanum Deorum parentem appellat; et ubi Achilles se ex Thetide marina Dea natum, praestantiori jactat origine, quam Pelegonis ex Axio flumine orti, dicit ab Occano flumina, fontes, profundos puteos originem ducere: et narrat Ulyssem in Ægypto cum Proteo marino numine luctasse, qui in omnium rerum formas convertebatur: quibus locis, Aquam, rerum omnium principium ab Ægyptiis didicisse satis aperte probare videtur. Item narrat, Thoni uxorem Egyptiam Helenae nepente donasse: narrat, a Creta in Ægyptum iter esse, flante Borea, quinque dierum, et inde Ulyssem ad Egyptios delatum: narrat postremo Thebas centum portarum celebrem Ægypti urbem; quae omnia confirmant, Ægyptum Homero cognitam. Quin his ego addo, Homerum memorare Phoenices, a quorum Rege narrat muneribus ornatam Helenam: memorare Ethiopiam, et ubi Thetis Achilli dicit, Deos eo epulatum ivisse viginti dies, et ubi Æthiopes in Orientales et Occidentales partitur: in Menelai et Ulyssis erroribus memorare etiam Lybiam.

Sed quanti haec! cum idem Homerus narret, Mercuriam ad Ogygiam Calypsus insulam, in Phoenicia mari sitam difficillimum ha- Phoenicia. buisse iter, quod litora vicina nulla essent, ubi in templis Diis sacra fierent? tam longe Graecis Phoenicii maris insula, ut nunc nobis America, videbatur! quod si Phoeniciam Homeri aetate Graeci commearent, quae Homeri frons narrantis, eo Deos, et quidem alatos difficillimum habere iter? At Homerus fidem ab Auditoribus promeret, cum Alcinous dicat Ulyssi, se ei navem daturum, qua in patriam reducatur, vel si opus sit, Euboeam usque vecturam; quam, inquit, qui viderunt. dicunt quam longissime sitam. Ex qua Alcinoi confessione longissima Graecorum navigatio Homeri tempore erat a Phaeacia, sive Corcyra Euboeam usque: quod iter Graeciam

Homero ignota

universam a mari describit; et tamen Phaeaces dicit rei nauticae peritissimos, qui sine gubernaculo navigent.

Homeri patria Samus demonstratur.

Ex quo loco bellissime demonstratur Homerus fuisse ex Graeciae parte magis occidua: cumque inter alias satis multas graecas civitates Samii apud Ciceronem in Orat. pro Archia eum civem vindicent suum, et Samus in magis occidua Graeciae parte sit posita; Homerus est Samiis adjudicandus. Atque inde est, quod vicini Ulyssis potissimum, non Menelai, non Diomedis errores narret: et proximae Siciliae, Italiae, Phaeaciae historiis Odysseam exornet: neque Graecos appellet Argivos, vel Pelasgos, nomina remotiorum Graecarum gentium propria, sed Achivos, quod nomen postea proximis Achaeis permansit. Conjecturam adprobat mirum gentis acumen, ex qua Pythagoras, Italicae et Graecanicae Philosophiae sublimioris magnum incrementum. Praeclara Samiorum gloria, ab se duo maxima Graecae Sapientiae decora prodiisse!

Homero ignota Ægyptus,

Ignota Italia.

Sed ad rem, neque Ægyptum, neque adeo Italiam Graecis Homeri tempore cognitas, duo ejusdem loci indubitanter demonstrant: de Ægypto ille, ubi, dum Menelaus narrat Telemacho, se diu in Ægypti Pharo detentum, describit eam insulam tam longe a continenti sitam, quantum exonerata navis secundo vento perpetuum diem navigaret. Sed enim Pharus tam prope continentem adjacet, ut interjectis molibus Alexandriae portum, qualem Jul. Caesar describit, effecerit: alter locus est de Italia, Circaei, quam urbem insulam Homerus facit, cum ea in continenti sita esset. Si igitur Homeri tempore Graeci in Ægyptum Italiamque commearent, Homerus satis improbe mentiri videretur, et omnem fidem suis Poëmatis abrogaret.

Quid igitur statuendum? Homeri tempore Graecos externarum gentium adhuc fuisse imperitos; et Phoenices omne internum mare lucri caussa percurrere, ut pluribus in locis ipse Homerus testatur in Odyssea, et ad maritimas Graecas urbes merces, quas supra diximus, exoticas, ut in Eumaei urbem electrum et ex electro gemmata monilia, aliasque quas ipse nugas appellat, et cum iis externarum nationum quoque notitias importare.

Ex dictis Corollarium maximi momenti eruas licet: quod si ante Homerum coloniae in Italiam deductae sunt, ut ab trecentis ante annis deductas esse probavimus, hac Parte Poster. Cap. XIII Coroll. ult.; et Italia Homeri tempore Graecis ignota; eas alius generis colonias fuisse necesse est, quam quas in terras victas victores deducunt, quae cum gente principe civitatem communicant; de De primis Coloniis. quibus disseremus in Notis ad Cap. XVII ubi enumerantur ex Tanai et Sesostride, quales explicavimus, consectanea.

#### De primarum vocum alienatione.

At enim Fabulae multo ante Homeri tempora inventae tradunt, ab Hesperia Herculem aura reportasse poma, et Caci boves abegisse; et priorem Hercule Atlantem in Mauritania humeris sustinere caelum, in quo labore Hercules Atlanti successit; Perseum in Æthiopia Andromedam liberasse; Argonautarum expeditionem in Pontum et Bacchi ab Indis reportatas victorias: atque eodem Thebarum nomine, et celeberrima Ægypti et antiquissima urbs in Boeotia appellatae.

Heic, antiquitatis hactenus obscurissimis rebus ingentem lucem ex nostris principiis allaturum spero, si haec duo vera, quae jam demonstravimus, concedantur: I. Homerum ad quingentos annos post seculum Heroicum floruisse (seculum Heroicum, quod Chronologi designant, accipio: nam quod nos definimus, ad Homerum usque perdurat): II. Homeri aetate nondum vulgarem scripturam inventam. Quibus datis, de his fabulis Graecorum, nisi gravius, idem certe est judicandum, quod de nostrarum civitatum antiquitatibus, quae a barbaris per multa rudia literarum secula ad nos pervenerunt; quas vulgus omnino credit, acrioris autem judicii homines aut prorsus falsas aut veras magna ex parte falsis commixtas iudicant.

Ejus effecti praecipuam caussam conjicio, vocum primarum alienationem ab ipsarum significatione nativa, temporum successu necessario factam; de qua ut disseramus, haec duo in antecessum sunt statuenda: I. De antiquo terrarum Orbe universo profanas notitias nobis non alia vià, quam per Graecos traditas esse : II. Prin- mata. cipio voces inter Graecos brevi contentos orbe natas, deinde prolatione gentis prolatas esse: hinc sequentia tanquam consectanea ebarrantur.

I. Oceanus principio quodvis oculis interminatum mare significavit; ut Homerus praeter locos alius utriusque Poematis, Vulcani Oceanus. Insulam dicit Oceano circumfusam. Quare non est necesse, ut de Oceano extra Columnas accipiatur Neptunus, qui perpetuo adjuncto ab Homero appellatur εννοσιγαίων, terras complectens; cum de quaque Insula principio dictum acciperetur: negue de Oceano glaciali intelligendum, quum Homerus dicit, celestem currum nunquam in Oceanum occidere; cum cuivis altum mare totam noctem naviganti ejus planetae phoenomenum innotescat; deinde, penetratis Herculis Columnis, mare, quod universam ambit terram, Oceanus dictus est.

Primus Graecis

II. Olympus certe Homeri tempore, Deorum sedes, ipse montis Primus Olympus. vertex putatus; a quo modo bacchatus, modo nivosus, nempe in pendicibus, modo supra nubes, pluvias, nives ventosque, semper serenus et circumfulgens in jugo, per quod dispositae Deorum sedes parrantur; deinde Graecorum mentibus in immensum expatiantibus, Olympus Caelum omnia complectens sydera dictus mansit.

III. Ad hoc utrumque exemplum illa fuisse necesse est, Hespe- Hesperia prima. riam principio dictam Graecis occiduam Graeciae plagam, ubi ipsis stella Hesperus occidere videretur; deinde retecta iisdem Italia, ob situs similitudinem Hesperiam Graecis, Italiam fuisse; quae prae Hesperia secunda. occidua Graeciae particula, Hesperia magna dicta Poëtis mansit: tandem cognitam Hispaniam, ultimam ab occidua plaga terrarum, Hesperiam dictam mansisse: qua ratione verisimile illud fit, Her- Hesperia tertia. culem ab Hesperia, nempe aliqua occidua Graeciae parte, a Caco

abegisse boves, et aurea poma reportasse. IV. Sic Atlas Graecis suerit principio quivis altissimus mons, qui Primus Atlas. aliquem ipsis terrae Orbem terminaret: nam qua ratione illa mundani systematis tam rudis apud Homerum opinio nasci potuit, Atlantem sustinere columnas, quae Caelum terrasque complecterentur, Columnae. nisi inter rudissimos homines, qui in altissimorum montium convallibus agerent; et montibus, quibus conclusi essent, tanquam

Primus Herculis

pueri Universum terminari putarent? Deinde ad ultimos ab occidua Orbis terrarum plaga montes ex eadem rationis similitudine ea vox translata est; et ab eadem parte Abylas et Calpe inde Herculis Columnae appellatae, qui Atlanti in caeli onere sustentando successit.

V. Sic Æthiopiam, seu Mauritaniam principio fuisse Peloponnesum, dicendum est; namque in hoc Libro diximus, ad Herodotum pervenisse traditionem, principio Ethiopes albos, pulchrosque fuis-Prima Æthiopia, se: deinde, ob situs similitudinem, Æthiopiam, quam nunc sentises prima Africa. mus, dictam mansisse: et ita fit verisimile, Perseum, Graecum certe Heroëm in Æthiopia praeclara quae narrantur edidisse facinora: an Peloponnesus ab hac ultima antiquitate etiamnum appellata Morea?

Prima Europa. Prima Asia.

VI. Eadem ratione Graecia prima Europa, quam Jupiter in Tau-rum conversus ex Asia per mare rapuit; et Jonia Graecis prima Asia fuerit oportet: sed in omnem orientem plagam Asiae vocabulo postea propagato, Jonia dicta Asia minor mansit, et nomen Asiae majoris exolevit: ad illud e converso instar, quo prima Hesperia fuit occidua Graeciae pars: deinde in ampliorem occidentem plagam, nempe Italiam, eo prolato vocabulo, Italia dicta Hesperia magna est, et parvae Hesperiae vox exolevit.

Asia Major.

Hesperia parva.

VII. Ex hoc genere verisimile fit, Bacchum Graecum certe He-Primi Indi. roëm ad Indos penetrasse, et inde rediisse victorem, nempe in ultimam Graeciae partem orientalem versus meridiem, qua similitu-

Primi Colchi.

dine postea India cognita, est appellata. VIII. Sic Colchorum non illa penitissima Maris Euxini regio, quam dominatus postea Mithridates, sed aliquam Graecis proximam ejus maris oram, a qua fortasse Ponti nomen accepit; atque in eam Argonautae suam expeditionem fecisse; in quibus ipse Orpheus numeratur, nempe Graeci de ferino victu recens ad humanitatem re-dacti, et Hercules, nempe Heroës, qui primi civitates fundarunt: certe Æeta Medeae pater ex Chalcide Euboeae urbe in hac ipsa Fabula memoratur.

Primas Graecis Thebae.

IX. Sic ex similtudine item aliqua Thebarum in Boeotia a Graecis Egyptias dictas esse necesse est, quae alio nomine ab Egyptiis appellarentur: cum etiamnum in Hungaria eaedem urbes alio nomine ab Hungaris, alio a Germanis, alio a Turcis, alio latine graeceve appellentur (\*).

Primi Equi, Zephyri pulli.

X. Sic sedantur illa, quae Homericos torquent Interpretes: Achillaci currus equos ex Zephyro natos ex ultima Hispania venisse, quod Homerus dicat genitos juxta fluentem Oceani: nom non ultra est, ut Oceanus aetate Homeri accipiatur ultra Columnas; et commode de prima Hiberia eos equos deductos esse dici deinceps potest: quin Æneas in oratione ad Achillem narrat, Boream Erichtonii equas fecisse gravidas.

Primi Lotophagi.

XI. Sic Lotophagos fuisse Homeri alios propiores, qui loto vescerentur: et sic verum, quod Homerus narrat, Ulyssem Maleta ad Lotophagos novem dierum navigatione pervenisse: qui locus, cum de Lotophagis ultra Herculis Columnas, qui sic mansere dicti, acciperetur; iter vigintiduum et quingentum milliariorum spacio descriptum, novem dierum navigatione peractum Eratosthenes in Homero notavit.

(\*) Vide lib, II de Rebus gestis Antonii Caraphael

XII. Sic Lestrigonas fuisse Homeri aetate, qui ex cognitis Grae- Primi Lestrigones. ciae gentibus, non ex toto terrarum Orbe longissimos dies, brevissimas noctes haberent; qui Homeri locus Aratum induxit, ut eos sub capite Draconis collocaret: sed postea nomen mansit genti, quam in Sicilia Thucydides, Graecorum Historicorum veracissimus, agnoscit; unde Homerus mendacii et Aratus erroris notati.

XIII. Sic Dodonaeum oraculum ab Homero inter Thesprotos po- Primum oraculum nitur; deinde a Graecis ex caerimoniarum similitudine aliqua in Dodonaeum.

Thebis Ægyptiis aliud celebre dictum est.

XIV. Sic quoque rem comparatam esse necesse est, Cimmerios Primi Cimmerii. dictos, qui in septentrionali litore siti, a Graecis non viderentur, et ita in imis terrarum agere crediti: deinde Inferni maris accolae prope Cumas ex vocis similitudine Cimmerii ab Homero appellati: nam probabile omnino non est, Ulyssem a Circe ad Cimmerios, qui nunc dicuntur, navigasse, ut viseret Inferna loca; et uno die ad Circem rediisse; nam sine ulla magica Circis arte ab Homero rediisse narratur. Quas omnes locorum similitudines non est necesse Graecos ipsos observasse, cum verisimile, immo necessarium fuerit, Phoenices narrasse Graecis.

#### Homerus Graecarum traditionum Historicus.

Ex hactenus dissertatis conficitur, Homerum in suis fabularum argumentis verum fuisse Historicum; et ob hanc primarum vocum alienationem falsum hactenus visum esse. Nam, ut de Iliade prius Iliadis Mythologia dicamus, necesse est Paridem suisse hospitem, qualis principio La- historica. tinis fuit hostis, hoc est externus, qui jus haberet perpetuo de ex- Hospes primus. ternis rapere, ut in his Libris diximus, et in Notis gravius infra de primarum gentium inhospitalitate demonstrabimus; et Paridem characterem fuisse Trojanorum, qui de Graecis plagis soeminas raperent, quarum Helenam fecere characterem. Temporis progressu nativa hospitis significatione ad alienam translata, Paris hospes ho- Hospes secundus. spitio ab Argivis Regibus receptus, jure hospitii violato putatus est Helenam rapuisse. Bellum autem Graeciae natura foederatum fuit, quo plures populi Graeci, de quibus Trojani soeminas rapuerant, turd orta. quisque junctis armis suam injuriam ulti sunt; haut aliter ac Sabini ob suas foeminas raptas sociale contra Romanos bellum gessere. Sed Achivorum appellatione postea ad Graecos universos pro- Achivi primi. lata, bellum ex hominum institutione foederatum habitum est, quo omnes Graeciae populi alienam injuriam ulti essent: et ita error nominis postea mature admonuit Graecos foedera, quae satis sero Foedera sero ab aliae gentes intellexerunt: et sero intellexisse ipsa forma Optima- aliis gentibus inteltium reipublicae probat, cujus propria nota est, tueri sua; quam lecta. formam Heroicis temporibus late regnasse in his Libris firmavimus; ut de Hispania prae ceteris dictum sit, eam, postquam per partes victa est, suas vires intellexisse. At enim, cum postea Graeci populi propriis vocabulis distincti sunt, Achivorum commune nomen in Achivi secundi. ceteris est obscuratum: solis vero Achaeis mansit et nomen et res, ut essent civitates aeterno foedere in unum systema compositae; ex quo genere Helvetiorum prius, deinde Hollandensium civitates sunt inter se foederatae. Praeterea cum jus belli primitus tantum esset apud Heroës, ut late in his Libris disseruimus, ubi de Jure Quiritum publico agimus; et Heroës principio Reges omnes appellaren-

Prima foedera na-

tur, ut in his Libris et latius Notis probatur; ex tot Regum injuriis unam fecere: cumque ex priorum Poëtarum errore Graecos omnes ad unius Regiae domus injuriam ulciscendam foederatos Poetae posteriores accepissent; eam injuriam Regiae Domui omnium Graecarum splendidissimae, nempe Argivorum attribuere; et ex ea Helenam a Paride raptam suis traditionibus ad posteros transmisere.

cinia.

Prima bella latro- Postremo novem priores anni, quibus id bellum sine indictione gestum est (nam decimo post anno foedus belli caussa inter Graecos Trojanosque ictum narratur), diserte probat omne anteactum tempus, quo prima bella in terris perpetua in his Libris probavimus, quae proprie dicuntur latrocinia, fuisse: unde Latinis ad Plautum usque mansit, ut latrones milites dicerentur.

Primi latrones.

Odysseae mythologia historica.

Ex hac eadem vocum primarum alienatione verum hactenus latuit alterius Homeri argumenti, de Ulyssis erroribus. Nam quid est, post Trojanum bellum tam frequentes Heroum mari errores, Ulyssis, Menelai, Diomedis, Æneae, aliorumque in ignotas terras, gentes urbesque; cum Heroës iis longe priores, Hercules in ultimam Hispaniam, Perseus in longe mari dissitam Æthiopiam, Bacchus in remotissimos Indos, terrestria itinera, certa et explorata tenuissent? Primi errones, Celebre erronum et hospitiorum argumentum fecerant ab primis prima hospitia, a- suis originibus errones prius mediterranei; deinde transmarini, qui

syla.

in hospitia, sive asyla ubique locorum recepti sunt, ex quibus clientelae deinde ortae: postea transmarinorum erronum ad eos qui vi tempestatum errant, et hospitiorum ad externas amicitias prolatis vocabulis, vulgo factum, ut Heroës mari errantes ubique gentium hospitio recepti, donisque aucti summa humanitate apud Homerum dimittantur, praeterquam apud inhospitales Cyclopes: cum, ut demus maxime, Graecos publica amicitiae foedera, ac proinde privata quoque hospitia mature intellexisse; tamen aliae gentes ferme omnes, vel ipsi Ægyptii diu post bellum Trojanum, immo ipsius Homeri aetate durarunt inhospitales: quod aliud sit argumentum, Homeri aetate Graecis externas gentes ignotas. Haec ipsa una, neque Procorum et Pe- alia sane ratio probabilem Procorum fabulam facere omnino debet. nelopes mythologia. Nam qui in hominum mentem venire potuit, Proceres Ithacae alios-

que tanto numero Ulyssis Regiam occupasse, et per ludos ac lusus, ganeamque ejus substantiam omnem absumere, invitamque Penelopem cum aliquo ipsorum adigere ad nuptias voluisse? Necesse omnino est, Procos fuisse earum civitatum clientes, qui de Regum substantia victitabant, in Regum ordinem irrupisse, unde Reges dicti; et Regum quoque voluisse sibi communicari connubia, ut plebei Romani postea tentarunt et tenuerunt: Penelopem autem characterem esse foeminarum ex Regum ordine, sive Patricias, quae Regum, sive Patrum ordini custodiunt connubia: et bella civilia Ulyssis et Iri my- inde orta, quibus Clientes sive plebei ab Ulysse et Telemacho, sive Patribus, victi sunt. Forsan similem historiam significavit Ulyssis cum Iro paupere pugna, ubi Irus ab Ulysse afflictus jacuit, nempe

thologia.

Panis mythologia.

turbas agrarias, in quibus plebei pauperes victi sunt. Per eum fortasse Orbem alicubi heroum connubia plebibus communicata sunt; et Penelopes peperisse Pana ficta est; nempe peperisse filios ex divina, qua se ortos putabant heroës, et ferà natura, ex qua plebei ab heroibus habebantur, ad ipsissimum illud instar, quo Patres adversus Canulejum Trib. plebis, qui primus Patrum connubia ten-

tavit, Liv, IV, dicunt: Auspiciorum discrimine sublato, ferarum ritu promiscua connubia haberi, ut qui natus sit, ignoret, cujus sit san-guinis; quorum sacrorum dimidium Patrum sit, dimidium plebis, nec secum quidem ipse concors: de quibus monstris, neque de iis quae nunc sentimus, intelligenda omnino est lex Romanorum, ut monstrosi partus in profluentam projicerentur: nam leges de iis, quae ut plurimum, non quae raro eveniunt, conceptae sunt; et nihil tam rarum, quam monstra: at monstra fuere filii Patricii sine patre: unde proprie locutus Pamphilus, qui suspicans Philumenam non rite praegnantem, dicit, aliquid monstri alere: ex qua heroica vetustate filii spurii, seu sine patre nati in Romanis legibus monstra mansere dicta, ut in uno ex juris Responsis Cl. V. Dominicus Nicolai, acerrimi ingenii JC. mihi amaro desiderio excolendi F. Caravita, egregius caussarum patronus, ex Ant. Fabro in Jurisprudent. Papinian. observavit.

Igitur Homerus ignoratione originum, quam fecerat primarum Posmatum Homeri vocum alienatio, haec duo argumenta perturbate exposuit; quae systema historicum. ordine enarrata, universam Historiam temporis obscuri manifesto describunt: qua nempe narrantur errones mediterranei, asyla, clientelae primà agrarià fundatae, plebes turbis agrariis coortae, et Regum, seu Patrum ordo primum in terris natus, atque adeo regna heroica, sive respublicae Optimatium constitutae. Deinde inter prima regna heroica ultro citroque rapinae; tum justa sive solenniter indicta bella, et per externorum bellorum occasiones, nominis, seu gentis seu linguae cognatione foedera amicitiae caussa intellecta. Postremo bella civilia de connubiis, imperiisque communicandis inter plebes et Patres orta, et plebes victae; hinc plebeii, ut iras victorum effugerent, maris fortunae commissi; et errones transma-

rini, unde transmarinae Coloniae.

Homerus ex nostra Poeseos origine suis auditoribus verisimilis.

Cum igitur Poëtae Heroës, in quibus et ipsum Homerum censeo, fuerint rerum tempore obscuro gestarum Historici, ut nos contra tria Varronis tempora disseruimus; res vulgo probabiles narrare debebant, nempe auditorum opinionibus aptas, ut fidem promererentur. Pro origine Poëseos, quam nuper reteximus, nec saue aliter Homerus omnia suae aetati convenientia narrat, quae strictim enumerabimus.

Et principio illa ingentia Heroum corpora, ingentesque vires et enormis Polyphemi moles, qui antiquiores Heroës exhibet quam corpora et vires. bellorum, probantur Homeri auditoribus, Gigantum traditione apud ipsos perdurante. Ex qua etiam Gigantum Historia profluxit religio illa qua Dii Deaeque Heroibus homericis modo palam, modo sub rum religio Homeri fictis, sive notis sive ignotis personis adsunt: qua religione, tan- auditoribus credibiquam machina perpetua, utitur Poëta, ut suas Fabulas sustineat, vel exsolvat: quod primi hominum, qui gentes fundarunt, fulmine primum audito, tanta religione falsa perculsi, ut vicio affectà phan-. tasià, omnia, quae viderent, audirent, memorarent, Deos sibi videre crediderint: deinde, ea vi phantasiae elanguente, alii sibi vi-dere Deos visi sunt, alii non item. Deos autem adhuc potentid. Dis aestimabant: unde in Homero passim Jupiter Deorum Rex habitus, mati. quod omnes viribus praestet, et praecipue in Fabula de Jovis ca-

Heroum gigantea

Impossibilis Deo-

Dii potentid aesti-

Vici Op. lat. T. II.

tena: quare facile persuasum Homericae aetatis vulgo, Diomedem Minervae Deae potentioris ope adjutum, Martem ac Venerem vulnerasse; quae in contentione Deorum, ipsa Martem saxo ferit, Venerem spoliat; et Achilles non veretur cum Apolline ipso pugnare, si aequas cum eo vires haberet. Ex qua religione jus illud Heroiaquum putatum Ho- cum aequum putatum, quo inter viribus inaequales nullam juris aequi putat communionem Achilles, qui Hectori secum ad pacta venire volenti respondit: Inter hominem et leonem pacta non iniri; neque lupos et agnos concordem gerere animum: quae justi opinio congruebat primis rebuspublicis, quas demonstravimus esse Optimatium, in quibus plebei, quia infirmi, et Heroës, quia fortes, nullam juris aequi communionem habebant: quod ad Leg. usque XII Tabb. inter Romanos servatum, ut in fine hujus Operis dictum est.

Unde Heroum

tas?

Cur jus iniquum,

meri tempore?

Ad haec, homines Homeri aetate ex fera exlegum origine mul-Decrumque apud tum adduc silvestres ex suo ingenio ingenia Decrum spectabant: Homerum rustici- quare iis persuasa illa, quibus Dii ultro citroque se incessunt, convicia; ut in contentione, Mars Minervam muscam caninam vocet: quid enim dedecere putarent Deos, cum Agamemnon et Achilles, ille Regum, hic Heroum maximus alius alium canem convicietur; quae dicti inclementia, graeca humanitate exculta, vilissimos vix servos decebat, ut apud Comicos videre est: et probata quoque illa, in Deorum pugna, quod Minerva saxo Martem ferit (quod in Homero telum heroicum est) pulsat Venerem spoliatque, et co-Et insignis He-laphum impingit Dianae. Ex qua ipsa adhuc cruda originis feritate

roum ferocia?

admirationi est Homeri auditoribus illa Heroum ferocia, quae in hac mansuetudine silvestrium et barbarorum hominum diceretur; qua Achilles, ut similia praeteream, uno verbo, quod Priamo prae nimia Hectoris ab eo caesi charitate excidit imprudenti, tantam commovetur ad iram, ut Regem nuper felicissimum, nunc maxime miserum, solum ad se profectum, una ipsius fide fretum, supplicem, hospitio receptum, senem, intra suum tentorium obtruncare minetur: et vel defunctus regiae puellae Troadis ad suum sepulchrum jugulatae sanguine suos Manes adhuc ob Chryseidem sibi Et stili Homerici ereptam iratos placari velit. Atque huic truci mori, qui adhuc Homeri aetate placebat, danda sunt illa ab eo descripta cruenta proelia, internecina certamina, et tot, tantae ac tam variae miris miserisque modis saevissimae descriptae caedes; ut hic truculentus ipsius stilus sit, in Iliade potissimum, Homeri sublimitas aestimata: quos feros Graecorum mores Homeri aetate duo illa graviter confirmant; alterum, quod nondum ille humanior mos gentium re-

truculentia?

inhumanum.

Jus gentium ad- ceptus Graccis, humandi hostes: quin passim legas, homericos Hehuc Homert aetate roës hostibus minitari, se eos victos caesosque aut corvis aut canibus vorandos daturos: unde gravis illa apud Patroclum caesum pugna; tantique fuit Priamo Hectorem occisum ab Achille redimere! alterum, quod venenandi sagittas mos inhumanissimus ab iisdem nondum exutus, ut Ulysses in Ephiram eat, ubi venena inveniat, quibus sagittas inficiat.

Cur Heroës Ho-

Quid autem, quod cum Heroës, tum Dii quum maxime commoti merici, aut levi sen- sunt, alterius levi oratione, unove dicto sedantur; et contrarium induunt animum, nisi sint tanquam pueri, qui infirmas gerunt mentes, et leviori, quam foeminae, sunt sententia? contra autem Achilles nulla ratione diu induci potest, ut iram leniat, et Graecie ad naves de summa rerum periclitantibus fatale ferat auxilium, quae ficiles? summa difficultas nune proprie diceretur rusticorum? Ex quo genere et illud est, quod ipsius Heroës dum sedatissimo animo, sive Infirmi animis. adeo aliis affectibus maxime perturbato, de aliis rebus aut loquuntur, aut agunt, si forte quid triste iis in mentem veniat, statim amarissimos effunduntur in luctus: contra summo afflicti dolore ac luctu, ut Ulysses Alcinoo dicit, dum comedunt et bibunt, praeteritas acrumnas obliviscuntur: quod utrunque brevissimarum mentium Et breves mentibus. est. Cui vicio dandus ille quoque mos est, quo Homerici Heroës cum suis ipsorum animis, tanquam essent alieni, sermones instituunt; in quo plurimus est Ulysses, dum erro perfert aerumnas: Aut tardiores? de rebus, quas quis solertior paullo necessarias arbitratur, deliberationes habent; quod illorum mentes satis tardas arguit.

Locutiones home-

Aut summe dif-

Atque ex hac ingeniorum Homeri tempore adhuc insigni ruditate locutiones illae erant: intellexit sacrum robur Antinoi, allocuta est ricae ex mentium vis sacra Telemachi, tanquam mens aliena res esset, et ipsis in-brevitate et ruditate. cognita: mentes, animi pro mente, animo; quia rudibus hominibus quaelibet cogitatio una mens, quaelibet electio unus animus; atque adeo intellectus, plurium mentium, voluntas, plurium animorum complexio videbatur. Indidem illa, pectora, ora, pro pectore, ore; quia semper aliud, pectus alia sentiens, semper aliud, os alio vultu putabant: et prudentiae, fortitudines, nondum gnari ex pluribus actibus unum virtutis habitum intelligere : memorare lecti, mensae, pugnae, pro cogitare; quod adhuc memoriá et phantasià ferme toti pollebant: et pectore cogitare, corde sapere, quia nibil fere nisi perturbati intelligerent, sentirentve: et comparationes, in quibus praeter cetera est Homerus incomparabilis, a brutis animantibus ferme omnes desumptae; quod Scaliger Poëtae vicio injurius vertit, gentium Graecarum ingenia adhuc rustica satis probant. . Haec hominum Homeri actate satis adhuc rudis natura aniles Aniles ineptias ineptias, quae nunc videntur, in Odyssea maxime, facile veras purposate. tabat, eadem illa Heroum summa credulitate, qua ignotorum narrationibus admirandis, statim fidem temere adhibebant, ut illis Ulyssis erronis quocumque gentium appellentis: et tam rudium hominum aetate Homerus maximus floruit Poetarum; quia pro nostra retecta Poëseos origine, iccirco suit maximus Poëtarum, quia aetale zimus Poëtarum? floruit tam rudium hominum, nempe qua Graeci plurimum sensu, phantasia, memoria, ingenio, parum ratione et judicio praestarent; it aut, nisi ita saepe dormitaret, nunquam bonus fuisset Homerus.

Aniles ineptias

Cur Homerus ma-

### De veterum sapientia ex fabulis eruenda.

Non igitur ultra est opus, ut suam Poëtarum principi adstruant dignitatem, Eruditi altissimae sapientiae sententias invitas coactasque Homeri ineptiis obtrudant. Nam Philosophi, quorum princeps Pythagoras, cum de divinis rebus longe aliter ac caecum gentium vulgus, sentirent; ac proinde grave subirent periculum, ne si sua vulgo celata? placita de Divina Philosophia palam sierent, tanquam Athei, ut Socrati accidit, et violatarum religionum rei insimularentur; sedulo suam vulgus celabant sapientiam; et altissima ejus arcana ipsi sibi secreto tradebant; adeoque tantum civilis vitae officia docebant

Cur philosophia

tericae.

thagorici.

ca Symbola?

Unde disciplinae foris: unde illa est celebris disciplinarum Divisio, qua aliae acroaacroamaticae et exo- maticae, sive acusmaticae, hoc est, quae auditu discipulis, qui philosophiae sacris initiati erant, tradebantur; unde mansit illud audire philosophos, pro dare operam philosophiae; aliae exotericae, sive cyclicae, quae in vulgus tanquam profanum per circulos emit-Ratio silentii Py- tebanturt. Hinc Pythagoras plurimus in exploratione eorum qui eum agorici. sectari volebant: quod primum perpetuo quinquenni eorum silentio faciebat; postea a suis jam eruditis auditoribus eos institui ad Philosophiam curabat; tandem qui se ipsum disserentem audirent Unde Pythagori- dignos spectatos ad suum interius auditorium admittebat. Cumque

Pythagorae aetate vulgaris scriptura nondum etiam reperta esset. ut ex Philone supra demonstravimus, suam Philosophiam aut characteribus heroicis seu symbolis, aut carmine gryphis, et aenigmatibus referto, quod aureum ejus asseclae dixere, continebat: ut Philolaus, qui primus libros Pythagoricae Philosophiae evulgavit, quamquam vulgari scriptura, linguae tamen genere vulgo prorsus ignoto id fecit, ut pauca ejus fragmenta obscurissima testatum faciunt. Igitur cum characteres vulgares nondum inventi essent, et ea civilis religionis seu reverentia, seu metus Philosophos attineret; commodum putarunt, arcanae philosophiae placita congruentibus, siquae darentur, fabulis involvere, ut cum occulta sapientiae dissererent, vulgaris religionis et lingua et auctoritate vulgo loqui viderentur; idque adeo verum, ut in iis ad quae occultanda commo-dae fabulae non darentur, alias ipsi de integro excogitarint, ut Cur Philosophi et quamplurimas excogitavit Plato, Stoicique; quorum celebres illae sunt de Phoenice Ave, sive de Mundi conflagratione, et de Anu

ipsi Poëtae?

Fatidica, sive de Fato. Quare tantum abest, primis Philosophis fuisse propositum, e Poëtarum fabulis arcanam Veterum sapientiam eruere, ut ipsi sua sapientum dogmata Poëtarum fabulis obscurarent. Cujus erroris caussa ea fuit, quod Philologi, cum veram Poeseos originem ignorassent; et ex una parte Homerum et sublimitate fabularum, et granditate locutionis Poëtam omnino incomparabilem, ex parte altera tot tantasque ei excidisse ineptias animadverterent; cum haec componere non possent, eas ineptias altissimam sapientiam continere opinati sunt. Quare a Platone ad nostra usque tempora (namque id est unum ex magni Verulamii deside-Cur Anianus ni-flagrantissime, sed irrito omnium voto desideratum. Unde factum, affert? faciles principio fuere, tam perpetuo, supra Platonem nihil quic-

quam novi comportarint,

Digitized by Google

## CAP. XIII.

# Ex retecta Poëseos origine consectanea.

Juvat ex his, quae hactenus diximus, haec consectanea conficere.

I. Imprimis in hac Poëseos historia licet, Divinam Pro- Divinae Providenvidentiam suspicere, quae dum homines, solis viribus vale-tiae argumentum. rent, vel falsae Religiones ipsis Dei Omnipotentiam insinuarunt, cujus metu sociabiles viverent; ut cum postea ratione perficerentur, eum ab Infinita Sapientia et Justitia

II. Poësis necessitate naturae orta, quam hactenus om- Poësis necessitate nes ex hominum consilio et arte natam putarunt.

III. Et sic primam gentium linguam fuisse poëticam he-Lingua primarum roicis characteribus, qui res naturalibus notis exprimerent, gentium. consignatam.

IV. Recte igitur Tacitus Ægyptiorum Hieroglyphica, pa- Characteres beroici Ægyptiorum,

trium, nativum, sermonem appellat.

V. Ad idem instar, Chaldaeorum magicos characteres, Chaldaeorum, Graecorum Fabulas, primum utriusque gentis patrium ser- Graecorum,

VI. Verum igitur narrat Olaus Magnus, quum narrat, Scytharum, Regem Idanthuram Dario bellum minanti pro literis misisse murem, ranam, avem, jaculum aratrumque: eodem omnino genere quo Tarquipius Superbus filio eum per nun-Romanorum, cium consultanti, quid Gabiis ageret, respondit, ut apud Livium narrat Romana Historia (a).

VII. Et verum Diodorus Siculus apud Clementem Alexandrinum (1) de Æthiopibus scribit, eos characteribus he- Æthiopum, roicis primitus usos esse, quos variis animantibus, extremitatibus hominum, sed fabrilibus instrumentis plurima de-

scribebant.

# (1) Bibl. Histor. lib. III, cap. 1.

(a)\* Atque heic quoque Divina Providentia laudanda: quae hac Divinae Providenratione stupidissimos homines ad meditandum alterum in alterius tiae argumentum. mentis sensa excitaverit; ut quam primum meditationis genus circa substantiam cogitantem existeret; et Metaphysica, ut est omnium Characteres heroici disciplinarum parens, ita omnium prima nasceretur; et characteres Philosophias et Phiheroici philosophiae et philologiae, quae geminae coalescerent, es-lologiae principia. sent quasi matrices.

Sinensium (\*).

VIII. Igitur ex vero Sinenses dicunt, antiquissimam cum sua gente ortam linguam, quam similibus characteribus scribunt.

Cur lingua Hebræa ferme omnis poëtica.

IX. Hinc Hebraeae linguae antiquitatem intelligere datur, quae ferme omnis poëtica est parabolis ac similitudinibus referta. Quin ipsi Hebraei omne acute dictum alterutro horum troporum cocinnatum משל appellant; quod proprie

ad parabolas et similitudines pertinet.

Demonstratio universalis Diluvii;

X. Haec per universum terrarum Orbem sparsa primarum linguarum inopia Diluvium demonstrat fuisse universale.

Et Babylonicæ linguarum confusionis.

XI. Et quod Chaldaei, quanquam memorià antediluvianae humanitatis per Semitidas conservatà, artes mature invenerunt; ea res demonstrat Babylonicam linguarum confusionem: nam licet res nossent, tamen post confusionem appellare suis quasque vocabulis non potuere: quapropter eâdem necessitate adacti, qua infantes reliqui Orbis homines, per characteres heroicos significabant.

Cur Hebraeis brevissima quoque ver-

XII. Hanc demonstrationem confirmat, quod Hebraeis nedum nomina, sed verba quamplurima, monosyllaba, ferme omnia dissyllaba sint; cum Latinis verba sum omnis substantiae; sto, omnis quietis; fio, quod ipsum puto a fit, primo ortum, omnis motus; for, omnis humanitatis; do, omnis commercii summa genera, ac proinde prima verba monosyllaba nata sint (a).

Cur Moses primus quoque poëta.

XIII. Et hinc quoque cur Moses, qui primus Historicus, Philosophus et Legislator, primus quoque Poëla fuerit, ut ipsius Canticum docet.

Nullae religiones

XIV. Praeterea si Rerumpublicarum primi conditores ex impostura nalae. Poëtae, et Poëtae naturâ tales; nullae Religiones ex impostura primum natae; sed vel ex ignorantia falsae, vel Dei beneficio vera: quod nihil tam sit proprium puerorum, quam vera proloqui: nam mendacia ex vi, quae fit vero dicuntur, quam vim facit electio, non natura.

Heroës poëtae humani generis pueri.

XV. Hinc merito seculum Poëtarum diximus generis humani pueritiam (1)

(1) Lib. prior. Cap. CCXIX.

Flos unde dictus? quis.

(a)\* Queis adde Flo, omnis animae, sive omnis vitae; ex qua origine forte et Flatus et Flos provenere: No, primi omnium in Prius nantes in animantibus motus, nempe eniti manibus pedibusque, ut per terterris, deinde in a ram promoveantur; deinde ad motus animantum in aquis traslatum: quod necesse fuit in illo matrum ferino cultu erga liberos, qui postea Germanis mansit, ut sup. diximus de Gigantibus.

(\*) Vide Lib. prior. cap. CLXVII et CLXVIII.

XVI. Quare cum heroës Poëtae essent generis humani Theologi Politici. pueri ingeniosi, qui toti sensus et phantasia essent, nihil aut parum mente puriore praestarent, Theologi fuere politici. Quid enim naturales essent, qui ex. gr. cum fulminis caussas ignorarent, Jovem fulgere, Jovem tonare dixerunt, ad illud ipsissimum instar, quo Americani, ubi pri- Ut Dii gentium nati. mum tormentorum bellicorum subitos fulgores, ingentes boatus sensere, et e longinquo miseras edere strages et mirae artis caussas ignorarent, Hispanos credidere Deos.

XVII. Cum igitur Poëtae theologi politici fuissent, Tem- Tempus fabulosum pus fabulosum, non ab obscuro aliud, sed ipsius Temporis et obscurum idem.

obscuri historia est.

XVIIII. Quare Mythologia necesse est, ut Respublicas Prima Mythologia, temporis obscuri ex fabularum involucris exponat.

XIX. Et lingua poëtica primis gentibus fuit lingua reli-Lingua poëtica est religionis et legum.

gionis et legum.

XX. Quae lingua Fas gentium dicta (1), ab eodem verbo Fas gentium. For (a), quod mansit Poëtarum; et unde Fas, inde etiam Fabula dicta, ea significatione, qua Itali apposite ad haec, Unde Fabula dicta? quae dicimus, vertunt, Favella.

XXI. En ratio cur Romanis legum formulae, carmina Cur leges carmiappellata, certis verbis, non metris conclusa; uti τομοῖ, can- na dictae?

tus Graecis leges vocatae.

XXII. Et Fasti dies, quibus Praetor fatur, hoc est eas Et Fasti dies? formulas dictat.

XXIII. Et Romanis ea mansit Religio, formulis ne vir- Formularum Religio? gulâ quidem cadere.

XXIV. En cur prima omnium fuerit Sapientia Poëtarum, Prima in fundandis Rebuspublicis posita, ut tradit in Arte Ho-Poëtarum, ratius;

XXV. Sapientia nempe legum, quam linguae scientia cu- Scientia Legum;

stodiebant.

XXVI. Itaque Chaldaei inter Assyrios, Sacerdotes apud Arcana gentibus; Ægyptios, Poëtae Graecis, ut nunc Rex et Primores Si-

nensium, soli legum linguam callebant.

XXVII. Talis divina lingua (b) apud Romanos erat, qua Divina lingua Roper victimarum exta, et fulminum monitus, aviumque vo- manorum. latus Deos fari putabant: ejus scientiam Divinationem di-Cur Divinatio atxere, quam soli Aruspices, Auspices Pontificesque norant. cana?

(1) Prior. Lib. Cap. CLXIX.

(a)\* Quod significat, ut diximus alibi, certum, definitum, immotum loquor.

(b) De qua latius in Notis ad Cap. XXIII et XXX.

Cur Poëtae Sacri?

XXVIII. Hinc Poëtae, Divini, et Vates, et Sacerdotes, et Deorum Interpretes dicti.

Vulgus profanum.

XXIX. Et plebs quaeque vulgus profanum habita, quod divinam linguam non nosset.

XXX. Hinc Jurisprudentia, cujus praecipua pars est Jus Divinum, ab U. usque C. diu apud Collegium Pontificum stetit.

XXXI. Et Jurisconsulti dicti Oracula civitatis, et dare Responsa.

Jurisconsulti tales, quales primi Poëtae.

XXXII. Quia Jurisconsulti fuerunt proprii Vates Romanorum, qui Poëtas Heroës in sua origine antiquissima referebant.

XXXIII. Hinc Poëtae antiquas locutiones usurpant, qui

olim suâ antiquarum legum linguâ loquebantur.

Cur Jurisconsulti

XXXIV. Qui mos mansit Jurisconsultis, ut monstrant enstodes latinae pu- illa, familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum, jure dicundo, inter bonos bene agier, res mancipi, et alia innumera antiquitatis: unde, consenescente linguâ, Jurisconsulti ejus puritatem formularum custodiâ conservarunt, quod Laurentius Valla minus intellexit (a).

## CAP. XIV.

De vulgarium linguarum et characterum origine.

Sed cum ducentos post Diluvium annos, ut Chronologi numerant, Magia inter Chaldaeos nata sit; ab ipsis falsis Religionibus prima purioris Philosophiae initia restituta, quae tamen, ut nuper demonstravimus (1), verae Semitidarum Religioni sunt accepto referenda, Geometria et Arithmetica, quibus utrisque Astronomia nixa est: quod ipsius Astronomiae vocabulum docet, quae et scientiam de legi-

(1) Hoc Lib. Part. II, Cap. IX, S Sed et hoc.

(a)\* Adde haec alia Corollaria:

Primae scientiae

XXXV. Linguam heroicam Fas gentium fuisse : quia per eos Religioni impulan- characteres gentes, quanquam linguis vulgaribus diversae, in idem conveniebant; uti etiamnum Sinenses diversi linguis, una communi mente legum characteres intelligunt.

XXXVI. Primos characteres heroicos nou tam ab hominum arbitrio, quam ab rerum Natura factos; ut ex. gr. tres messes, tres

annos significant.

XXXVII. Atque id ipsum in Divinae Providentiae admirationem, quae in illa prima hominum feritate gentes dissociatas eo naturali sermone conciliaret.

bus syderum significat, et has ipsas leges cantu dictatas Cur in magicis aresse, ut nuper diximus quoque (1), vis ipsa vocis, νόμος, tibus circuli et cantus? cantus, nos admonet. Unde fortasse mansit falsa apud credulum vulgus persuasio, magicas artes circulis et cantu perfici; et illud,

..... cantando rumpitur anguis;

quare Itali magicas artes vertunt, incantesimi (a).

re, unde Geometria dicta Graecis, propter Nili inundatio- terras Mathesim renes, ut Scientiam de agraeva livida nes, ut Scientiam de agrorum limitibus, quos inundatio vocarunt. diluisset, callerent: et ita rem progressam esse necesse est, quum Chaldaei Ægyptiis priores regnare occepissent. Inde Mathesi in Graeciam aeque ac Italiam trajecta, humanae Geometria a terris vocis elementis pro sonorum modo, et pro figura pronun- ad literaturam transciandi geometricas formas, vel ipsarum partes formarum indidere; vel unas pluresve rectas lineas, vel inter se divisas, vel in unum acutum, vel unum, duos pluresve angulos rectos conjunctas, vel óbliquas, quae aut semicirculos solos; vel figuras ipsas aut una linea comprehensas, nempe circularem, vel alia diametrali exporrecta divisam, aut summum tribus, triangularem; ita ut, I, sonum omnium exilissimum, una linea recta ad perpendiculum; O, maxime plenum circulari; A, omnium maxime stabilem, et vocalissimum triangulari aequilatera productis ad basim cruribus scriberent, quibus soni ab ore emissionem significarent. Et ita characteres, qui prius heroici significabant res ipsas, res, facti sonorum. et naturales erant, ad sonorum notas designandas translati sunt; unde ex arbitrio scriptura orta.

Hinc Geometrica Synthesis ad literaturam addiscendam translata est, et ita literae, elementa vocum, ut certae apo- puerorum Geomedixes, Euclidis postea libris compositae, sunt magnitudinum elementa; quia quemadmodum ad quodvis verbum geometricum componendum, hoc est ad quancumque magnitudinem demonstrandam Geometriae elementa sunt percurrenda; ita ad componendum quodvis vocale verbum, percurrere elementa literaturae necesse est ut ex iis vocale verbum componatur, quibus, et quantis oportet, ne quis plures, minores, aut alias literas in eo componendo scri-

bat, aut proloquatur.

(1) Cap. super. in Corollariis.

Rerum characte-

Literatura prima



<sup>(</sup>a) Et Graeci ἐπφδήν dixerunt, quam incantationem Latini ab eadem cantus origine.

Et prima Philosophiae institutio.

mo prior.

Ea ratione cum pueri diu multumque circa eas tenues et exiles formas versarentur, ut facultatem cito recteque legendi perdiscerent, mentem a sensuum corpulentia primum depurare coeperunt, et ad puras rationes intelligen-Inductio syllogis- das solertiores sunt facti; ac primum omnium ope Inductionis, quae est Synthetica argumentationis figura, ut Analytica, Syllogismus. Idque firmat Historia, quod prima disserendi ratio inter Philosophos inventa, Inductio, qua Socrates, Philosophorum parens, plurimum usus est: et Historiam confirmat Ratio; quia homines prius colligunt species; deinde a speciebus admonentur agnoscere genera (\*).

Vocabula vulgi propria.

Hinc mentes literaturà solertes factae genera rerum incommunia, heroica, tellexere, et sic communia rerum excogitavere vocabula (a); quae hoc ipso non sunt propria, quia communia sunt: et ita linguae populares invaluere, diversae a lingua heroica, quae res apposite ad rerum naturas, et, quantum fieri posset. proprie significabat (1).

Unde primum Phi-

Inde Philosophi rerum naturam sibi vestigandam sumlosophiae et Philolo- psere, Philologi verborum origines enarrandas: quorum, cum quamplurima sint peregrina, ferme omnia temere facta; hinc datur conjicere, quam Etymologia sit vera expositio verborum.

Quæ Romanis conjunctae mansere.

At Romanis, inter quos Patricii legum linguam acriter custodiere, alia lingua fuit Jurisconsultorum, ac vulgi: quod Ciceronis Topica satis ostendit, quam, quia praeceptis exempla ex legibus apponit, viri latinae linguae alioqui doctissimi, qui prisci Romani Juris eruditi quoque non sunt, vix intelligunt.

Ex ea linguae heroicae custodia Jurisprudentiam inter Romanos in terris diximus ortam (2); et Jurisconsulti, qui fuerunt Romanorum Sapientes, iidem fuerunt Grammatici (3) quae est ratio cur Romani sanctius linguae origines

custodiere, quam Graeci.

(1) Hoc Lib. Par. II, Cap. I, § Hinc illa absurda. (2) Lib. prior. Cap. CLXXXIV. (3) Ibid. Cap. CLXX, S ult.

(a) Heic observes haec duo: I. Quod scriptura vulgaris a mathesi occoepta in Philosophorum Metaphysicam homines perduxit. II. Quod uti Lingua heroica prius Heroes ab hominibus diviserat; Philosophiae et ita postea lingua vulgaris divisit Philologos a Philosophis. Cujus se-Philologiae dissi- cundae Observationis ea ratio est, quod cum lingua vulgi, quia dium unde ortum? communis, rerum naturas et proprietates non significabat, Philosocommunis, rerum naturas et proprietates non significabat, Philosophi in naturis rerum, Philologi in originibus verborum investigandis divisi sunt: et ita Philosophia, ac Philologia, quae ab heroica lingua geminae ortae erant, lingua vulgari distractae.

(\*) Vid. lib. De Antiq. Ital. Sapientia, etc., pag. 85.

Digitized by Google

# CAP. XV.

# Ex vulgarium linguarum et characterum origine consectanea.

I. Si igitur mathesis scripturâ prior, diu priores legibus Natură Jus principio fuit arcanum. fuisse mores.

II. Et mores fuisse exempla.

III. Et exempla primas leges fuisse.

- IV. Et quidem fuisse leges in singulos verbo dictatas; ut a Duumviris apud Livium lex in Horatium perduellionis.
- V. Et carmina fuisse leges, quae, scripturâ nondum inventâ, nullo consilio, sed naturâ ipsâ cantu dictatae facilius memoriae mandabantur.
  - VI. Unde idem verbum vouos et legem et cantum significat.

VII. Et sic Poëtas fuisse primos legislatores.

VIII. Sic verum, quod leges a moribus scriptura distin-

IX. Et illud quoque verum, posteriores leges a legendo

appellari.

X. Et primas leges Plebiscita fuisse; quia, cum scripto proponi non possent, necessario plebs erat convocanda, ut ore edita ab Ordine sciret exmpla.

XI. Et ita leges ex sui natura fuisse arcanas, quia solus

Ordo eas traditione custodiebat.

XII. Et linguam legum solis ex Ordine, seu Patribus gnaram; quia plebes externâ et incertâ linguâ loquebantur.

XIII. Cumque leges de Jure Divino maxima ex parte conceptae essent, ex ipso arcano legum arcanas fuisse religiones; et ipsas leges magnam religionis partem fuisse.

- XIV. Hinc soli *Poëtae sacri*, vulgus profanum erat. XV. Et sic natura factum, ut una res principio fuerit Sapientia, Sacerdotium et Regnum (a).
  - Una res principio Sapientia, Sacerdotium et Regnum.

Atque haec tria erant apud primos Heroës: nam prima Gentium Sapientia habita est Scientia Divinationis, ex qua cuncta gerebant Humana: et qui Deorum mentem callerent, eos quoque par erat Diis sacra facere: et qui Deorum Interpretes et Ministri erant, cos Regnum in homines habere decebat. Quae tria sub unius appellationis complexu, qua Vates, seu Poëtae appellabantur, omnia rum dignitas. veniebant, ut Tiresias Thebanus, vates et dux populorum dictus

Primorum Poëla-

XVI. Et naturam ipsam tulisse, ut qui ex Ordine essent, apud quos Regna Heroica primitus fuere, plebem doce-

rent jura.

XVII. Et sic naturam rerum ipsam, nullum consilium Primoribus hoc Clientelarum munus dictasse, quod apud Romanos mansit, ut Patricii clientibus promerent jura; et soli Patricii essent Jurisconsulti, et ex Patriciis diu Pontifices et Augures crearentur; et Collegium Pontificum prius custodirent leges arcanas: deinde, latâ Lege XII Tabb., haberent arcanas legis actiones.

na?

XVIII. Sed illa notatu gravissima: si scriptura vulgaris Cur Historia He- sero nata, necessitas fuit ut Historiae apud Sacerdotes roica gentibus arca- traditionibus servarentur: quod de Ægyptiis, Chaldaeis, Persis inter Eruditos constat. Quare ut Annales postea a

Homero (Odys. X) in Inferis venit ad Ulyssem cum sceptro; et

ptris;

ronati?

men origine.

Ulysses eum ipsum Regem appellat: qua proprietate et significatione nativa dicendum est, ab Homero Reges perpetuo adjuncto appellari divinos. Atque haec sit scientia boni et mali, quam Homerus narrat, a Musa datam Demodoco, Alcinoi Poëtae, nempe scientiam di-vinationis. Hinc Chryses sacerdos Apollinis Chryseidem filiam redempturus in Graecorum castra venit cum corona et sceptro, quse Homerus esse narrat Apollinis. At sive virga, sive hasta σχήπτρον Romani Quirites, Graecis, uti Quiris priscis Latinis dicta: unde Quirites hastati, scep-Romani Sceptrigeri. trigeri, Romani Reges erant. Litui autem Augurum virgae erant: Aquilae cur sce- unde in sceptris praefixae aquilae, avis in Divinatione summe observata: quia principio qui Augures, iidem Reges erant, vestigium, primum hominum regimen fuisse divinum, sub quo quae homines Cur hastis prae- imperabant, Dii imperare videbantur. Eadem ratione aquilae hastis praefixae, quae habebantur Numina legionum; qua religione milites, dum sequebantur signa militaria, sequi Numina, sequi Auspicia credebant: qui uterque mos heroicus custoditus Romanis, Sa-Cur Sacerdotes cerdotes autem ubique gentium aut mitris, aut tiaris, aut vittis ubique gentium co- coronati, testes sunt, primos Sacerdotes suisse Reges, et prima Regna divina; quem morem gentium et recepere Romani, quorum Flamines vitta lanea caput revinciebant: postea, quia Regum odio quodvis insigne regium abhorruere, ut cum M. Antonius id pro rostris Caesari offerret, universa concio confremucrit; hinc Flaminum vittas in fila lanea attenuata: unde videtur ex verarum igno-Grammaticorum ratione originum, quam perperam Grammatici ab eo filo Flamines error de vocis Fla- quasi Filamines dictos putant; qui, antequam vittas in fila deducerent, Flamines vocabantur. Atque adeo id est, quod Aristot. III. Politic. Cap. XIV tradit, Reges Heroicos fuisse bellorum Duces, Judices controversiarum, et divinarum caerimoniarum Praefecti, nempe eosdem fuisse Reges, Sapientes, et Sacerdotes: qualem numero describit Thescum Athenarum Regem Plutarchus. Atque id est, quod Reges inter Ægyptios ex Sacerdotibus, ex Chaldaeis, seu Divinis, seu Sapientibus inter Assyrios crearentur, nempe ex Heroum, ex Regum ordine.

Romanis Pontificibus, ita antea rerumpublicarum monumenta Poëtarum fabulis asservabantur arcana; quae est necessaria ratio ut fabulae vulgo essent ignotae; et omnis Historia Profana ante vulgarem scripturam inventam incertissima esset. Atque ob id ipsum Historia Sacra vera, quia Hebraeis prima lex scripto data; ut Sacrae Historiae Sacrae argumentum. codices vulgo prostarent: autographum autem a Sacerdotibus asservabatur, qui scientiam vocalium literarum, quarum nullas ea lingua formas habet, traditione custodiebant.

XIX. Si primi characteres vulgares ex formis geometri- Primae literae uncis nati, primae literae ortae Graecis Latinisque unciales, ciales.

ut Lapidaria, Numariaque testantur.

XX. Si primi characteres unciales, minores serius nati sunt; et quidem ex nova gentium barbarie, ut in codici-res sero ortae. bus, lapidibus, numis infimae graecitatis latinisque, et illiteratis, etiamnum dum scribunt, experiri est, quo pacto ex elegantissimis literis inconditae oriri potuerunt. Igitur omnes inconditae literaturae aut non ex geometricis for-

mis ortae, aut barbarie corruptae sunt.

XXI. Si Geometria prior scripturâ orta est; cum Geometria ab Ægyptiis in Graeciam importata sit, et ante Psammeticum Ægyptus externis clausa, et Homerus diu ante Psammeticum floruisset; necesse est, ejus Rhapsodias diu Rhapsodiae Hometraditione esse servatas: quare factum, ut fabulis versibus-ricae cur ad Aristarque quamplurimis Homero indignis commixtas Aristarchus ptae? Critica Arte expurgarit: et multo magis necesse est, Orphica et Lini carmina, fuisse traditiones Poëtarum Heroüm, easque Hesiodum, qui ante Homerum vixit, composuisse. Atque has traditiones ipsas fuisse mores versibus consigna- Morum majorum tos, quibus majores gentes fundatae sunt, et leges ex vero gentium illas, quas Latini ante Romanos carmina, antiquissimi Graecorum νόμους dixere.

Uncialibus mino-

## CAP. XVI.

Ex Sacris Bibliis demonstrantur Tanais et Sesostris, quibus Sacra Historia Historiam Profanam Temporis Obscuri pertingit.

Ut autem Sacrorum Bibliorum Gigantes nobis superius fuere traduces, quibus Antidiluviana Historia in Postdiluvianam transiret; ita ex ipsis Divinis libris demonstrantur hoc loci Tanais et Sesostris qui fuerint, quibus Historia, Sacra Historiam Temporis Obscuri, qualem nos paullo infra describemus, pertingit.

Observanda due.

Sed antequam id aggrediamur, duo heic serio sunt observanda. Unum quod antequam vulgares linguae invalescerent, quum res characteribus heroicis notabantur, necesse est majores gentes notis insignioribus, quales cuique pro cujusque gentis ingenio viderentur, nedum res, sed vel ipsos homines appellasse; et ita eidem homini alia nomina alias indidisse: quae est ratio quam Philologi fatentur adhuc ignorari; cur eidem urbi, eidem Regi diversae gentes diversa nomina indiderint, quae nihil prorsus commune habent? Alterum in illa verborum egestate, idem quod quaeque indiderat, pluribus ex eodem genere hominibus commodasse, ex illo fonte, ex quo ortas Antonomasias supra diximus (1): quae duo non animadversa ingentem peperere Rei Historicae et Geographicae obscuritatem.

Captivitas secunda Hebraeorum.

Locus is est, qui Assyriorum Monarchiam a Sardanapalo ad Medos non protinus totam abiisse, sed in secundum Assyriacum et alterum Ægyptiorum etiam opulentissima regua divisum mansisse, secundâ Hebraeorum in Ægypto captivitate testatur: cum quo loco adamussim congruit Xenopho (2), quia praeter ceteros graecos duces penitissimam in Persiam intulit arma, ac res Persarum gravissimus philosophus Justino, sive adeo Trogo Pompejo multo rectius novit.

Huic Sacrae Historiae loco graviter adstipulatur Cornelius Tacitus (3), ubi de Germanico haec narrat. Mox visit veterum Thebarum magna vestigia: et manebant structis molibus LITERÆ ÆGYPTIÆ, priorem opulentiam complexae: jussusque e senioribus Sacerdotum PATRIUM SERMONEM interpretari, referebat, habitasse quondam septingenta millia aetate militari, eoque cum exercitu regem Rhamsen (Hic Rhamses Ægyptius demonstrabitur esse Sesostris, quem tradit Herodotus, et ante Ninum, seu Universi Temporis Profani Historiam, Trogus Pompejus, ejusque Epitomator Justinus (4) memorat) Lybia, Æthiopia, Medis et Persis, et Bactriano ac Scytha potitum: quasque terras Surii Armenique et vicini Cappadoces colunt; inde Bithynum, hinc Lycium ad mare imperio tenuisse. Legebantur et indicta gentibus tributa, pondus argenti et auri, numerus armorum equorumque, et dona templis ebur atque odores, .... haut minus magnifica, quam nunc vi Parthorum aut potentia Ro-

<sup>(1)</sup> Hoc Lib. Par. II, Cap. XII, num. IV, § Ex quo fonte.
(2) Cyropaed. v. 6. (3) Annal. II, cap. 60. (4) Histor. princip.

mana jubentur. Igitur Sesoster ille Herodoti ex gentibus victis non solam victoriae adoream domum reportabat (1).

In tanta Imperii potentia necessarium omnino est, ut Ægyptii universi interni maris potentes essent, et, quia poten-major illa Graeciae. tes, per varias ejus oras misisse coloniàs (a), et potissimum in oras Inferi maris: quod post Trojanum bellum hic Orbis tractus a Siculo freto Circaejos usque fuerit quasi perpetua materia graecae Poëseos, ut errores Ulyssis docent, Scylla, Charybdis, Cyclopes, Syrenes, Circe, Avernus, In-gens fabularum maferorum limen (b), et in Supero mari Diomedis socii in aves conversi. Tam longe Homeri temporibus trans mare erat harum urbium, horumque locorum celebritas pervagata! Tantae erant Italarum gentium deliciae, quae sunt ultimae humanitatis argumentum, ut Syrenes cantu praeternavigantes ad exitium allicerent, Circes fortes viros in sues verteret! Atque has gentes, has urbes principio Grae- Italia Homeri temcas non fuisse, nisi ineptus sit, ipse Homerus testatur, cui pore Græca non fuis-Ulysses canendus proponitur,

Antiquitas Italiae

Italia Graecis in-

se probatur.

. . . captae post tempora Trojae, Qui mores hominum multorum vidit et urbes:

nam sane quae Herois laus fuisset, quod virtutem, quod prudentiam erroribus confirmasset, si suorum mores et urbes nosset? et si suos noscere vellet, is non sane ignarus hominum locorumque erraret, sed prudens certum iter fecisset.

Hoic Virgilius, diligentissimus Antiquitatis, Cumas jam Cumarum anteom-Eneae tempore magnificentissimo Apollinis templo cele-nes Graecas urbes cebres memorat, et prope Cumas Sibyllam statuit; quod foeminarum fatidicarum genus antiquissimum, non inter Graecos, sed in Oriente ortum argumento est, quod Persidem, quam primam Sibyllarum numerant, Berosi Chaldaei filiam putant. Quare qui hujus vocis Sibyllae originem a Graecis repetunt, doctioribus Grammaticis nugari plane videntur, qui ab Hebraeo natam agnoscunt. Virgilius ab hac heroicae virtutis foemina Euboicas Cumas appellat, uti a foemina ejusdem virtutis Chalcidem dictam Eubocam memorat Plinius: quod si Chalcidenses intelligeret, eos Abantes, ut Homerus semper, non Euboeos, ut Homerus nunquam, dixisset. Hanc primam urbem Historia profana memorat

- (1) Hoc Lib. Part. II, Cap. I, S Principia.
- (a) Vide Not. infra de primis Coloniis.
- (b) Vide Not, sup. de primarum vocum alienatione.

ducentis et multo plus eo annis ante primam Olympiadem, unde incipit Tempus historicum nostro Varroni: et qui Virgilium ab Chalcidensibus conditam narrare putant, id unum eorum est, quare Ægyptii Graecos semper pueros dicebant. Grave argumen- Nam si rem hanc antiquissimam non memorià, sed ratione tum, Italiam principutemus, nos sane interroganti, quanam ratione Graeci, pio ab Ægyptiis exquo tempore Ægyptiis omne internum mare parebat (a), amoenissimam et feracissimam Italiae oram, ex qua Capua tenuit postea imperium, ipsis Romanis formidandum, occuparint? responsione certe defungimur (b).

Ethruscorum culantiquior probatur.

At Italia Graecis urbibus per utriusque maris oras matus omni Graecorum xime celebrata. At enim quid, si in Italia imperium multo potentius, quam Graeca omnia, quum gens Graeca adhuc obscura erat? Dum enim Sparta et Athenae adhuc exiguae urbes erant, finibus contentae brevissimis, in Italia Ethruscorum Regnum florebat, quod universo mari Infero ab Ethruriae ora ad fretum usque Siculum nomen dabat ( quod sane non inditum, postquam Romana potentia insurrexit), et religione, architectură, arte militari et splendore imperii longe majorem omni Graeca testatur antiquitatem.

Divinatione,

Nam Haruspicina, postea a Romanis recepta, quae agnorum et vitulorum exta spirantia fumantiaque rimari sustinebat, jamdiu exutam primam hominum ab innocuis animantibus innocentiam testabatur: unde Polybius Romanorum caerimonia stragicas dixit. Cumque Scientiae Auguralis primus Auctor incertus sit; et ad Graecos foris impor-

(a)\* Ut Cecropes Ægyptii in Atticam Colonias deducerent, et Danai item Ægyptii ipsos Graecos Regnis expellerent. Sed consule Notas infra de primis Coloniis.

Cumae in omni urbs certe prima.

in omnt (b) Per quae omnia, quis tandem mirari desinat, quod in Syno-historia psi Italica diximus, primam omnium urbem, quam Profana tradit Historia, Cumas Italicas esse: nam si Graeca omnia, saltem quae ante Homerum, uti hactenus nobis a Philologis enarrata sunt, pro fabulosis habenda, et Homerus certe profanorum Scriptorum primus, circa Numae tempora vixit, et Cuma Româ longe antiquiores ab Romanis scriptoribus memoratur; et nulla profanarum Historia Romana certior, ut supra demonstratum in Notis ubi de Homeri actate; et Cuma ab Chronologis longe ante Homerum fundata statuitur: Urbs ex certo prima in profana Historia universa Cumae erunt: nam quae de Assyriis aut Ægyptiis certe multo, quam Cumae, prioribus urbibus narrantur, Graecis circa ea tempora omni abrogata fide, ea unice ab Sacra Historia nobis certa traduntur. tatam ex Thelegone testetur Suidas (a); Hetruscos certe se ejus praedicasse Auctores Cicero (1) memorat (b).

Architectura Ethrusca omnibus Graecis et stabilior, et Architectura. rudior, et simplicior, qualis sane erat Ægyptiorum, sive adeo qualem naturà esse primam oportuit; nam opera

tempore tenuantur, expoliuntur et exornantur.

Ars vero disponendi acies Romana nedum Livii, sed ipsius Polybii judicio *Phalangi Macedonicae* longe praestat: quae tamen geometriae et arithmeticae praxis est in bellicos usus: et quando Romani eâ potissimum sapientiâ excelluere, aliarum cultarum gentium inventis uti, et barbariem servare domi, qua ferociam custodirent, certe ab vicinis Ethruscis, quacum prima externarum gentium pugnaverant gente, didicere.

Postremo fasces, trabeas, curules, annulos, paludamenta, Splendidissimis Imet aureo curru quatuor equis triumphandi morem, togas perii ornamentis. pictas, tunicasque palmatas, et omnia decora, quibus, ut ex Floro vidimus, vel in summa sua potentia populi Romani majestas eminuit, Tarquinius Priscus ex spoliis Ethru-

scorum suspensis didicerat.

His omnibus et illud addas, quod duobus ferme seculis ante, quam Plato in Ægyptum, Pythagoras in Italiam (c) Pythagoras scholam philosophiae addiscendae studio delatus est (2). Neque enim Italicam excoluisse,

non fundasse proba-

(1) De Divinat. II. (2) Hoc Lib. Par. II, Cap. I in Program. Histor.

(a) Nam extispicii, sive divinationis ex victimarum inspectione, nullum apud Homerum extat vestigium: quod et Feithius in Anti-

quit. Homeric. ante nos observarat.

(b) Ne tamen erres, heic loquimur de Scientia Augurali, sive de Auspiciorum observationibus in artem redactis : nam ipsius Divinationis Auctores iidem qui Auctores gentium fuere; cum gentes omnes, praeter unam Hebraeam, Divinatione fundatas in his Libris sit demonstratum.

(c) Nam ista Pythagorae in Thraciam, Scythas, Phoenices, Ægyptios, Chaldaeos, Indos, Æthiopas, Druidas quae narrantur itinera, ob unum aliquod simile inter eas gentes philosophiae placitum, quod Pythagoras quoque docuit, postea repertum, sunt mera commenta Eruditorum: quae nedum illa primarum gentium inhospitalitate, quam in his Libris disseruimus, et Notis infra gravius disseremus, sed in hac usquequaque pervii terrarum Orbis humanitate, qui eum itineribus lustrant, vix maxima vitae parte peragerent. Sed pro nostris principiis illud verisimilius, quod cum Samum Polycrates tyrannus oppressisset, idque Pythagoras vix pateretur, in vicinam Italiam commigravit; unde facile fama de Italicae Scholae doctrina ad Samios per Phoenices mercatores manare potuit.

Vici Op. lat. T. II.

huc venerat, ut suam peregre venditaret, quales Sophistae solebant, inanem sapientiam: unde Plato saepe quaerendi sermonis decorum Dialogis, quibus Sophistas irridet, conciliat Socrati. Cumque Pythagoras Italiam doctissimam invenisset, heic permanere maluit. Quare non sectam is Italicam fundasse (a), sed fundatam excoluisse dicendum est: quod ipsa rerum natura id flagitat. Non enim Pythagoras Mundum ex aqua, ut primo Graeciae sapienti Thaleti, qui centum ferme non ultra annis ante Pythagoram floruit (1); neque δμοιομερεία, ut Anaxagorae, Socratis praeceptori; neque atomis, ut Democrito, Platonis συγχρόνω, omnibus corpulentis Philosophis; sed numeris, qui quodammodo sunt lineis abstractiones, constare docuit: quod monet ingenia Italica multo Graecis subactiora, et sensibus depuratiora fuisse: unde Plato fortasse rerum principia ideas ipsarum aeternas statuit; et ab hac Italicae doctrinae praestantia idem Plato in Timaeo suos Graecos antiquitatis ignaros notat (\*).

Cum his invictis, ni fallor, argumentis ex ipsa rerum natura pensitatis, cum quibus Sacrae Historiae veritas constat, habemus unum Profanae Historiae Universae initium demonstratum, Sesostrim; quo nomine Egyptios Reges, ex his quae hactenus diximus, et observatione hujus Cap. principio appellatos esse necesse est; alterum nempe Justini Tanais Sa- Tanaim, quem Justinus facit Sesostri antiquiorem, non

crae Historiae adver- habemus. Immo si terrarum Orbis inter Noachi filios anno

- (1) Hoc Lib. Part. II, Cap. I in Program. Histor.
- (a) Quod firmat Plutarchus et Diogenes Laërtius apud Schefferum de Italica Philosophia, qui hanc Sectam, non Pythagoricam, sed Italicam appellant: et multo gravius Cicero in Catone his verbis: Pythagoraei, Italici Philosophi quendam nominati.
- (\*) Civilitas qua Itali Graecos praecesserint, atque ejusdem ex Ægypto origo apud nos, duo sunt quibus Vicus in Libro de Ant. Ital. Sap. Philosophiam Italicam eruebat; quam Pythagoram non fundase sed excoluisse asserit. Vetustas Italae Civilitatis; ejusdem ab Ægypto origo; doctrina quae vulgo Pythagorica nuncupatur jam ante hunc philosophum Italorum propria; methodus qua tradebatur fusius in hoc opere explicantur. At quum varia Pythagorae itinera rejiciat (pag. 249); primarum gentium inhospitalitatem statuat (pag. seq.); religionibus et linguis, latinae speciatim rudes origines tribuat; ex his omnibus facile conjici possunt doctrinae philologicae mutatio quae inter primam Scientiae Novae Æditionem et Librum de Ant. Ital. Sapient. intercedit, atque ea quae de rebus Optimatium publicis heroicis Italiae temporibus ex Pythagoreorum traditionibus posterius interpretatus est.

cicion divisus est, et duûm millium annorum spacium fere opus fuit, ut Ægyptii ingenio praestantes, a Chaldaeis civiles artes brevi eruditi, in tantum Imperii splendorem excrescerent; spacium multo majus rudibus Scythis opus fuisset, qui in eam potentiam assurgerent, ut ii priores Orientem, Ægyptum quoque debellarent : quare Diluvii epocha graviter mendacii argueretur. Itaque dicen- commodus. dum est, Tanaim characterem fuisse heroicum primarum rerumpublicarum, quae forma Reipublicae, in toto Oriente et in Ægypto ipsa late sparsa regnavit (a).

At noster eidem

#### De primarum gentium inhospitalitate. $(a)^*$

Atque ex hoc Tanai habes communem primarum gentium suisse morem, suis quemque finibus contineri: quod Sallustius de hac aetate verba faciens, tradit, sua cuique satis placere: quod de Scythis certo tradunt Auctores, a quibus Orientem versus per Seres ad Sinenses; versus Occidentem vero plagam olim ad Svevos, gentem inter Germanos virtute praeclaram pervenit, et etiamnum inter Moschos perdurat, ut intra suos fines contineantur, et inde exteros arceant. Propter hunc inhospitalem morem, totam oram maritimam Æthiopiae, quam Cl. Vir D. Blasius Caryophilus Eruditorum nostrae aetatis facile princeps in Dissertatione de Merca-turis Antiquorum, ab Ægypti finibus ad Raptam usque promontorium, ubi Regio Trogloditica summe inhospitalis sita est, porrectam, βαρβαρίαν dictam observat; quam ita dictam opinor a Graecis post jam conciliatam inter ipsos suae linguae communione humanitatem: quod illa gentium summa divisio Graecanica, Graecus, an barbarus inter Graecos ab hoc cultioris humanitatis more mature num in Graecum et cultos homines nata sit; quod homines omnes ad haec summa ge- Barbarum Graecis; nera revocarent duo: Barbarum, sub quo ipsos etiam Ægyptios complectebantur; nam Psammeticus sero ipsis, neque tamen omnibus, sed Caribus tantum et Jonibus claustra Ægypti reclusit; et Graecum, quod Graeci ex gentibus omnibus uni exteris non inviderent hospitia. Cui Graecae gentium divisioni respondet Latinorum, Et civem, vel hoilla, civis, an hostis, appellatione, qua hostis externum, peregri- stem Latinis? num significat: unde inter peregrinos hostilitas aeterna erat, et de exteris licebat perpetuo rapere; quare ex leg. XII Tabb. Adversus hostem aeterna auctoritas erat: ita ut quam humanitatem Latinis angustius civitas, Graecis latius lingua conciliaret: ex quo inhospitali more Romani haut veriti ipsi se barbaros appellare, ut Plau-bari. tus Comoedias Graecas in Prologis se barbare vertisse profitetur. Ex qua ultima antiquitate ab Italis caupona vocatur Oste; simili Unde italicum Oste? omnino ratione qua ex primarum alienatione vocum Graecis Paris ex hoste factus est hospes: quod conferas velim ad veram Trojani belli Historiam explicandam, de qua supra in his Notis. Eadem nu- Praesens Barbaria mero de caussa hodie mediterranea Africae ora, quae de Christia- cur sic dicta? nis perpetuo rapit Europacis, ut hoc Libro latius dictum est, Barbaria quoque vocatur. Atque de hoc antiquissimo tempore accipiendum, quod Thucydides Histor. initio tradit, bovum abactiones

Unde Barbaria an-

Cur genus huma-

Prisci Latini bar-

trones.

rem bellissime facit, quod apud vetustissimos Poëtas indigenae ci-Primi heroes Las tra convicium peregre appellentes, interrogant, an sint latrones, nempe an sint ipsissimi primi hostes Latinorum, ut in Orphicis Jason

Regi Æetae perconctanti, quinam essent, respondet, Οὖτέ νυ ληζήρες εκάνομεν; quod universim testatur Philostratus lib. II. de Vit. Unde Latro pro Apollon., ex quibus antiquissimis latrociniis Heroum mansit ad Plautum usque Romanis, ut latrones pro militibus acciperentur. Quare concludendum ante Trojanum, bella omnia propter bovum abactiones, ut Clypeus Achillis apud ipsum Homerum, et propter foeminarum raptus, ut testatur Horatius Satyr. III, lib. I, gesta esse, nempe inter primas gentes perpetua latrocinia fuisse. Qui mos inhospitalis et barbarus primarum gentium ex ipsa primarum rerumpublicarum natura profluxit: quae, quanquam hospitiis sive asylis, ut in his Libris abunde dictum, per Clientelas inchoatae; tamen Unde condere gen- ipsa asyla ararum custodid sunt constituta. Et sane primi gentium

condere regna?

tem, condere leges, se abscondendo in lucis, et condendo majorum cadavera, familias gentesque fundarunt; abscondendo leges, sive scientiam auspiciorum, clientelas constituerunt; et turbis agrariis edocti, abscondendo ordinem in poëticis turribus Regna heroica ordinarunt. Quod ipsae locutiones condere gentes, condere leges, condere regna satis aperte confirmant: unde quasi ex hac scientia originum Hermogenianus in sua juris gentium Historia regna condita momentose narravit. Itaque haec ipsa gentium prima inhospitalitas docet, Regna heroica fuisse
Optimatium Rei- Optimatium, quae tota stant legum, ordinis, finiumque custodia
blicae notae. ut in his Libris Notisque satis ampliter probatum est.

publicae notae.

# CAP. XVII.

Ex Tanai et Sesostride, quale explicavimus, consectanes.

Hinc illa aperiuntur:

I. Scythes gentis fundator Herculis filius: quia, ut Libro Scytharum anti-super. diximus (1), et hoc gravius firmabimus, Herculis quitas, filii, nempe exleges optimi, fortissimi primas respublicas Optimatium fundarunt.

Il. Scythica lingua matrix Germanicae, Parthicae Persi-Scythica lingua caeque: et innumera Persicae linguae cum Germanis commatrix. munia nomina utriusque linguae guari observarunt, in qui-

bus est Hugo Grotius (2).

Scythici mares,

III. Hine mansere diu corum laudes a morum rectitudine, pudicitia, simplicitate, justitia, ut eos Horatius (3) Romanis praeserat, et a sapientia eos Curtius commendet (4).

(1) Cap. CIV. (2) Hist. Gothor. (3) Lib. III, Od. 24. (4) Lib. VIII, Cap. 8.

IV. Et quod diu de generis antiquitate cum Ægyptiis contenderunt, a quo certamine Scythae superiores abiere: antiquiores. quod Scythae ex nostris principiis gentes majores essent, Ægyptii, minores, cum id imperium tam longe lateque protulerint, quod nonnisi faciunt gentes minores, hoc est, quae aut sub regnis meris redactae, aut in libertatem sunt resolutae (1).

Scythae Ægyptiis

V. Et ubique locorum et omni tempore jus gentium constat, bello victis imponere sive servitutis, sive tributi le-rum poenae servitus gem, sive adeo adimere arma, et sic injuriae licentiam: eaque ratione sic Tanais nunquam ob solam gloriam tantam Orbis partem debellavit, ut certo Sesostris subegit,

Perpetuae bello-

imposuitque tributa.

VI. Verum igitur illud quod apud Tacitum (2) Ægyptii Herculem apud se natum et antiquissimum perhibent: ut falsum illud, eos, qui pari virtute fuissent, in cognomentum ejus adscitos. Omnes enim gentes quae religione Gentium Fundatoet virtute fundatae sunt (nam sine religione nulla usquam res, Hercules, Bacgentium fundata est) Herculem aliquem habuerunt Au-chus. ctorem, aut aliam sane in alio terrarum Orbe alio nomine indigitatam personam heroicam, sive heroicum characterem, qualem Indi fecere Bacchum, quem iisdem ferme proprietatibus finxere, quibus Ægyptii, Scythae, Graeci, aliaeque gentes finxere Herculem latius infra ostendemus.

VII. Et hinc caussae laudatorum apud Scythas morum exponuntur; quibus religio modestiam, innocentiamque fe- tura modesti? cit, quas virtutes ipsis immensa feracissimorum camporum aequora conservarunt: unde gentis aequalitas hinc inter ipsas propagata; cum in tanta camporum abundantia opus lege Agraria nullum fuit: unde Clientelae apud Occidentales ortae sunt, ut gravius infra explicabimus; et ex ipsa graria fundati? gentis aequalitate nata inter ipsos industria et aequalitas. ut alternis annis alii terras colerent, alii quiescerent.

Cur Scythae na-

VIII. Sed ex illa Scytharum in colendis agris inter ipsos laboris et ocii per alternas annorum vices aequalitate, conficitur, Respublicas inter ipsos sola patria potestate, nullis praeterea Clientelis fundatas esse; unde nullum ipsis discri- nullum fuit natamen nobilitatis et plebis: quia prae camporum abundantia, nullae occasiones natae, ut violenti homines in infirmos grassarentur, qui ab illorum injuriis ad fortium Aras confugerent, et recepti ordinem postea plebis componerent, ut Libro prior. diximus (3) et latius inferius dicemus: quare

Cur nulla lege A-

Cur inter Scythas

- (1) Lib. prior. Cap. CXLVI. (2) II Annal. cap. LX. (3) Cap. CIV.

Ciculi pars populi Transilvani, gens bello fortissima, quae ab antiquissimis se ortos Hunnis jactant, omnes rusticam et pecuariam exercent, et nobiles habentur ex aequo tamen (a).

Scythia fortissimarum gentium mater in Occidentem.

IX. Quapropter e Scythia gentes fortissimae prodiere primum Thraces, Germani, Parthi, deinde in asperam Europam Vandali, Hunni, Gotthi, Heruli, Langobardi, Turcae, aliaeque barbarae nationes; in mollem Asiam prove-Mitissimarum et nere Seres, mitissimi et aequi amantissimi homines: et uti nuper impenetrabilem Sinensium murum Tartari perrupere, et id maximum Imperium occuparunt; ita neces-

sarium, nedum credibile est, ab iisdem Sinensium huma-

aequissimarum in Orientem.

nissimam et aequi cultricem gentem olim conditam esse, Sinenses antiqua ea Serum proprietate, quam narrant, ut externorum vitent Scytharum servant societatem; eaque priscorum Scytharum opinioue, qua se vestigia. vetustissimos mortalium enormi seculorum numero ante

In Heroica litera- Orbem conditum jactant. Sed illud maximae antiquitatis tura maxime.

certum vestigium ostendunt, omnia verba literis monosyllaba consignata, quae πολύσημα, punctis additis, ad propria

E Scythia Japo- significanda discernunt. Et quando Geographi dubitant, an

Latinae similis.

Et Americani.

Japonia a Septentrionibus adhaereat continenti, pro jure nostro sumimus primitus Scythas aliquâ in eam Insulam Ja-Japonensis lingua ponensem gentem induxisse; quorum linguam virilem et genere similem Latinae, utriusque linguae periti notant. Et Americanos Borealiores ex Norvegia ortos, ac per Groënlandiam terrestri itinere in Americam venisse ex Grotio accipimus (1): sed inde ad fretum usque Magellanicum hos ipsos eam Orbis partem postea humano genere frequentasse credibilius est.

Ut Æthiopes ab Chaldaeis proveniunt?

X. Altrinsecus Æthiopes a primis Ægyptiis continente sibi proximis, quando Æthiopiam Tacitus (2), Chaldeam, Strabo (3) Phoeniciam appellat (b), a Chaldaeis aut a Phoeni-

(1) De orig. Americ. gent. (2) Lib. V Histor. lib. 1. (3) Lib. I.

Cur urbes Cicu-

(a) Neque haec, quae heic dicimus, obturbet illud, quod Ciculorum in Transilva- lorum urbes etiamnum dicantur Arae: namque id puto hanc ipsam nia etiamnum diclas habere originem; quod cum Ciculi sint Transilvanorum antiquissimi, necesse est, ab ipsis deinde Saxones et Hungaros, qui sunt duae reliquae populi Transilvani partes, profugos recepisse: deinde turbis agrariis inter ipsos quoque ortis, Saxones, Hungarosque alias per Transilvaniam, secessionibus factis, sibi sedes quaesisse; et Ciculos agrariam rusticamque facere perseverasse, cum antiqua Optimorum nobilitate: quod tantum abest, ut labefactet, quod confirmat potius, quae in his Libris de primis Aris late sunt dicta.

(b) Atque haec duo gravia sint exempla ejus, quod supra diximus, de primarum vocum alienatione in Notis ad Cap. de Poëseos

origine.

cibus per Ægyptios provenisse verisimilius est; gentem albam, pulchramque principio, sed qui, ut Isaacus Vos-nunc nigi. sius (1) notat, quia teretia infantum capita arte oblongarent, quod generosiora tolerarent ingenia; inde a parentibus sic conformatis ita geniti filii; et quia atris cerussis facies colorabant, quod nigrum sanctiorem colorem putarent, uti barbaris Europae seculis tabulas pictas etiamnum observamus, in quibus facies Dei, Christi, Deiparae Divorumque nigricante colore, et statuarum facies nigro encaustico opere inductae spectantur: ea ratione tandem vi phantasiae geperantium nigri filii nati sunt; et curatura in naturam conversa est: quod qui negaverit, is ne Hofmanni quidem Lexico est eruditus. Certe Æthiopes parvo naturae contenti, et in solo corporis robore, quo ingentes arcus in- natura modesti. tenderent, ingentes sagittas jacularentur, et in sola libertate opes suas collocabant; ut eorum Rex Thearcus Cambysis Legatis respondit; et aurea ac gemmata, quae afferebant, dona contempsit, quod nullum eorum agnosset usum: quae Historia docet primorum Ægyptiorum, ac multo magis primorum hominum post Diluvium naturalem quandam turalis primarum sapientiae. sapientiam.

Primi Æthiopes

XI. Et sic per Chaldaeos, Scythas, Ægyptios habes gentes humanas per omnem prorsus terrarum Orbem propagatas.

humani universi.

Argumentum na-

XII. Et Tanaim Sesostri priorem a profana Historia memorari; quia Scythae propiores Armeniae, in uno e cujus atri prior? montibus Arca, subsidentibus Diluvii aquis, summo haesit.

XIII. Et uti Scythae, ita Æthiopes arcu valuisse, ac proinde primos homines valuisse venatione, qua ferae ex illis per Orbem disjecte? in Arca servatis progenitae, aut caesae, aut in alias Orbis partes fugatae: unde tot Hercules extinctores monstrorum ferarumque.

Ut ferae ab Asia

XIV. Quod autem successionem profanae Historiae no- Cur in profana Hibis Tanais ac Sesostris testentur, Nimbrodus autem, ejus-storia obscura Nimbrodus autem, brodi et Beli silenque successor Belus sileatur, illae evincunt invictae ratio-tium? nes, quod cum res nautica ab ratibus, cymbisque, quibus Ægyptii a redundante Nilo tolerarentur, ad naves, quibus mare trajicerent, sero, nisi fortasse postremo producta sit; necesse est, primos bellatores, cum bella terrestribus tantum copiis administrarent, eos in Oriente per terrarum Orbem et feras et homines ferarum more errantes abegisse; et sic Assyrios per Orientalem Asiae continentem primam

(1) Ad Pompon. Mel.

Cur Nimbrodus ro- protulisse Monarchiam: unde Nimbrodus in Sacra Histobustus Venator diria, robustus Venator, uti Hercules in Profana, Ferarum ctus ?

Priscis gentibus extinctor dictus. Et necesse quoque est, primas gentes spepectandi maris rectandi maris quandam habuisse religionem, sive ex gravi recentis adhuc Diluvii metu, sive, maxime Assyrii, qui Deum putabant, ne Solem viderent occidere; ut de De-

cimo Bruto in litore Oceani post tanta temporum spacia Romana Historia testatur (a): nam sane Poësis omnium

(a)\*

Graecorum posita erant.

De primis Coloniis. Igitur cum Sesostris, sive Ægyptii Reges Monarchae hoc com-

Vetus apud gentes maris religio.

muni Sesostridis nomine appellati, Imperium mediterraneo mari tam longe lateque potens tenerent; et Ægyptii Sacerdotes, ut Plutarchus in Sympos. VIII refert, navigare putarint piaculum; ex hac ipsa falsa persuasione, quod in mari Osiris, qui ipsis Sol dicitur, periisset, necesse est, ut Reges aliquo potentiae arcano hanc Sa-cerdotum religionem, et fortasse etiam illam aliam, nisi prorsus eadem sit, urgentes, qua apud Romanos, ut Tacitus in Annalibus memorat, Dialibus egredi Italia non licebat; sacerdotes a bellorum et provinciarum ultra mare, tanquam re profana, prohibuissent: eo-dem omnino pacto, quo Augustus et sequentes Romani Principes ipsam Ægyptum e Senatoriarum Albo Provinciarum erasere, et in cum Orbem aditu difficilem, et Italicae Annonae horreum Equites Romanos inlustres spectati obsequii misere Praesides. Ex qua ipsa religione provenisse quoque necesse est, regionum maritima diu vacua fuisse; cujus vetustatis extat pulcherrimum testimonium apud Homerum, apud quem Ulysses, quoquo terrarum errans appellit, conscendit speculas explorabundus, an eas terras homines incolant, et ex longinquo fumo earum conjicit aliquem cultum humanum: et Troja ipsa procul a mari sita narratur, cum longum inde describatur iter ad mare usque, ubi naves, et in cujus litore castra

Regionum maritima diu vacua.

Primae Coloniae clae.

Sed hinc conficitur, potius Transmarinos citra bellum primas decitra bellum dedu- duxisse Colonias: quod plebes navigandi solertes, quales Ægyptii bello a Sacerdotibus victi, ut victorum iram effugerent, mari se commiserint, trans mare terras quaesierint, et in maritimis sedes legerint. Nam Coloniae secundae aut glorià proferendi imperii, aut populorum frequentià praenimià, aut mercaturae aviditate armis deductae sunt: quorum nulla caussa primis temporis obscuri rebuspublicis commoda est. Quod Virgilius antiquitatis scientissimus in Dido et Eneas Didone et Enea expressit; quatenus uterque coacti, unde profugi characteres Colonia uterque dicti nativas terras deseruere, dum illa a suis infestata, rum transmarina- hic suis invisus, ex suspicione, quod cum Graecis in Trojae exitium conspirasset, illa precio, hic donis sibi externas sedes pararunt (Et quamvis Æneae essent naves, arma, viri, quibus postea urbem jam fundatam defendit; tamen agnoscens jus optimum Heroum, qui Latinum agrum manu cepissent, omni vi belloque abstinuit). Qui igitur non in vacua venirent, et neutrum possent, neque precio emere, neque donis promereri agrum (ut plebei tur-

prima, Bucolica nulla maritima similitudine ornata est, ut Siciliam, ubi primum orta, necesse sit, principio Ita-

bis agrariis victi, profugique), se applicarent colendis eorum agris, in quorum terras Fortuna ipsos detulisset (pro qua significatione Coloni, et varia eorum genera mansere in Jure Romano dicta, Cod. de Agricolis et Censitis: cum Coloni posteriores, ut Romani, satis Quae Coloniae proimproprie dicerentur, utqui in indigenarum agros jus dominii optimi prie dictae: acquirerent, et indigenae ex dominis coloni fierent). Atque hi sunt Quae improprie? Transmarini, quos Historici Romani ab asylis majorum gentium ad asylum Romuli detorsere: qui cum neque precio emere agros possent, et ex lege prima Agraria jus agnoscentes, aliena ex voluntate dominorum propria fieri oportere; quod cum domi non potuissent turbis agrariis ab Optimis exprimere, multo minus sperabant foris; Transmarini, inquam, eidem legi Agrariae, cui multo ante Clien- diterranei; tes mediterranei paruerant, se submisere. Et heic Divina Providentia admiranda: namque eo pacto Ægyptii, Phoenices, Graeci humanitatem facilius in reliquum terrarum Orbem disportavere Coloniis; quam si gentes prius maritima celebrare occepissent, unde exteros appulsu facile prohiberent: uti Romanos, et quidem classe tiae argumentum. potentes ipsi Graeci Tarentini prohibuere (a): ex quo bello Graeci primum Romanis cogniti. Sed enim cum Colonias prima vi et armis deductas ex natura secundarum, ut omnes ante nos Philologi putarunt, acciperemus, sic quoque fugiebat ratio, qua eae Colo- gustiae super priscis niae essent argumenta potentiae gentium, a quibus deducerentur, Coloniis. ut in Programmate Historico proposuimus: nam, Coloniis ita acceptis, qui fieri potuit, ut Attici, Æolique Colonias in Joniam sive Asiam Minorem mittere potuissent, undecim ante annis, quam Cumae fundarentur, ut Chronologi memoriter memorant; atque adeo Graecos in Asiam proferre Imperium, quum Ægyptii interni ejus maris late potentes essent, et inde Bithynum hinc Lycium ad mare. ut Tacitus narrabat, imperio tenerent? Quare cum super hoc argumento de primis Coloniis non mihi plane salisfacerem, earum originem altius meditatus, occasione dante ipsa voce deducere; quod est de superiori in inferiorem locum, et Coloniae deduci solenni formula dicerentur; tria primarum Coloniarum genera reperi: primum proprie deducere? earum quae in proxima camporum plana deductae sunt; quam ad rem pro nostris principiis pulcherrimus est locus Platonis apud Strabonem lib. XIII Geographiae, opinantis, post Diluvium tres hominum vitas ortas, primam in jugis montium, simplicem et agre-hominum vitae. stem, aquarum timidam, quae adhuc plana inundabant; secundam in montium radicibus, cum jam campi exsiccati coli coepissent; tertiam in ipsa camporum planicie, terrà omnino exsiccatà; et tres omnes in Homero notari, primam in Cyclopibus, qui fructibus sponte natis vescebantur; secundam in Dardano, quo Rege, Troës submontana habitarunt; tertiam in Ilo, qui campos occupavit, et Ilium condidit, ut Æneas ad Achillem narrat diversilinguium hominum. Qui Platonis locus Homeri testimoniis firmatus, quatenus caussam Diluvium affert, si de Universali accipiatur, falsus a Sacra Historia convincitur; si de Deucalionio, verum accipi de solis Graecis po-

Primi clientes me-Secundi transmarini.

Divinae Providen-

Philologorum an-

Quid Coloniam

Tres primorum

(a) His signis () conclusae sunt notae asterisco signatis posteriores.

Primi homines me liae fuisse continentem. Per quae conficitur ad extremum diterranea regionum, primos homines mediterranea regionum insedisse, ut Noaritimas oras occupa- chus ejusque familia; unde primum Assyriacum Imperium totum mediterraneum fuit; gentes minores deinde occupasse maritima.

At praestanti Ægyptiorum ingenio tribuendum, quo artes, quas Chaldaei ante Diluvium memorabant, citius intellexerunt; quod praestans iis ingenium Nilus inundationibus suis peracuit: qua necessitate adacti, ut obrutos aquis terminos recedente flumine agnoscerent, Mathesim a Chaldaeis acceptam, a quibus elevationem poli et usum qua-

test: sed nos, pro nostris principiis, ex genere verum probamus, ex caussa errorum exlegum, ex quibus aliqui in montium lucos concessere. Et ex Homero ita accepto conficio, primam vitam fuisse primorum Patrum in montanis lucis sponte naturae natis victitantium; secundam Fortium, qui terras domuerunt; tertiam Inclyto-Principio Coloniae rum, qui cum clientibus diversas linguas loquebantur: et primas Coin plana deductue; lonias fuisse, quas Patres, Optimi, Inclyti deduxere clientum, Co-

lonorum proprie dictorum in plana terrarum, ipsi in editis locorum permanentes; uti etiamnum observantur passim ubique locorum in edito urbes et oppida, ubi honestiores, in planis camporum vici,

ubi agricolae inhabitant: secundas autem Colonias suisse, quac in

mare deductae sunt; in mare enim deducere de navibus proprie di-Deinde deductae citur: atque hae suere, quas ob Agrarias turbas metu Optimatium in mare ex necessi- victorum deductas esse memoravimus, nempe ab invitis, ut Didone et Enea, et per maris errores: tertias vero illas quas Phoenices Coloniis celebres, ultro, et consulto lucri caussa, uti Columbi, Ve-

Tandem in mare quaestus gratia:

spucii, Magellani, Gamae, aliique recentiores novum Orbem, ita Mediterranei litora explorabundi, ubi vacua darentur, eo commode Omnes citra bel- deduxere: indeque notis certisque itineribus cum gentis principe

urbe Tyro communicabant.

Cum nostris printiquae consensio.

Atque ita, primis Coloniis comparatis, illae constabunt omnes Hicipiis Historiae an- storiae rationes: nam Cecrops Ægyptius, primus Coloniarum deductor in Graeciam; quia Ægyptii antiquissimi gentium. Hinc Cadmus Phoenicius, quia Phoenices de Ægyptiis nauticam didicere: a quo utroque deductae sunt Coloniae secundi generis. Postea Tyrus memoratur navigatione, et Coloniis nempe tertii generis celebris. Deinde post Trojanum bellum Graeci Colonias in Joniam, sive Asiam Minorem mittunt, nempe Colonias generis secundi: quum Ulysses, ut supra in Notis diximus, in plebes Ithacae, Sami, Dulichii contra Ordinem rebellantes saevis poenis animadvertit: unde eodem tempore conjecimus ab occidua Graecia in proximam Italiam has se-cundi generis Colonias esse deductas. Et cum his secundi generis Coloniis constabunt, Egyptiorum Colonias cum in Graeciam, tum in Italiam maris fortuna deductas esse: et Sacerdotes Egyptios navigare habuisse piaculo; et Egyptios imperium in Asiam Minorem terra protulisse.

drantis accepisse Herodotus testatur (1), ad terrarum mensuras applicuere; unde agmina et acies postea docti sunt: item moles et quidem ingentes extruere ad impetus exundantis fluminis coërcendos; unde Architectura apud eos nata solida, simplex, rudis, qualis Ethruscorum, magni-ingeniam, et Nili inundationes Egyfica, et perfereus vetustatem, unde inter ipsos Pyranidum ptios doctissimos et illa miracula; et ita Architectura urbana eximii, facile po-potentissimos matustea militarem excogitarunt; et ad fundandas ingentes ex re secerunt. marmore quadrato moles, ferramentis opus habuere, et sic facile postea graviora arma belli invenerunt; et ob easdem Nili superandas inundationes, navalem et nauticam aliis maturius restituere. Hinc Ægyptus artium mater appellata (2), et Ægyptii dicti philosophiae et omnium disciplinarum Parentes (3). Ita his artibus instructi gentes rudes, inermes et inconditas facile debellabant, et cito maritimam interni maris potentiam adepti sunt; cum interea Assyrii rudiores jam facti, et mediterranei, in Orbe Graecis usque ad bella cum Persis gesta prorsus ignoto, imperium proferebant.

Praeclarum gentis

XV. Et hace ratio cur Phoenices maris potentes mature facti, quod nauticam ab Ægyptiis didicerant; et in Syria tim potens? Tyrus navigationibus et Coloniis celebrata secundi Assyriaci Regni potentiam potentiae secundi Regni Ægyptiaci coëvam docet.

Cur Phoenicia sta.

XVII. Et illud constat, quod ubi gentes, et Chaldea et Ut linguae Chal-Egyptia, victrices extitere, eorum linguae victis gentibus, natura sacrae sacrae sunt; quia victis linguae sunt? legum ignotae erant: quarum Scientia apud Medos Chaldaei, apud Ægyptios Sacerdotes quendam Optimatium ordinem constituere, e quorum numero seu gente Reges creabantur, et sic Sapientia, Sacerdotium, Regnum una res, at diximus (\*), primis gentibus fuit. Et eodem pacto uti Urubique gentium victoriis in Oriente, Ægypto, ita Clientelis in Occidente a plebes ab Optimati-duplici lingua hemica et vulgari Optimates et plebes in bus linguae distinduplici lingua heroica et vulgari Optimates et plebes in xere? Regnis et Imperiis distinctae sunt: et Papyrius linguâ plebejá leges evulgavit, Superbus lingua heroicá filio respondit.

XVIII. Sed ut ad rem nostram propius accedamus, nedum credibile, sed omnino necessarium ex hactenus dictis fuit, Cumas ab Ægyptiis fundatas, quae Æneae tempore tam magnificae erant, nempe paucis post Trojae excidium annis, ut earum fundatio quadringentis saltem ante annis

<sup>(1)</sup> Herod. lib. II. (2) Macrob. Saturn. lib. XI. (3) De somn. Scipion. I, 19.

<sup>(\*)</sup> Pag. 243.

evenerit, quum nimirum Cecrops Ægyptius, ut Graeci ipsi fabulantur, duodecim parvas in Atticam Colonias deduxit (1), ex quibus postea Athenas a Theseo conditas memorant.

XIX. Quare nihil mirum, si in Synopsi italice edita diximus, quod dum Athenae et Sparta parvae urbes erant, in Italia opulentissimum Ethruscorum regnum florebat. Nam tanta potentia, tantusque Imperii splendor, quantum diximus, vix sex septingentis reipublicae annis parari debuit. Quando Italia et Itaque, quum Danaus Ægyptius, ut ipsi item Graeci mein qua parte Egy-morant, Argivo Regno Inachidas spoliat, Ægyptios jamdiu ante ea tempora in Ethruriam Coloniam deduxisse necesse

est, quae jam potentissima erat sub Tullo, ut Romana

ptia fuit?

Historia de bello in Albanos narrat. Atqui Roma condita A. cccipocci. Tu numerum cape, quem dicimus. XX. Et res ipsa affirmare nos cogit, quo tempore Attici

et Æoli colonias in Joniam, sive Asiam Minorem mittere coeperunt, centum quadraginta ferme post Trojae excidium annis, ita ut sensim Asia minor Graecis urbibus ferme tota Quando et ubi I- celebraretur; in Italiam quoque maris interni jam potentes talia Graeca fieri coe- facti misissent: unde maritimae Italiae orae Graecis urbibus, et maxime, qua propius Graeciam spectabat, in mari supero frequentiores: quod ipsum graviter confirmat, quod Italiae mediterranea Indigenae omnia coluerint: quod Virgilius significavit, qui Turnum indigenam finxit Heroëm ferocissimum, Æneam autem transmarinum, Heroëm finxit admirandum ratione. Itaque cum Italiae mediterranea, per ea quae heic supra diximus, tenerent Aborigines, tunc Æ-

pit?

# CAP. XVIII.

gyptii, cum postea tenerent Latini, tum Graeci, maritimas

# De Historiae Profanae elementis.

Romulus igitur indigena per summam animi magnitudi-De Romana Juris gentium custodia. nem novam urbem fundare audet mediam inter praepollens Ethruscum Regnum, et innumera minuta Regna Optimatium: et Romani sub Regibus, nempe ducentorum quin-

ejus oras celebrarunt (a).

- (1) Hoc Lib. Part. II, Cap. I, Program. Histor.
- (a) Et ferocissimos gentium mediterraneos fuisse, Galgaci oratio in Agricolae Vita testatur apud Corn. Tacitum.

quaginta annorum spatio ad viginti populos ex Latinis, Ethruscisque domuerunt, nec, ut priore Libro vidimus (1), ultra viginti stadia Imperium protulere: ducentos autem et quinquaginta alios durarunt annos, ut omnem Italiam subjugarent. Quare inter tot aut tam potentes aut tam feroces populos, quam fortissime eos jus gentium custodire necesse fuit, nec bella gerere, nisi injuriis lacessitos.

Docuimus mediterraneos Italiae populos antiquissimos, certe Graecis antiquiores. Et priore Libro (2) notavimus, Romanos vestigia infantis linguae, quam Athenienses et Spartani, sanctius custodisse, quod Athenienses in annos Solonis leges mutarent; Spartani lege Lycurgi leges scribere vetiti essent; et ita apud utrosque semper leges praesenti, ac proinde vulgari et incertà linguà loquebantur. At Romanis Lex XII Tabb. trecentis post U. C. annis scripta, immobilis haesit finis Tacito, fons Livio omnis Romani Juris: quae est demonstratio, quam in Synopsi italice edita, quia minutam ac proinde justo longiorem omisimus.

Postremo jus nexi, ut vidimus, Athenis Romam certe non commeavit: nam ante legem XII Tabb., quia Patres in obaeratos id saeviter exercebant, plebs primam fecerat secessionem: et tamen Theseus lege de nexo soluto forte sanate, ab heroicis usque temporibus Atheniensibus libertatem fundavit, ut narrat Plutarchus (3); similem vero legem Romani ccc post U. C. annos in XII Tabb. retulere; quod caput recte Jacobus Gothofredus (4) de Juris aequalitate inscribit.

Ex his omnibus conficitur, quod cum humanitas religione et legibus fundata sit; atque id sit, quod Jurisconsultus jus gentium humanarum definiat; et Romani majorum gentium mores fortiter custodierint, super quibus Romulus suam civitatem fundavit; et mores gentium Latinarum, ut vidimus, antiquissimi sint: haec Romana Juris gentium custodia nobis potest exponere certam tum originem, tum successionem universae Historiae Profanae.

Igitur haec non verbo, sed re ipsá quae sint *Historiae* Elementa Historiae. elementa statuimus, ex quibus omnis profana Historia primum componitur, et in quae eadem postremo resolvitur universa.

I. Definitionem Juris civilis in genere a Gajo (5) tradi- Definitio I. tam, qua omnes populi partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur.

(1) Cap. CIV, § Quod autem. (2) Cap. CXLIX. (3) In Theseo. (4) In 4. font. Juris. (5) L. 9. D. de Just. et Jure.

Axiomata II.

II. Axiomata; quorum unum, juri voluntario Fax praelucet duplex, altera rerum, altera verborum Historia.

Alterum: vulgata regula interpretationis est, in legibus interpretandis verba accipienda esse in propria significatio-

ne, nisi ullum inde sequatur absurdum.

Postulata III.

III. Postulata: Primum: quicquid ex his principiis confecerimus, primos homines tempore obscuro agere oportuisse, nisi adversetur, et multo magis si adsonet Sacra Historia, ita re ipsa egisse concedatur.

Secundum: quando omne jus civile est ex jure naturali gentium et proprio conflatum; quod in XII Tabb. est uniforme moribus gentium, quos ex primo postulato narravi-

mus, id ex jure gentium esse concedatur.

Tertium: cum primarum gentium poëtica lingua fuerit, ut late supra docuimus, locutiones poëticae et fabulae, sive characteres heroici, quae moribus gentium per haec principia narratis commodas accipiunt significationes et mythologias; juris gentium testimonium perhibeant, et 🛭 propria sit earum significatio (a)

# CAP. XIX.

De Historia Temporis Obscuri, quae est fax Juris gentium.

His jactis fundamentis, illud praeterea teneamus, quod Terra inter Noachi filios A. ab Orbe condito MDCLVI divisa Tractus temporis est: Roma fundata Anno MMMCCL. Igitur totus tractus Temobscuri Italici. poris Obscuri Italici est annorum MDXCIV; intra quod temporis spacium quae de tempore obscuro narrabimus quam commodissime congruent. Quapropter auctoritatem naturalem ab temporibus generis humani exlegis ad has respu-

blicas, quibus nunc vivimus, invenimus esse perductam, Temporis obscuri per quinque temporis obscuris epochas, quae fuerint insi-

gniores Universi Juris gentium mutationes.

Prima epocha est, qua generis humani regimen omne fuit theocraticum, unum verum, cetera falsa: in quibus auctoritas omnis divina, auctoritati solitariae, vel familiari perfusa.

Origo et perpefanae universae.

epochae.

(a) Et ita tribus his Postulatis habetur origo et perpetuitas Hituttas historia pro- storiae profanae universae: nempe ex I, origo a tempore obscuro; ex III, perpetuatio per tempus fabulosum; ex II, ad tempus usque historicum certum Romanorum.

Secunda, qua auctoritas familiaris clientelis aucta est. Tertia, qua omnes respublicae fuere regna poëtica, sive

heroica, sive Optimatium.

Quarta, qua respublicae omnes aut in regna mera, aut legibus primum latis in regna mixta, aut in respublicas liberas abiere.

Quinta et postrema, qua jus minorum gentium est introductum, et jura belli et pacis harum gentium moribus

De singulis pro hoc, quem invenimus, ordine historiam

contexemus.

# CAP. XX.

Prima Temporis Obscuri Epocha regimen theocraticum, et sub eo imperium monasticum et paternum fundatum (\*).

Quando res tam obscurae illustrandae nobis propositae sunt, ut ad hanc usque aetatem opus plane desperatum omnibus videretur; id a maxime exploratis est inchoandum; ut eo, quod vetustissimi mortalium Patres (a) dixere Deos: rum appellatio. unde Jupiter, qui postea sic dictus mansit, Diespiter, Marspiter priscis dicti, uti ex hac antiquitate illas locutiones conservarunt Poëtae, ut apud Lucilium (1) Jupiter in Deorum concilio sic fatur:

Pater prima Deo-

Ut nemo sit nostrum, qui Pater optimu' Divum, Ut Neptunu' Pater, Liber, Saturnu', Pater Mars, Janu', Quirinu', Pater, omnes dicamur ad unum.

Vicissim Deas Matres ab iisdem dictas, ut Juno Mater, Mater Dearum. Venus Mater; et Genitor Genitrix pro Deo Deave in poë- Ut et Genitor ac Genitrix. ticis locutionibus vulgo numerantur.

- (1) Satyr. I.
- (a) Quia ea aetate, prima hominum et summa dignitas Patrum erat: nec homines quid dignius de Diis poterant cogitare.
- (\*) Auctor, explicatis argumento, instrumento, et nonnullis principiis philologicae scientiae, demonstrationem aggreditur de constantia Juris historiae, quam obiter in Lib. I descripsit. In variis hujus Capitis sectionibus extruit constantiam suis ideis de regimine theocratico (p. 51, 82); de primis nuptiis (p. 52); de inventione fon-tium (p. 81, 82); de patria auctoritate (p. 49, 50); de tutelis ac testamentis (p. 48-50); de dominio (p. 48-49, 53, 69); ac de primis duellis (p. 68 et seq.).

dictum. Templa Caeli.

Haec qua ratione Poëtae dixerint, antiquissimorum ori-Contemplari unde gines verborum docent. Contemplari enim, juris augurii vocabulum Latinis significat contueri caelum; unde Templa

Θεωρείν quid?

Caeli (a) ejus regiones, quas Augures auguria capturi lituo designabant, eodem jure appellatae: Graecis autem Geogeiv dicitur contemplari Deum (b). Hebraeis autem Caelum dicitur Sedes et Thronum Dei: at gentibus Caelum ipsum Deus habebatur. Quare cum ex vero Hebraeis vere ineffabilis Deus esset; unde in scribunt, non proferunt; gentibus calum ineffabile credebatur, ut docet illud Poëtae apud Ciceronem,

Aspice noc sublime cadens, quem omnes invocant Jovem.

Idque factum, quia prima corruptorum hominum oratio ad Deum, ut Strabo tradit, contemplatio, ope sensuum tamen fuit; quae successit orationi Adae integri, quae fuerat contemplatio ex mente pura Veritatis aeternae (1). Ex contemplatione Ex hac Caeli contemplatione oculari orta Idololatria, astrooculari orta Idolola- rum apud Chaldaeos primum, deinde apud alias gentes, quae Solem, Lunam, Jovem, Martem, Venerem, quia insigniores lumine et motu fecere Deos: et Idololatriam Divinatio comitata; cujus qui peritiam jactabant, Chaldaei,

in Philosophorum scholis mansit, ut quae Mathesis vera

tria,

Et Divinatio. Mathematici unde et ab ea contemplatione Latinis Mathematici dicti sunt: et dicti?

(1) Hoc Lib. Par. I, Cap. IV.

Primum templum, Caelum.

(a) Principio primus Deus gentibus Caelum fuit: deinde Caelum ipsum primum Dei templum iisdem habitum est: qui mos Persis mansit: qui fuit color, ut Xerses templa Graeciae incenderit, quod parietibus concluderent Deos, quibus patere omnia oporteret, quorumque ipse Mundus templum esset: Cic. II de Leg.; et Germanis, qui, tradente Tacito, in apertis lucis Deos colebant: et difficulter cessit Christianae Religioni, ut constat ex Concil. Hanetensi et Bra-charensi apud Burchardum X Decretor. et etiamnum hodie apud Pilappios et Livonos ejus moris extant reliquiae. Inde ubique gentium templa erectiore extructa fastigio: quod appositissime ad no-Templi deroy stra Principia Graeci deroy, aquilam vocant, cujus crebra apud Pausaniam mentio; quod non aliunde dictum fuerit, quam ab Aquilis quas Augures contemplabantur, suis volatibus, qui sublimes sunt maxime, prima templa, nempe Caeli regiones describere: an quo-

unde dicatur.

que inde pinnae templorum dictae Latinis, quasi pennae, nempe aquilarum.

Unde pinnae templorum?

(b) Et sublimia dicta Graecis μαθήματα, et divina contemplanda θεωρήματα; quia primae contemplationes gentium fuere Caeli: utrumque verbum ex vulgari sapientia ad sapientiam Philosophorum translatum.

contemplanda proponit, θεωρηματα, quae tantundem so- Θεωρημα quid? nant, ac Divina contemplanda, dicantur.

Apud Europaeos autem, uti Graecos et Latinos, aliud

divinationis genus similiter ortum, Auspicia.

Atque ab eo tempore, quum Dii Patres appellabantur, incepisse auspicia, dat coniicere verbum impetrire, quod Impetrire quid? in jure augurio significat a Diis impetrare; de cujus ori-gine multa inepta dicunt Grammatici, cum sit a Patribus, seu Diis, quasi impatrare, seu effectum referre; uti et patrare significat efficere, effectum dare, quod hujus antiquitatis necessario est, cum ejus compositum sit impetrire; quasi Deus omnia etiam, quae homines faciunt, pa-tret, ad effectum perducat (a).

Ita ex vera persuasione Deum Opt. Max. omnium caussam esse, falsae religiones natae (b), quibus gentes sibi plures finxere Deos; quorum communes omnibus numerant duodecim, qui majorum gentium, sive gentium antiquio- munes. rum, hoc est gentium primarum etiam postea dicti mansere.

Dii gentibus com-

Sub hoc Deorum regimine homines exleges necessario omnia religione adspersere; unde innumeri postea minuti Dii, quos Patellarios comice Plautus dixit: Termini fun- Dii Patellarii. dos, Lares domos, Genii maritales lectos, Hospitales hospitia, Manes sepulchra, qui custodirent: tot Dii rei pecuariae, tot rei rusticae, tot omnium pene rerum, quibus vita constat, eget, aut agitur, usque ad pudendum Priapum. Ita ut quae nunc dicimus jura, exleges dicebant Deos, uti per Deos hospitales te oro, quod nunc jure idem. hospitii peto; per Deos Manes, quod nunc per jus et vo-luntatem defuncti: quae duo in Leg. XII Tabb. conjuncta sunt, eo capite de jure sacro, ubi jus Deorum Manium, pro jure sepulchrorum. Cum qua antiquitate perbelle convenit origo, qua Jus dictum volunt contractum ab antiquo Jous; et Jous, unde Jovis, ut idem esset Te per Jovem obtestor, ac Jus postulo: et idem erat exlegibus orare, ac post natas leges agere: cujus vestigium in XII Tabb. re, idem. capite de Furtis extat, furti orato, pro furti agito. Unde conficitur idem fuisse olim per Jovem orare, quod nunc

Jura et Dii olim

Orare et lege age-

(a) Cui origini belle adsonat verbum Interpretari, certe priscis Interpretari unde Interpatrari; quod prima Interpretatio divinatio suerit, quasi In-dictum?

terpatratio, qua Optimi, Patrum sive Deorum mentem assequePrimi Interpretes,
Vates. - bantur : unde Orpheus Horatio Interpres Deorum dictus.

(b) Et nata lingua falso divina, de qua in Notis Cap. XXIII et Cap. XXX.

Vici Op. lat. T. II.

est jure agere: et sic constat illud, quod Poëtae Caeli, sive aëris, sive aetheris mentem fecere Jovem, hoc ex Jovem fecere Caeli voluntatem.

Hinc sublimis illa Poëtarum sententia, aureo seculo ho-Fas, Jupiter 10- mines Fas in pectore Jovis scriptum legisse, quod Fas puqueus. taretur Jupiter ipse qui vellet; uti etiamnunc pii rudiores ex ignoratione caussarum, quicquid evenit, Deum id voluisse, id fecisse dicunt (i): cum qua re congruit illud

Fas Justitia The- observatione dignissimum, priscos Romanos Justitiam Fas mis, appellasse, ut testatur Ausonius (2):

> Sunt et Caelicolûm monosyllaba: prima Deûm Fas: Quae Themis est Graiis (a);

a qua fecit secundam Rheam, quae et alio latino nomine appellatur Ops (3) (b): et Themin esse putabant, quae praeciperet hominibus id petere, quod fas esset; eamque id esse existimabant, quod et jus est. Cui sententiae adstipulatur vetus Glossarium, θέμίς, Fas, Justitia. Unde Phi-Iosophis mansit, Themin exigere ab hominibus poenas, quas soli irrogant Dii, prave facti conscientiam, infamiam, oblivionem (4).

Numen unde?

Divinatio orta.

fulmine et tonitru, volatu et cantu avium tanquam nutr bus e caelo fatur, ut diximus libro superiore (5): unde id erat proprie Numen colere, vereri, metuere, venerari, & Ex persuasione de qui voluntatem Deorum, Deorum facere jussa. Atque ex Divina Providentia hac Numinis persuasione, vera inter Hebraeos, falsa inter gentes, Dogma de Divina Providentia genus humanum universum pervasit, quod est totius Theologiae Civilis fur

Hanc Deorum voluntatem dixere Numen, quod Jupiter

damentum. Namque inde Divinationes provenere; ut quie quid Oracula responderent, auspicia significarent, fas esse Numen et Fatum crederent. Etenim quam Deorum voluntatem dixere No. quid differant? men, significatam Fatum appellarunt (\*); quare ab iis ub

> (3) Ut notal (1) Hoc Lib. Par. II, Cap. XIII. (2) Idyll. de Diis. (4) Hoc Lib. Par. II, Cap. III. (5) Cap. CIV, § In statu-

(a) Unde Themis apud Homerum vocat, et dimittit Deorum concilium.

(b) Quia Potentia jure nixa fuit omnis humanitatis principium, sicut diximus Libro priori, primam legem in terris natam poten tiae, a natura tamen meliori dictatam.

(\*) Vide lib. De Antiq. Ital. Sapient. pag. 88.

sanctissima Numina, sic Fata immota habebantur (a): cumque apud eos omnia jura, fata essent; necessario conficitur. Divinationem apud Chaldaeos sic primum natam, ut ex magicis Caeli observationibus non mira naturae praestarent, neque incantationes facerent, neque genethliacas putarent rationes, sed vitae agenda juberent; et ita Zoroaster, et magnus Caeli observator et legislator eximius (b) constabit. Hinc mansit diu in primis rebuspublicis illa legum immutabilitas, quam Spartana Jurisprudentia custodierunt (1), quam diu conservavere Romani.

Quibus a verbo Fas etiam Fasti dies, quibus Praetor jus diceret; et ut Oracula fas, ita Jurisconsulti jus respondebant; et ut illa, ita hi responsa dabant; et Jurisconsulti habebantur Oracula civitatis, tanquam ii essent Divini, seu Vates Romanorum: ita ut For fuerit Romanis divina loqui; unde a fando post Varronem (2) putet Paullus (3) Fanum dictum; quod, dum Pontifex dedicat, certa verba fatur.

Divinatione omnium fere gentium fundatae respublicae, per ea quae Libro priori (4) diximus, Jus Divinum omni date respublice genhumano prius a primis hominibus agnitum; et uti cum Platone vidimus quoque, jus, Aiacov simpliciter, seu res divina appellatum; ut quaeque homines jure agerent, divinarum rerum appellatione venirent (c); quae appellatio po-

Divinatione fun-

- (1) Lib. priori Cap. CLXXXI. (2) Lib. V de Ling. Latin. (3) In Epitome. (4) Cap. CIV.
- (a) Unde apud Homerum sanctissimum Jovis promissum Thetidi de ulciscenda Achillis ejus filii injuria ab Agamemnone accepta, capitis nutu adprobatum; quem ad locum enarrandum Interpretes illam asserunt, quod in capite anima praestantiora sua obeat munia, quam eruditam, tam sane ineptam illius aetatis ruditati rationem! Sed sanctissima Jovis promissa capitis nutu sirmata; quia tunc Jupiter, ut Jupiter loquitur, lingua divina et solius Jovis propria, hoc est fulminis nutu; quod illud consequitur commode, illo Jovis nutu concussum Olympum; quia fulmine montes concutiun-tur. Qua fabulà ita enarratà, tota llias eo spectat, ut firmet Graecis Auspiciorum religionem; in qua tot, tanti et tam varii rerum scopus. casus narrantur, ut per tot rerum discrimina Jupiter explicet tandem rationem qua Achilles ab Agamemnone inhonoratus, honore, ut Thetidi ipse promiserat, cumuletur.

(b) Eadem prorsus ratione qua Atlas astronomus habitus est, quod Caeli observator alienata voce posteris traditus sit: qui signi- astronomus? ficatione ejus vocis nativa, quam Romani jure augurio custodiere, Augur observabat de Caelo; uti observavit quoque post eum Hercules: qui uterque sustinere caelum dicti; quia Auspiciorum observatione Religiones Deorum sustinuere, ne ruerent, et homines ad priorem impletatem reciderent.

(c) Quod confert ad id quod de falso divina lingua inferius in Notis dicemus.

Iliadis systema et

Ut Atlas putatus

stea ad sacrificia contracta est. Atque hac ratione Divinum Regimen, quod Βεοχρατίαν Philo eleganter appellat, primum in terris ortum, quod nulla societas sine regimine, ut diximus Libro priori (1), stare possit: cumque homines, quia exleges, summus quisque esset, regimen inter eos summos nonnisi apud Deum esse potuit; uti rebuspublicis poster fundatis, inter Potestates summas belli pacisque societates solius Dei regimine continentur, ut Libro priori diximus (1).

dorum.

Sub hoc Divino statu exlegis, seu naturae Regimine per sequentia res Temporis Obscuri enarrabimus, nempe, ut Propositio dicen- dicamus de Matrimoniis, quae omnes Philosophi dixere primum rerumpublicarum fundamentum, de Patria Potstate in liberos, de eorundem Tutela, de Testamentis, de Successionibus ab intestato, sive de Jure gentium omnim maxime proprio, de Dominio, ejusque acquirendi modis, de Pollicitationibus et Votis, de Stipulationibus, de Par mutationibus, de Futurorum Judiciorum specimine, sive de Duellis et Conditionibus, sive Repressaliis majorum gar tium, ac postremo de Poenis.

#### De Matrimoniis.

Et quidem prisci mortalium initio, ut diximus (3), 1 illo ferino errore divisi, et palantes, uti libido vel fors fe rebat, incertos ac proinde saepe nefarios concubitus agilabant: et conjunctorum, quos non agnoscerent, certe in certorum patrum cadavera insepulta esse sinebant: qui es foedus victus, a quo primos homines cantu Orpheus & Horatio dicitur deterruisse. Is Orpheus pauci illi fuere, qui meditatione oculari Caelum a siderum motibus observantes, animatum credidere, et putavere Deum; et quie quid ad Caelum pertinet, a verbo Aios, caelestis, commi nis et Latinis et Graecis originis, ut supra probavimus (4) putavere divinum; et sic falsam illam sibi persuasionem ir duxere, Deum volatu, cantuque avium, et fulminibus, sire nuere, sive fari; unde Numen et Fas agnovere, et utrum que appellavere divinum: et sic Divinationem introduzere; et caeli sive aëris, sive aetheris potestatem summam fecen Jovem, ac Deorum Regem sunt venerati; eique attribuere fulmen et aquilam, quae sunt duo perpetua universae Divinationis argumenta, quae occiduae gentes habuere communia.

Orpheus qui?

(3) Lib. 1. (1) Cap. LXIV, S Et Justitia. (2) Cap. CLVI. (4) Ibid. § In statu.

Itaque si pudore, propudiosa uti venere coram Deo, et in Dei conspectu cadavera in saniem dilabi, destinarunt cum aliqua quisque foemina se abdere, ut eum foedum oculis vitarent victum: et rati, Deum per auspicia monere homines, unde auspicia observassent, inde primam quanque visam foeminam manu cepere, et quo se abderent, auscipia quoque secuti: et quia aves nidos ad fontes faciunt, et circa fontes considunt, eosque secretos maxime, et in edito ut plurimum; pudici legerunt loca, ubi aquae copia abundantes perpetuo mansere, nec sunt ulterius divagati; idque primum a Deo acceptum beneficium agnorunt, perennem Fontem, ubi perpetuo manerent: et ea nesscium aqua peratione sedes primas in terris auspicato cepere, easque di-rennis. xere Lucos (a), quos Grammatici recte notant ita dictos, Luci unde? quod ibi non luceret, et Romani semper habuere sacros: Cur sacri? et a Fonte, qui Graecis παγή, tunc, forsan communi utrisque vocabulo, primo dixere (1) Pagos; quos Juris- Pagi unde? consultus dicit aedificia juxta collocata, quas proprie dixere Casas: ex qua antiquitate Itali et Hispani pro familiis et gentibus Casas dicunt: et ita ex casis juxta positis Unde Casae? primae urbes extitere; ex qua antiquitate forsan Galli ab ea mansione familiam dicunt Maison, et urbem Villam

Ab ea primas sedes relegendi cura, non a religando diximus Libro priori (2) dictam esse religionem: quibus nunc Religio unde? addimus hinc ortum, ut unis Sacerdotibus legere sacra per- Legere sacra. missum sit, profanis nefas, ideoque sacrilegium rei sacrae furtum appellari. Et hanc primam omnium religionem fuis- Prima omnium rese, Actaeonis fabula dubitanter innuimus: qui venator, nam ligio fontium. venatores nemora lustrant; ut Dianam nudam, seu vivum logia. fontem conspexit, Deae irâ in cervum timidissimum animal commutatus, et a suis ipsius canibus, quae sunt scrupulosorum curae, discerptus est: et confirmat vox lympha- Lymphatus unde? tus, ob lympham conspectam actus in furorem (\*). Hinc Cur aqua in ceri aqua potissima rerum sacrarum pars; et aqua lustralis ab Aqua lustralis

Cur aqua in ceri-Aqua lustralis, Lustrum unde?

Lustrum unde , et

(\*) Vid. Lib. priorem, pag. 82.

<sup>(1)</sup> L. 5. D. de Just. et Jure. (2) Cap. CXLIX.

<sup>(</sup>a) Aλσος vocat Homerus, quem Latini Lucum, Plutarcho enarrante in Vita Romuli: et apud eundem passim in Lucis Arae. An ab hac potissima ipsorum parte Lustra dicta: unde Lustrum Romanis sacrum, quo urbs purgabatur, et Lustratio purgatio ipsa, lustratio? quae aqua et igni fiebat, ab iis nempe rebus duabus, a quibus, ut demonstravimus, coepit Humanitas universa.

270

Castus qui?

his antiquissimis lustris dicta; et lustrum appellatum, Censorium Sacrificium, quo civitas in quinquennium lustraba-tur; et apud omnes ferme gentes sacrificaturi lavabant: quae erat Castitas, quam XII Tabb. apud Ciceronem in

nibus?

parte juris sacri jubent: Deos caste adeunto; et in specie casti castaeve, viri vel foeminae, qui quaeve conjugalis Cur aqua et ignis tori custodiunt fidem. Hinc apud Romanos aqua inter ritus nuptiarum praecipuos, una cum igne; quod iidem ipsi ignem invenissent, quod Virgilius notat. Heroas Æneae socios semina flammae e venis silicis excussisse: et aqua et igni uxores antiquitus captae; quod est multo verisimilius, quam, quod hactenus post Plutarchum in Problem. putarunt, ignis sit vir qui vim seminalem habet, foemina aqua, quae humorem foetui formando praebet: quibus tandem accessit confarreatio (a), quod Heroës, ut inferius dicemus, far quoque invenerunt; quae postea a Romanis servata in matrimoniis Sacerdotum.

Confarreatio.

Latium unde dictum?

I. Ejus vetustatis et haec alia Romani custodiere vestigia. Ab hoc inobservato Heroum concubitu, ob quem lucorum latibula petiere, dictum est Latium, quod inde ea gens primam habuit originem.

Quae prima civitas.

II. Aqua et ignis pro civitatis communione, quod civitates a matrimoniis incepere.

Primarum gentium monogamia.

III. Unis Romanos uxoribus contentos esse, ab hoc majorum gentium jure est: quod idem de Germanis cum laude Tacitus narrat.

Matrimonium.

IV. Matrimonium in jure Romano vox est juris naturalis, quod dicatur a Matre, quae in illo concubitu vago una certa erat; Conjugium vox est juris gentium, quod duorum sit jugum.

Conjugium. Torus unde?

V. Id jugum vimen aliquod fuisse, dat conjicere vox torus, qui de lecto conjugali dicitur, et funem quoque significat: et torulus tralx, qui ex arbore incisa nascitur; in cujus memoriam postea annulus successit.

(a) Graecis autem Hordeum, quod Far apud Romanos in sacris erat, conferente Dionysio, lib. II; unde utrisque molae salsae erant, quibus victimas immolabant. At principio Romani Patricii Nuptiae confar- confarreatione nuptias celebrabant; ex qua inter ipsos erat indissorealae indissolubi- lubile matrimonium, quod postea solis Sacerdotibus mansit; inter quos diffarreatio non erat permissa, quae inter ceteros Patricios postea licuit (Tiraquel. III. ad LL. Connubial.; Alex. ab Alex. Dier. Genial. lib. II, cap. V). Argumentum, primos patres sacerdotes omnes fuisse, et cepisse uxores in omnis vitae consortium, ut Mo-Cur sera inter Ro- destinus in definitione nuptiarum eleganter dicebat: atque hacc sit ratio cur inter Romanos sera introducta divortia.

manos divortia?

VI. Juno Jugalis iisdem Dea conjugiorum, uti Dea ma- Juno Jugalis. trimoniorum Venus; quia a Latinis gentibus transmarini in plebem recepti sunt: nam Homerus Junonem fingit pro-pae, Venus Asiae tectricem Europae, Venerem Asiae; quia inter Graecos erant regna heroica, sive Optimatium, in quibus erant plebibus incommunicata connubia; in Asia regna monarchica, in quibus connubia facta promiscua.

VII. Et Juno Jugalis, etiam Lucina, quae ederet cer-Juno Lucina. tos partus in lucem, Venus Pronuba, non Lucina, quia

certos partus non edebat.

VIII. Et Venus Pronuba, quod matrimonia naturalia, Venus Pronuba. non nuptiae, sed pro nuptiis, et concubinae pro uxoribus habebantur.

IX. Ex certa uxorum custodia domi, foeminae forsan Domina unde? Dominae dictae.

X. Antiqui pudoris vestigium Flammeum, quo virgo Cur Flammeum in nupta ducebatur ad virum, ex qua solennitate potissimum Nuptiis?

nuptiae dictae (a).

XI. Et jus nubendi Connubium appellatum, quod ver- Unde Connubium? bum monet, Heroës, qui domi uxores custodirent, jus ducendi uxorem habuisse, certi, quod eas ducerent extra

XII. Et hujus juris antiquissimi apud Romanos est, ut Pater et Genitor. Pater sit vocabulum juris et dignitatis, quod patres certos esse docet, qui semen patefaciant suum; unde possunt nomine seu jure cieri patres a filiis, qui sunt veri majorum Veri majorum gengentium patricii; cum Genitor vocabulum sit naturae, qua tium Patricii.

sola genitor certus est.

XIII. Indidem ex matrimoniis dicuntur nati, quod vocabulum naturae est; unde ut vocabula antiqua natus et genitor mansere Poëtis: ex conjugiis autem filii a filis, quae postea stemmata dicta sunt; quod vocabulum est juris gentium antiquioris.

XIV. Nam, clientelis deinde constitutis, pater dictus est, Genitor autiquius quasi Deus: et filii appellati liberi; quae appellatio postea quam pater. facta est juris civilis, a quo majorum gentium clientelae quam liberi (\*). receptae sunt: et sic liberi dicti, ut distinguerentur a ne-

xis, cum ex utrisque patris familia constaret.

XV. Et liberi ingenui quoque appellati; quasi inde ge- Ingenuus unde? niti, ut indigena, qui ex illo, vel illo loco genitus, natus est.

- (a) Quo more etiam Orientales usos, atque adeo jus gentium esse, docet Rebeccae histor. Genes. cap. XXIV.
  - (\*) V. infra § de successionibus ab intestato, etc. principio.

272

Unde liber et ingenuus pro nobili?

XVI. Et hinc liber et ingenuus pro nobili genere orto dictus mansit.

Et pro pulchro?

XVII. Et ingenuus ac liberalis pro eo, quod Itali satis ex hac ipsa origine momentose vertunt, Gentile, qui gentem haberet: quod liberi curatura liberales fierent; cum nati ex incerto concubitu, ex foedo illo matrum victu, foedi turpesque adolescerent (a).

# De Natura Heroica.

Cur auspicia Patrum publica?

Ab Jovis auspiciis, quibus primi gentium conditores una cum foemina sibi quisque auspicato capta concesserunt in lucos, deinde Heroës tradito more nuptias celebrarunt auspiciis majoribus, de quibus Cap. seq. dictum est, nempe auspiciis majorum gentium, ut fulmine, tonitru, volatu aquilae; quae fundatis postea civitatibus in auspicia publica abiere, ac proinde quae utrique conju-

dem civitatis;

Connubia heroica gum essent communia. Hinc primae Heroum nuptiae inter frame primum interHerois et sorores suere; quas Homerus memorat in Eoli Regia, in que ejusdem gentis, dein- sex Eoli filii et sex filiae matrimonio junctae narrantur. Deinde de inter Herois ejus- suere inter eos ejusdem ordinis heroici cives; ut Achilles, heroim dem civilatis: Graecorum maximus Legatis ab Agamemnone missis, qui illius unam ex tribus, quam maxime velit, filiam nuptum cum regia dote pollicentur, respondet: Sibi Peleum patrem domi inter filias Optimatium, qui urbes defendunt, unam aliquam inventurum, seque um uxore et justa et convenienti delectari. Ex quo loco haec confciuntur: I. Nuptias heroicas fuisse inter cives; II. Unam fuisse beroibus uxorem justam; III. Optimales cum Optimatibus babuisse connubium; ac proinde connubium heroum esse hominibus seu plebibus incommunicatum, uti incommunicatum plebi trecentos et Postremo inter ci- plus eo ab U. C. annos Romani Patres custodiere. At vero custodiere aeternum saltem inter cives connubium; ut cum inter Car-Mores heroici Car thaginenses is mos heroicus, qui per Poëtam fingitur ipsis traditus thagine antequam a Didone, quae Nomadum Regum erat connubia dedignata, qui licet Reges, exteri tamen erant, jamdiu corruptus esset; nam & phonisbe Masinissae Numidarum Regi Carthaginensis excidii tem-

ves diversi ordinis.

manarum dominus Berenycem uxorem ducere veritus est: itaque inter nuptiarum solemnitates, quae a legibus Romanis jubentur, illa Inter Asianos praecipua, ut eas Cives Romani contrahant. Inter Asianos autem jamdiu corrupti; hunc ipsum heroicum morem multo ante resolutum testatur Homerus, quum narrat, Priamum ex Laothoë, uxore alia Lycaones

justam uxorem conficiunt Interpretes eo, quod Alte Lelegum Regis filia, allata dote ad Priamum ducta est: et Otryoneum, externum venisse militatum ad Trojam, sub conditione Cassandrae sibi a Priamo uxoris dandae; et Paridem Helenam justam domi habuise Quin et inter ipsos uxorem. Sed et inter ipsos Graecos eundem heroicum morem im-Homeri diu corruptum satis aperte docent Nothi, apud Homerum cadem

et Polydorum suscepisse aequo cum ex Hecuba natis jure: quam

pore sponsa narratur, multis post annis Cornelia, Gracchorum mater Ptolomaei nuptias respuit. Quin, corruptissima jam Republica, M. Antonius, Cleopatra uxore contra patrium morem ducta, pessime ab Romanis audiit; sive adeo Titus jam legum et rerum Romanis audiit; sive adeo Titus jam legum et rerum Romanis audiit;

tempore.

# De Patria Potestate.

Ita auspiciis religio est insinuata conjugiis; videamus mo- Patria potestas religione fundata. do, ut patria potestas religione fundata est.

cura educati, qua liberi, ut Phaedrus Antenoris, Iliad. V; et ex parte aliqua participes paternae hereditatis, Odyss. XIV. At hercule apud Lacedaemonios, quorum mores uno ore Philologi antiquae Graeciae maxime conformes agnoscunt, Megapenthes et Ni-roici maxima culcostratus a Regno Spartae, quod pater possederat Menelaus, quia trix. non ex justis nuptiis suscepti, ab Oreste exclusi sunt, ut tradit Pausanias Corinthiacis: quod Regnum procul dubio Poetieum sive Optimatium fuit; cui in his Libris et Notis Romanum summe conforme esse demonstravimus.

Sparta moris he-

His Jovis auspiciis, quibus Heroës nuptias celebrabant, natura heroica continebatur: nam qui ex iis nuptiis nati erant, rati se, quae putata. ex Jovis mente, seu voluntate genitos, quae per auspicia in suorum parentum nuptiis significata erat; et putantes, omnia, etiam quae homines sacerent, patrare Deos, ut hoc Capite et sup. diximus quoque, citra omnem mendaciis animum, hac poetica phrasi breviter sie enarrabant, se Jovis filios esse: quae falsa persuasio Ut postea locum fecit, definiendi Heroës, qui ex divina et humana filii? natura coaluissent, ut medii inter Deos et homines essent. Quae falsa heroicae naturae persuasio Romanos Patres pervasit, qui plebi ipsorum connubia tentanti dicunt, Auspicia esse sua; quibus plebei Heroes. respondent, Patres, ex quibus Romulus Senatum legerat, et Patricii descenderent, non fuisse de Caelo demissos; quae plebis responsio haut sane congrueret, nisi eo dicto, quod auspicia essent sua, Patres Romani se heroës esse, quales definiunt Philologi, significa-rent. Ex hac heroica natura jus omne heroicum effluebat, ut apud Ex natura heroica Heroës essent una res Sapientia, Sacerdotium et Regnum: quod jus, et heroica dipar esset, ex Diis genitos Deorum mentem interpretari; natura gnitas. Diis proximos Diis sacra facere; natura hominibus praestantiores habere regnum in homines: ut Patres Romani plebi primum Connubia, deinde Imperia, tandem Sacerdotia tentanti hoc unum semper objiciant, esse Auspicia sua; quod plebs hac una item re confutat, Patrum Majores non esse de Caelo demissos.

Natura heroica

Ut Heroës Jovis

Patricii, Romani

De hac natura, hoc jure, hac dignitate Heroum prima Poësis Brevis enarratio prima lingua, nempe falso divina, sive falso divinis fabulis ferme poeticae Theologiae tota concepta est: quod errori locum fecit putandi, primos Poëtas universae. fuisse Theologos, et suis divinis fabulis humanitatem fundasse; hoc est primas omnium Fabulas, nempe falso Divinas narrare facta heroum, qui primi jure suo heroico, quod auspiciorum divinitate totum constabat, fundarunt humanitatem, ut in his Libris et Notis satis abunde enarravimus. Unde perpetua illa Heroum et Regum Homericorum adjuncta, ab Jove geniti, ab Jove nutriti: et in praecipuis fabulis, Juno Jovis soror, et conjux; quia prima Heroum Jovis et connubia inter fratres, sororesque celebrata; et Jupiter Rex, Juno mythologia. Regina, et regnorum uterque Dator; quia nuptiis auspicato initis Regna heroica fundata: et Juno zelopyta; quia custos connubiorum

Jovis et Junonis



rentes et liberi.

Sub antiquissimo hoc Dei regimine sacrificia maxime celebrari necesse fuit; et sacra a dignioribus fieri oportuit. Primi ordines pa- Naturali ordine in eo statu nemo parentes anteibat; cum hic solus esset duplex hominum ordo, parentum et liberorum. Hinc paterna Imperia religione fundata sunt, qua pa-

crorum Princeps.

Patersamilias sa- tresfamiliarum erant Sacrorum Principes: et sacra erant privata omnia; eaque fiebant Diis Laribus, quibus patres-

Priores foct quam familiarum sacrificabant ad Focos: et priores fuere Foci, deinde Arae, seu sacra publica, quae post clientelas et ex Lares Divi paren- clientelis sunt nata, ut inferius dicemus. Inde Lares dicuntur divi Parentum in Cap. legis XII Tabb. de Parricidio,

ex lectione Jacobi Raevardi. A qua origine fluxere apud Ciceronem in illa sua legis XII Tabb. imitatione, duo concepta capita: alterum, Ritus familiares, patrumque servanto; alterum, Sacra privata perpetua manento. Hinc in pri-

inter heroës: eademque sterilis; ob heroicum morem postea gentibus traditum universis, ut foeminae genus non conderent: et Juno aerumnis probabat Herculem in heroicae naturae experimentum. Qui characteres sensim harum originum ignoratione sunt obscurati: et Jupiter et Juno incesti; Juno Jovi infensa ob ejus adulteria; et infesta Herculi, quia ab Jove ex adulterio nato; et Jovem inter a

Junonis in aëre Junonem jurgia et turbae; et exempla ab Jove de Junone sumpta: suspensae mytholo- inter quae illud, quod tantopere Mythologorum torsit ingenia, Junonem in aëre catena ob collum suspendit; manus argenteo fune ligavit, ad pedes duas graves incudines appendit. Quae sabula ipsa nuptiarum heroicarum historiam continet: catena nempe illa qua Jupiter caelum terrasque complectitur, et in ejus contentione Jupiter est cunctis Diis potior, quam Homerus describit, et nos alibi hoc Libro sumus interpretati; vim auspiciorum, quae homines Diis constrinxit, et hominum Deorumque continet regna, et sine qua non essent Dii ipsi: in aere Junonis suspendium; nam de caelo, de aëre observabantur auspicia; funis argenteus, quo Junoni colligatae manus, sunt junctae torulis dexterae; qua forsan solennitate Heroës in fidei signum utebantur; cui postea successit annulus: postremo incudines, constantiae symbolum, pedibus Junonis suspensae significant conjugii firmitudinem; quod Virgilius conjugium stabile, vulgus Latinorum nuptias firmas, firmos viros, firmas uxores dixere. Ut autem a Poësi falso divina ad Poësim heroicam Homerica antiquiorem super hac re transeamus. Cum auspiciis tota

dignitas heroica contineretur, et auspicia nuptiis solennibus inter Thesei, Jasonis et Heroës cives custodirentur; non mirum si Theseus et Jason post Eneas mythologia. tot ac tanta ab Ariadne et Medea accepta beneficia, eas inclementissime deserant: quod Virgilius in Enea et Didone postea imitatus est: namque hic Heroum communis sensus hanc virtutem heroicam reputabat, quovis externarum foeminarum vel merito, vel forma, vel amore, heroicum ordinem corrumpi non oportere; qui, his ignoratis, non Heroës, sed latrones inhumanissimi hactenus visi sunt.

sco Romano jure Patriciorum propria erant Auspicia; qui Augures majores, seu majorum gentium dicebantur; ut Patriciorum.

Plebei patres, Augures minores; et illi publica auguria; Qui Augures madeinde hi tantum habuere privata, ut latius infra firma-jores, qui minores? bimus. Atque adeo paterfamilias erat suae familiae Augur, Paterfamilias suae seu sapiens Sacerdos, et inde Princeps; unde mansit in familie sacerdos, Aujure Romano et apud Latinos Scriptores illa locutio, sa-Paterna. cra paterna, pro patria potestate.

Patriae autem potestatis vires in duabus rebus spectan- Patria potestas orta tur, in corporibus filiorum, eorumque acquisitionibus; at infinita. utroque capite primos patres potestatem in filios habuisse infinitam, et ratio ex Philosophis, et testimonia ex Le-

gis XII Tabb. fragmentis satis graviter confirmant.

Aristotiles in Ethicis ex naturali ratione docet filios esse partes parentum, uti fructus pars plantae est: unde priscis Latinis filius vulgo patris particeps dictus, ut Libro priori diximus: ita ut filius sit ferme res sua patris. Unde con-patris dictus. ficitur, jus Suitatis ex jure gentium in jus Romanum esse Suitatis origo. derivatum, cap. illo Legis XII Tabb. de Testamentis, Uti Filii principio no-Paterfamilias super pecunia tutelave REI SUE legassit; ut mine rerum. filiifamilias, quemadmodum servi postea, appellatione re-

Ob haec omnia parentes in filios tanquam res suas jus Jus vitae et necis vitae et necis apud omnes ferme gentes habuere; ut ab in filios de jure gentium. Atheniensibus, gente omnium humanissimâ, Comoediarum sumpta argumenta, filiae jussu patrum ejectae, ab aliis forte educatae, deinde agnitae. Romulus in filiam vel agnitam patri jus vitae et necis permisit, ut Papinianus apud Pariatorem Legis Mosaicae memorat. Immo Lex XII Tabb. monstrosos exponi jubet; et promiscue patribus in filios ex justis nuptiis quaesitos jus vitae necisque tribuit (a): quae omnia ab hoc majorum gentium jure accepisse ratio suadet. Nam et Spartani, si filii habitudine corporis tum ad formam, tum ad vires nati non essent, ad montem Taygetum exponebant, seu morti dabant: et vel agnitos filios pueros ad aram Dianae Tauricae flagellis usque ad necem multabant, ut obducerent callum dolori; qui ad mortem usque aemulatione gloriae verbera sustinebant. At vero agnitos pueros Athenienses illa sua humanitate non ultra, quam abdicabant. Romani, si quid dignum morte admit- niensium filiorum.

Auspicia propria

(a) In liberos: et ideo tribuit, quia ex justis nuptiis natos, con- Cur jus vitae et stat esse partes parentum; cum justae nuptiae, ut legibus Romanis necis in liberos seu filios justas? phrasi utar, certum patem demonstrent.

terent, quod ipsi patres, aequissimi judices, judicabant, in eos jus necis exercebant. Quapropter apud Dionysium Halicarnassensem (a), Horatii pater ait, suum jus esse de filio Horatiae sororis parricida domesticum judicium, quod publicum primum omnium de capite civis populus Romanus vidit; teste Cicerone, quod satis probat in iis Romae incunabulis id jus a gentibus accepisse. Ceterum quod id jus Aristotelis setate apud Persas, ut tyrannicum Aristoteles notat, id dixit pro

Graecis Italiae mores moribus suae gentis jam humanitate excultissimae: sed er ignoti.

jure diversi.

hoc ejus dicto liquet, id temporis nihil de jure gentium Italarum ad Graecos pervenisse. Quo autem ritu et more sontium filiorum poenae a parentibus sumerentur, paullo inferius, ubi de poenis, narrabimus. Id vero heic notasse Hebraeia gentibus juvat, hac in re Hebraeos ab ultima usque antiquitate a gentibus distinctos esse, ut Historia Abrahami Isaacum scrificaturi testatur (\*); quod Deus sit Dominus insontium hominum vitae, per ea quae Metaphysici docent, Deum perenni creatione homines conservare. Qua in re Divina Providentia summe admiranda, ut sub hoc severissimo Patrum Imperio, homines exleges, in summa ferocia et libertate, ad parendum legum imperio mansuefierent, qui allo sane pacto non poterant.

Altera patriae potestatis vis spectatur in acquisitionibus filiorum. De qua si filii sunt res sua patri, consequitur Filii animata in necessario illud, quod idem Aristotiles eleganter ait, filio strumenta Parentum esse animata instrumenta parentum: instrumenta autem pon

Patria potestas mo- sibi, sed artifici faciunt opus. Hinc potestas patria in illo narchiae rudimen- parentum principatu fuit Regni Monarchici rudimentum; in quo quicquid cives quaerunt, Monarchae quaerunt; et ob hanc rationem monarchica reipublicae forma est, major rum gentium naturae conveniens (b). Et de hac patriae potestatis in filios parte luculentum perhibet testimonium idem Filii pecunia patris. caput Legis XII Tabb. de Testamentis: Uti Paterfamilia

super PECUNIA, tutelave rei suae legassit, ita jus esto. In-Pecuaria rustica ter omnes enim Historicos constat inter primas artium pe prior (\*\*).

Ut potestas patria

(a) Et Livius in historia Horatiani Judicii, cujus verba sunt: Paproprie paternum tre proclamante, se filiam jure caesam judicare: ni ita esset, patrio imperium? jure in filium animadversurum fuisse; unde in legibus Romanis pt tria potestas momentose paternum imperium dicta mansit.

Paterna majestas.

(b) Unde in Romanis legibus patria potestas graviter paterna maje stas est appellata.

(\*) V. pag. 212. (\*\*) Apud Orientales. cuariam fuisse (\*\*); et Sacra Historia confirmat, quae primos fratres pastores tradit (a); et ratio postulat, quia lac cibus est a natura dictatus; far, seu frumentum, est cibus industriâ quaesitus. Hinc, quod nunc dicimus patrimonium, primitus peculium dictum est, quod naturale patrimonium de- peculia. finitur; et quia naturale est, hodie servorum est, et filio-rumfamilias; et quam nunc hereditatem, prisci pecuniam Prima appellarunt. Hinc principio apud Romanos unum in filiisfamilias omnino, ut hodie in servis peculii genus fuit; quod satis docet, Romanos hoc jus a gentibus majoribus accepisse, ut quicquid filiifamilias acquirerent, patres facerent peculii genus.

Prima patrimonia

Prima hereditas

Principio unum

#### De Tutelis.

suum.

Diximus in statu exlegi patresfamiliarum Principes summos sub Dei regimine suisse; et diximus, ipsorum esse cor-pora, resque siliorum: igitur eorundem Tutela erat, qua Origo tutelarum. et corpora et res filiorum tuerentur, quam ut viventes ipsi gerebant, ita defuncti mandarent aliis. Atque ea prima prolatio fuit imperii monastici, qua homo in solitudine, ut se terris imperii prolaet sua adversus vim tueatur, si aliter non possit, latronem tiojure superioris occidit. Hoc imperium monasticum morte hominis finitur, cujus res sine herede nullius fiunt: at imperium paternum morte patris non finitur; cui filii, et cum filiis res supersunt: et res cum ipsis filiis dicuntur res sua patris (b).

(a) Abrahamum et Lothum (Genes. cap. XIII, vers. 7) quorum prior fuit primus gentis Hebraeae conditor: et Sacra Historia antidi- stores? Iuviana quanquam narret Cainum Abele priorem natu; tamen Abelem prius memorat pastorem, deinde Cainum agricolam; et Cainum impium in suos, ac proinde in Deum, fundasse civitatem, cui legibus opus erat, ut pastura tuta per agros fieret.

Cur vere pii pa-

(b) Et ex moribus heroicis illud quoque est antiquum jus Romanorum, ut vel virgines in parentum, vel nuptae virorum, vel viduae foeminas in perpeiterum parentum, vel, parentibus defunctis, fratrum, aut alius adtua tutela esse. gnati proximi tutelà essent: de quo jure duo extant pulcherrimi apud Homerum loci in Odyssea, alter ubi Proci per Antinoum simificant Talemacho, ut international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international international internatio gnificant Telemacho, ut sinat matrem suo judicio uti, et nubat, cui pater ipsius jusserit: alter, ubi Minerva cum Telemacho fingit, patrem fratresque jubere, ut Penelopes Eurimacho praecipuo Procorum nubat.

Jus heroicum,

(\*\*) Textus habebat primam artium pecuariam fuisse; sed ipse Auctor hunc locum emendavit: " nam inter vere pios pecuaria (ars) " inter gentes fuit omnium prima rustica (ars) " ut posterius ostendit in hoc codem Capite, § Eosdem in ruris artibus.

#### De Testamentis.

Atque haec est origo inter majores gentes reperta Testamentorum, quo jure, ut vidimus, et patresfamiliarum fuerunt in statu exlegi primi in terris Principes summi, et habebant filios loco rerum, et eorum tanquam rei suae tutelam vi armatam gerebant; quod imperium monasticum in familiare prolatum diximus; cujus vi imperii, ut familiam conservarent, in ipsos filios sontes capite animadvertere poterant: quod imperium ipsis ex lege naturae sive naturalis auctoritatis delatum disseruimus Libro priori (). De tot, tantis et tam vetustis rebus testimonium luculentius perhiberi non potest dicto cap. Leg. XII Tabb. de In testamento pa- Testamentis: Uti Paterfamilias super pecunia tutelave re terfamilias princeps suae legassit, ita jus esto; ubi testator in testamento le ges condit, ut quicquid in eo legassit, jus sit; et uti Princeps summus legat hereditatem, tanquam rempublicam: unde uti legatus Principem summum, a quo legatur, in republica sibi legata, refert; ita heres refert in hereditate defunctum. Quare non immerito in legibus Romanis testator dicitur condere Testamentum, uti Principes summi condere regna, condere leges Legumlatores: et uti Potestas summa, dicitur testator honorare legatis, legando mandare honores: uti Potestas summa irrogat poenas, ut docent Legata per damnationem: et uti Potestas denique summa nuda voluntate, hoc est sine traditione rerum suarum trans-Libertas testandi fert in heredes, in legatarios dominium. Atque hoc liberrimo testandi genere patresfamiliarum usos esse Tempore

Obscuro necesse est, qui unum mallent, quam alterum, vel unum maxime ex omnibus filiis, nulla spectata sorte nascendi, vellent suam habere hereditatem: quam liberta-

addito, ut filii sui nominatim, emancipati inter ceteros er

est summus,

ex jure gentium,

Jure Romano mo- tem integram testatoribus permisere Romani, hoc tantum

(\*) Pag. 50.

heredes fierent.

De Successionibus ab intestato, et de Jure majorum gentium, quae maxime propriae dictae sunt.

Sed omnino necessarium est, Tempore Obscuro Successiones ab intestato illis ex testamento fuisse priores (a). Stemmata Libro super. conjiciebamus fila aliqua esse, seu lineas: eas tandem reperimus fuisse cipporum, qui graece gulaxes dicuntur, unde cippi dicti mansere lapides, qui sepulchri memoriam testantur (b): quare puli, tribus dicta Graecis, et Latinis filius appellatur (c). Stemmata priscis hominibus indicarunt successiones ab intestato, ut indica- Familiarum et genvere adgnationes et gentilitates. Nam ut ex unis domibus tium ac proinde sucprovenere domestici, sive sui ex unis familiis adgnati et cessionum ab intestaadgnationes; ex pluribus ab una domo propagatis familiis provenere gentes, ex quibus gentiles dicti, et gentilitia jura: et gentes quidem majores maxime proprie ita dictae, nempe stirpes viriles in plures familias divisae, majores appellatae, quo a gentibus minoribus, quae in civitates coaluere, et nationes sunt nominatae, distinguerentur. Has adgnationes, has gentilitates Stemmata Heroës docuere; ita intestato et jus maut jus successionum ab intestato, et jus majorum gentium prorsus. idem omnino fuerit. Nam qui Clausi, sive Claudii ex. gr. et Pulchri in Attae, sive Appii familia nati, adgnati erant ex una familia; iidem propagati, et sub pluribus patribusfamiliarum divisi, gentes, Appia et Pulchra factae sunt; et gentiles inter se habebantur; ut Pulchri, nonnisi deficientibus Appiis, ad defuncti Appii successionem venirent, et ita Appii ad Pulchri vicissim. Et sic Lex XII Tabb. post Adgnatos ad defuncti successionem Gentiles vocat. Ceterum una res sunt ad aliud citra hujus juris usum, apud Latinos Scriptores saepe legis

Successiones ab

Familia et Gens

(a) De Testamento heroico meminit Justinianus, Inst. de donat. lib. II: illud vero inanimadversum adhuc, Heroës vigesimo quinto mortis, testamentum aetatis anno condidisse testamenta, ut Telemachus, quem domi pue- heroicum. rum Ulysses reliquerat, qui postea viginti annos bello, vel errore manorum heroica. abfuit; et quo ipso anno redit in patriam, filius mortuum ratus patrem, caussa mortis donat Peiraeo: quod donationis genus rudimentum quoddam testamentorum erat. Unde justa aetas Romanorum vigesimo quinto aetatis anno definita ex hoc jure heroico est; quamquam in testamentis prius decimo octavo, demum per Justinianum anno decimoquarto contracta.

Donatio caussa

Justa aetas Ro-

(b) Qui mos heroicus est: namque Homerus (Iliad. XVIII) super cadaveribus sepultis cippos defigi memorat.

Primi cippi sepulchrales.

(c)\* Et Italis familiarum sive adeo gentium auctores dicuntur ceppi Unde in Genealoet pedali (et passim apud Homerum Heroës rami Martis dicuntur). gia Cippi et Rami.

eandem modo dici gentem, modo familiam, ad illud instar, ut in Dialectica quae genera subalterna dicuntur, cum superioribus relata, dicuntur species, quae relata cum inferioribus, genera erant: quae qui ignorat, is neque Eruditus, neque adeo Logicus est.

Successiones ab intestato humanitatem conservant.

Cur Jus sepulture in summa gentibus religione? Unde humanitas?

lebratae ?

in lucis occepta.

ligiosa loca appel-

Ut gentes majores religione fundatae?

unde?

De origine Stem-

Tantae utilitatis successiones humanum genus adgnovit, quod gentes a matrimoniis auspicato initis coeptae, successionibus potissimum sunt conservatae. Quare post Auspicia secundum religionis locum Deorum Manium cultus tenuit. Et jura, quibus sepulturae institutae leges Deorum Euripides in Supplicibus, Papinius Mundi foedera, Philo et Josephus Jus naturae appellarunt; et ab ritu humandi lumanitas primum coepit, proprieque sic appellata. Atque his de caussis apud omnes ferme terrarum gentes permansit, ut in omni vita haec duo summa sanctitate et religione Cur nupriae et se- celebrarentur, nuptiae et sepulturae, quo gentium succespulturae ubique gen-tium sanctissimae ce- siones essent, quam fieri posset certissimae; quibus utrisque respublicae omnes, omnia regna et imperia fundata sunt Ut hinc facile intelligatur, cur primae gentes diu in !!-

Humanitas latendo cis latuerint, et latendo prima civilis vitae jecerint fundamenta, a quibus latibulis Latium dictum probavimus, propudium et inhumanitatem, sive Venerem in propatulo, et inhumata cadavera potissimas caussas fuisse. Certe hanc Cur sepulchra re- cultus partem Romani xar thorny Religionem dixere, et " ligiosa loca, ubi mortui inferrentur, quasi hac re conservarentur Deorum religiones.

Religio igitur invenit Stemmata, Stemmata docuere certas ac perpetuas majorum successiones; certae ac perpetuae majorum successiones majores gentes fundarunt Jus personarum Certe Romani in jure non homines, sed personas spectarunt: et personas capita dixere, et quenque civem Romanum tria capita gerere, libertatis, civitatis, familiae; el qui personam non habet, alterius personam, filiumfamilias patris, servum domini induere, ut Jus Romanum videatur Poëma quoddam dramaticum Romanorum (1).

Primas Heroum galeas et Poëtae et Numi et Statuat matum Gentilicio- fuisse testantur de ferarum capitibus detractas exuvias. An huic heroico mori vocabulum persona suam debet origi-Persona et homines. nem? Certe persona juris vocabulum est, ut homo vocabulum est naturae. Au hinc postea personae dramatum di ctae? atque haec sit ratio cur quantitas syllabae cum origine, quam ei verbo appingunt, a personando, non congrual:

(1) Lib. priori, Cap. CLXXXII.

et unde obsonare (a), inde personare sit; ut obsonare sit Persona unde? parare carnes, quibus vescimur; personare, parare pelles, Personare, quibus induimur; quas ferinas fuisse Heroes tam Homeri-

ci, quam Virgiliani nobis satis testantur.

Igitur signa, quibus primi Heroës in illa verborum paupertate suas gentes distinxerant, characteres heroicos aliquos fuisse necesse est. Hercules sane leonina pelle pro tegumento utebatur: id igitur primos Heroës certis ferarum exuviis suas distinxisse gentes significat.

(a)\* Scripturam obsonare auctoritate Codd., in quibus cum b scriptum; et quia casu seu terminatione in o, apud priscos Latinos Auctores scriptum quoque reperitur: unde ex analogia perso-nare, significatione, de qua heic agebam, dictum coniiciebam. Sed postea, vera utriusque verbi origine vestigata, placuit sequi lectionem cum p, et ut frequentius apud scriptores Latinos cadit, opsonari, cui ex analogia personari respondeat. Nam sane opsonari non aliunde, quam ab Ops, quae Dea est potentiae, et inter primas ctum. Dearum, ut alibi diximus, originem duxerit, quod Heroës principio nonnisi serarum carnibus vescerentur, quas Deae Opi venaturi sacrabant: uti deinde vescebantur carnibus pecudum, quas ante aliis Diis immolassent (quod primae aetatis innocentiae perbelle Primae convenit; qua ρέζειν, καὶ δρδειν dicti qui primi victimas Diis ma-nocentia. ctarunt, quasi magnum aliquid patrassent, teste Plutarcho): et inde a victimarum visceribus vescor, quasi viscor sit appellatum, ac pri- Unde vescor? mum de carnibus proprie dictum sit; unde visceratio Romanis mansit, distributio sacrorum viscerum in populum a Sacerdotibus facta. heroica. Hinc primae forsan Latinis opimae mensae fuerunt, quasi mensae Opi sacratae; et prima forsan opima spolia, sacratae Opi quoque ferarum mae mensae? exuviae: deinde mensae opimae dictae mansere Regum, et opima spo-lia caesis Regibus per Romanos duces bello detracta. Hinc mos ille spolia? diu mansit Heroibus tantum carnibus vesci, ut apud Homerum sem- in Homero, ubi haper: cujus Heroës carnes ipsi secant, verubus figunt, super prunis chenus indecort no-assant: quia id ea dignitate facere videbantur, qua Sacerdotes victi- tatus. mas mactant, igne adolescunt, assa viscera distribuunt. Quare Agamemnon in duobus foederibus feriundis suo ipsius cultro, in altero agnam, in altero suem caedit; quia qui Reges, iidem Sacerdotes erant. Plurimum igitur heroicae dignitatis illae narrationes Homericae habent, quas hactenus indecoras putarunt, quod in coena, quam Achilles dat Agamemnonis ad se Legatis, ipse diptychas facit, seu carnes bifariam dividit, Automedon secanti tenet, Patroclus accendit ignem, assat carnes, panes in canistris dispensat, apponit pocula; Achilles vero assa viscera Legatis distribuit: cujus simile narrat in coena, quam idem Achilles dat Priamo: quod graviter confirmant Athenaeus, lib. V; ubi tradit primam conviviorum caussam fuisse religionem; ex qua nempe primulum hostiae macta- caussa religionis. tae sunt: et Homerus ipse, apud quem, quod et Feithius observavit, nullum fere narratur convivium, in quo non Diis sacra fiant.

Opsonari unde di-

Primae aetatis in-

Romanis visceratio

Quae primae opia Quae prima opima

Heroica dignitas

Convivia orta ex

Ut e Germania in reliquam Europam stemmata provenere?

Germani autem gens, quae externi moris et imperii ignara purissimas primas et linguae et vitae origines conservarunt, Stemmata gentilicia primi omnium excogitasse, et per Europam distulisse constat. Sed quod ea in ludis equestribus, quod vulgo Tornaea dicunt, ut foeminas, quas amarent, eo virtutis spectaculo sibi delicerent, earumque amorem virtutis ergo demererentur; id mihi verisimile non fit, ut gens tunc prorsus barbara, has amorum delicias in-Germani diligen- telligeret, quas vix nunc humanissimae usurpant. Procul tissimi gentium sua- dubio Germani suas gentes ab ultimis pene originibus di ligentissime custodisse dicuntur, ut sint, qui scribant, Ana-

thinam gentem ab Arminio usque suam perpetua serie ma-

rum custodes.

jorum successionem describat: et constat item, Germanos nomina gentium non habere; unde a ditionibus, quibus Stemmata sunt dominantur, sunt appellatae. Quid si Stemmata Germanocharacteres beroici. rum esse heroica dicamus? atque id sit quod de Germanis narrat Romana Historia, eorum principes in versicoloribus vestibus, cum versicoloribus armis pugnare, et ita cum voluptate populi Romani spectantis in triumphum esse

Quae scuta picta, traductos? Et heroum scuta picta, inertium et tyronum pun quae pura?

docet Virgilius (1), qui ignavis parmam albam tradit: quae est ipsissima lex Araldica Germanorum, quae, obscuro loco natis, puros scutorum campos attribuit, ut illustri loco na tis Scuta armis onerata (a), quae dicunt. Hinc stemmala quamplurima nobilissima solos colores et metalla varie configurata exhibent; alia exhibent belli praemia, quod etian Onerare armisseu- ex heroicis temporibus est; ex quibus notat Servius, mita, heroicus mos est. lites in scutis virtutis praemia gestasse: et exuviis, quas vir ctis detraxerant, scuta onerare morem heroicum fuisse, te statur Ægis, sive Minervae scutum, cui Medusae capul affixum. Minervam autem characterem heroicum Optima

Latini gentes nominibus proprie dictis, familias cognomilitis, ac gentibus minibus praeter ceteras Orbis terrarum gentes felicissime distinxere. Et Leg. XII Tabb. hereditatem primum Suis, deinde Adgnatis, tandem Gentilibus redire disertissimis ver-Patronymicorum bis cautum. Graecis vero Tempore Obscuro gentes Patrony. micis conservatas esse argumento est, quod Patronymicis

tium esse, et Libro priore innuimus, et infra latius expli-

Latinorum in fadistinguendis felici-

(1) VII, v. 196.

cabimus.

(a) Qui heroicus mos mansit Graecis, quanquam in ingeniorus, Mos scuta armis onerandi heroicus. clegantiam demutatus, ut notatus Alcibiades, teste Plutarcho, quod clypeum gestaret, in quo Amor tenens fulmen insculptus.

postea mansere Poëris. Apud Hebraeos autem ea res diligenter custodita, non gentium moribus, sed Lege Agraria omnibus sapientissime concepta, ut quoquo recurrente Jubilaei anno agri ad priores dominos redirent, et omni pignoris aliove jure exolverentur. Quare nedum familiarum, sed gentium successiones tam diligenter inter ipsos servatae, ut ob id ipsum connubia inter mares et foeminas ejusdem gentis, sive ejusdem Tribus agitarentur; ut apud eos Tribulis ac Gentilis unum idemque esset (a).

Hebraei hac in re

# De Rerum dominio, ejusque acquirendi modis.

Quod rerum soli dominium ante agrorum divisionem Hugo Grotius aegre definit, et exemplo locorum Theatri dominium. potius illustrat, est ipsum dominium, quod bonitarium dicunt antiqui Interpretes Juris: idque primum fuit dominium cum homine in terris natum, quo quis tandiu dominus fundi haberetur, quandiu corporali ei adhaereret possessione; qua si forte excideret, nullum ei jus erat reciperandi; quale dominium etiamnum Scythae in suis agris exercent. Unde Romani postea ex naturali traditione hoc dominii genus accipientibus ex hoc jure naturali permisere; uti turale dominium acet idem suorum fundorum permisere provinciis, jure optimo quiritur? eorundem, seu victoriae jure mulctatis. Namque Optimi bonitarium per proseu Fortissimi ex illa lege, quam Brennus dicebat primam vincias Romanas? in terris natam, nempe legem violentiae, quam nos priori Libro (\*) supplevimus, a natura meliori dictatam, et juris monastici, et hinc juris universi asseruimus fontem, fun- Fons juris universi. davere Jus Optimum alterutro, sive utroque horum mo- Juris Optimi acdorum, qui in statu exlegi memorari possunt omnino duo, usu nimirum, et manu: et quidem tum illo, tum hac cor- Usus et manus. porali et vi quoque corporis conservabant: a quo tempore

Primum in terris

Cur traditione na-

(a)\* Igitur ferarum exuviae, primae personae, quas induebant heroës, fuere characteres poëtici, quibus heroës nomina familiarum sonae, primum jus vel gentium significabant; per quae nomina majorum successiones personarum. ad minores redibant: et ab his personis Jus personarum primulum extitit; quas personas dicuntur heredes sustinere defunctorum, quorum acquisiverunt hereditates, quas heroum diximus alibi le prime Signorie: unde etiamnum Foeciales regiis insignibus, quae appel-lant Blasone, sustinent Regnorum Personam, quam definire possis Majestatem. Hinc jus personarum, heroum proprium diu plebibus Reipublicas. incommunicatum, ut infra, ubi de leg. XII Tabb. late est dissertatum; et jura ab hac origine Romanis nomina dicta mansere.

Primae juris per-

Majestas, Persona

(\*) Cap. XCV.

Capio quid?

capio pro acquisitione dominii; usus pro possessione ad Romanos provenere; ut priori Libro (\*) ex cap. Legis XII

gentium.

Usucapio ex jure Tabb. de Usucapione probavimus, quae ab his gentium temporibus exordium sumpserat; quum Optimi quae jam sua erant jure naturali, seu bonitario, longa adhaesione corporis sua fecere jure optimo, seu jure gentium; a quo

ditas unde?

Haerus et haere-haerendi actu fortasse haeri dicti, et inde haereditates ap pellatae. Quae sic narramus, confirmant Romani illa sua Usucapionis definitione, qua est usucapio antiqua domini adjectio, non ut transformata est adeptio ex diuturna tem-

Prima usucapio poris possessione. Unde nil mirum diximus, si id priori fuit rerum suarum. Libro (\*\*) diximus, in statu exlegi homines usucepisse res suas, quod nunc distinctis dominiis usucapiamus alienas

Usucapio nota Graecis fuit, et tam juri naturali commoda, ut eam Plato in suam Rempublicam importarit. At Hebraei eam lege Agraria e sua republica eliminarunt, qua quoque

Ignorata Hebraeis.

Jubilaei anno recurrente agri ad pristinos dominos rede-Usucapione Regna bant. Sed minores gentes hoc usucapionis jure Regna po

et Imperia firmala, tissimum et Imperia tuentur: de quibus cum juris contro versiae inter summas Potestates, et quia summas, inter exleges nascantur, id ipsum usucapionem in statu exlegi natam esse demonstrat. Manus autem postea pro potestale

Mancipium unde? juris accepta est; et mancipium, sive mancupium, sive me mancipi translata ad res, quarum dominium Jure Quintium, quod erat Jus Optimum Romanorum, acquireretur et mancipatione ab hoc tempore heroico nedum profana, sed sacra omnia peracta: unde illa sunt, Pontifices in consecrandis templis manu tenere postes, Flamines capti, a ptae Vestales, pro consecrati, consecrataeve.

#### De Pollicitationibus et Votis.

In eo divino status naturae regimine praecipua fuit ju-Per Jovem Lapidem. risjurandi religio (a). Latini autem Jovem Lapidem jura

Juramentum pri- (a) Quae tanta apud primos homines suit, ut Homerus juramento scis pro Deo habi- quandoque, tanquam machina, utatur, qui indissolubiles natura fi bularum nodos dissolvat; ut, quum Circes jurat Ulyssi, se eum in Jusjurandum un- porcum haut esse commutaturam: ita ut ubi jusjurandum interpo neretur, ibi Jovem adesse crederent: cujus religionis bellissimum vestigium servavit Romanis ipsa vox jusjurandum, ea vi, qua ju neutro genere successit pronomini hoc, de quo alibi nobis Poels:

Aspice HOC sublime candens, quem omnes invocant Jovem; unde postea factum Jous Jovis, Jupiter; et Jous Jouris, jus ipsum.

(\*) Cap. XCVI, C. (\*\*) Cap. C.

mentorum praesidem habuere; per quem ita Gellius sanctissimum, ut vetustissimum Apulejus juramentum dixere: quem accipio ita, ut Jovi fulguri dicit Vitruvius, nempe Jovi Fulguri. illum, a quo primulum extitere religiones, ut supra diximus de Gigantibus; vulgo vero Herculem praecipue, praeterea Castorem, Pollucem et Fidem Juramentorum adhi- Latini juramentobebant Deos, ut ex Legibus Ciceronis, et ex vulgatis jurandi rum Dii. formulis latinis, Hercule, Mehercule, Mecastor, Edepol, Mediusfidius, facile confirmaveris. Et omnem promissionem juramento firmasse, argumento est Pollicitatio, quam juris Pollicitatio unde? naturalis origine Romanae leges adgnoscunt; et naturalis promissio definitur, a pol dicta, et liceri: quod 'per Pollucem viri, per Castorem foeminae jurarent; quod discrimen Grammatici notant: quod dat conjiciendum primas foeminas ut priscae Romanae in perpetua tutela nihil promittere potuisse. Liceri autem significat nunc quidem of- semper in potestate. ferre precium in auctione; quasi pollicitari esset per Pollucem offerre aliquid dandum vel faciendum. Hinc apud Dii juramentorum Romanos permansit hoc vetustissimum, perjuria ultores ha- ut votorum judices. bere Deos, et Deos damnare voti; unde voti rei, voti damnati ii dicebantur, quibus ex concepto voto res successere: qua locutione Virgilius utitur ad Augustum, significans eum in Deorum numerum relatum iri,

..... Damnabis tu quoque votis.

Et in illa ruditate sine ulla εσιχεία, quae ab ingenii acumine efflorescit, homines verba proloqui et accipere, dium ingeniorum. rationi conveniens est (a): unde a Graeca Historia Heroica narratur miserum illud Agamemnonis votum, quod ut solveret, uti linguâ nuncuparat, suam ipsius filiam Iphigeniam immolavit: unde mansit in crudos homines dictum, Agamemnonis hostiae: quod a sacra Jephtis historia Grammatici Homerum sumpsisse falso putant; quando demonstravimus, Deum Opt. Max. Isaaci exemplo Hebraeos docuisse, se humanis hostiis non delectari; et hunc corruptae gentium naturae morem fuisse docet lex. XII Tabb. cap. de Mancipatione et nexus traditione, illa formula, Uti

Primae foeminae

(a) Uti cotidie observamus, homines paullo rudiores, si quid iis mandaveris, et, ut ipsis dictum sit, explicare non possint, id sane strictum. meque per aliam aequae, neque adeo majoris utilitatis rationem gerere, seque excusare, quod illa alia ratio ipsis diserte mandata mon sit: qui mos heroicae ruditatis apud Homerum inter Deos, medum inter homines observatur; qui sibi ab aliis mandatas ora-ruditas. tiones iisdem omnino verbis conceptas, ac ne virgulà quidem mutatas perferunt aliis.

Inter rudes jus

Homericae aetatis

occidit.

Nuncupare tum lingua nuncupassit: etenim nuncupare est verbis maxime vota, tum pacta quid? certis loqui; unde etiamnum vota nuncupata, vota certis et solemnibus formulis concepta dicuntur; et falsa gentium persuasio fuit, Deos ea immania acceptare vota, neque Nuncupatio ex ju- cum Diis ipsis prodesse illud, Juravi lingua, mentem injuratam habeo (a): quod Poëtae poenitendo Thesei voto confirmant, quod Neptunus exaudiens, insontem Hippolytum

re gentium.

De Stipulationibus.

Exfestucare quid? Quid Infestucare?

Ita promissa ultro religione Deorum stabant; promissa vero rogata et deliberata primas gentes aliqua ruris metaphora, ut in illa ruditate, significasse necesse est; eadem ferme ratione, qua barbari in re feudali dixere exfestucare, exuere aliquem dignitate; cujus necessario contrarium Unde Investire fuerit infestucare investire; unde fortasse postea provenere

feuda? Stipulari unde?

dictae Investiturae Feudorum. Ita ut stipulari fuerit vestire stipula, festuca: unde conjicio postea pacta nuda ab Jurisconsultis dicta esse, quae stipulatione firmata non sunt; ad quod exemplum antiqui Interpretes postremo pacta it stita dixere contraria. Neque enim puto stipulationem na tam inter Romanos, uti certo scimus a Romanis propriam custodiâ factam esse. Cum non sit verisimile, conditâ Romi in media gente jam innumeris urbibus celebri, hoc juns vocabulum ad id contractus genus significandum omnium rusticissimum invenisse; neque ratio affulget, cur id polis Grammaticorum simum invenissent: nam quod veteres stipulum firmum de xerint, dandum Grammaticis est; sed quod a stipula dise rint, id vero iis, ut plane absurdum pernegandum, cum nihil sit stipula infirmius: a supa, firmo, est forte supes

non stipula, stipari non stipulari: aliae origines, quas me morant, plane ineptae, ut pudeat memorare. Et haec in

ineptiae.

Juramenta ex jure Deos accepta.

(a) Quin Dii ipsi apud Homerum hac verborum religione vel jurali, stricto inter ipsos vel juratos Deos alios accipiunt, ut Juno per Stygem; per quam nonquam pejerasse dicit, Jovi ait, Neptunum nullo ipsius consilio infere damna Trojanis: nam re ipsa consilium Neptuno dederat Somnus a Junone ad ipsum missus, qui, Jove sopori dato, id Neptuno sua serat: et alibi, cum Jupiter dixisset, ex se oriturum, qui omnibu finitimis imperaret, intelligens Herculem, Juno a Jove jusjurandum. exigit, sic futurum: et quia eadem Lucina, ex Stheneli uxore Enrysteum septimestrem edit in lucem; sub cujus imperio Hercules Junoni invisus multas aerumnas pertulit: ex quibus locis conficitur, cum foedera inter gentes juramentis firmentur, primarum jus <sup>13</sup>

Jus gentium pri- turale gentium strictum fuisse, ut in Historia Temporis Obscuri ir mavimus.

marum strictum.

Digitized by Google

pollicitationibus, votis, stipulationibus scrupolositas summa Jus strictum prius verborum simplicitatem primorum hominum decuit; ut in- aequitate in terris numera in Historiis exempla docent, quibus barbarae et rudes gentes istis verborum apicibus et exegere et solvere fidem. Hinc stipulatio Romanis stricti juris permansit: hinc primae leges carmina dicta; quod ut postea carmina certis numeris, ita prius leges certis verbis conceptae, conclusae erant: unde Jurisprudentia in primis rebuspublicis, nempe Optimatium, natura rerum ipsa, ακριβοδίκαιον, jus Spartana rudium posummum, jus θετικόν, jus in tota generum amplitudine professa est.

Jurisprudentia

# De Permutationibus.

Sed et in ipsa rerum communione diximus alius alio rerum genere abundare potuisse, egere alios, quod distinctis rerum soli dominiis id evenire necesse fuit. Igitur ut majores gentes eas utilitates communicarent, principio permutationes rerum incepere rebus tractis in unum locum, unde contractus nomen accepit. Atque permutationes fuerunt pri- Contractus unde? marum gentium primae emptiones-venditiones: postea in- Primae emptionesventum aes rude est, quod rerum quae in commercio fo-venditiones. rent, communis mensura habita est. Unde Astrea, quae Saturni tempore, hoc est hoc ipso Tempore Obscuro in ter-quid significet? ris egisse a Poëtis fingitur, et ad Caelum revolans, Virgo cum libra astris ab iisdem Poëtis appicta est, ad quam libram aes rude appendebatur: nam monetam, seu aes signatum gentes minores invenere. Quare ex hac ultima antiquitate in Jus civile profluxere imaginariae emptiones- Ptiones-venditiones venditiones, quae apud libripendem per aes et libram fiebant; quibus omnes ferme actus legitimi transigebantur; atque ad haec tempora revocanda est nativa significatio verbi pendere pro solvere (a).

Imaginariae cm-

Pendere pro solvere.

De Bellorum et Judiciorum inter majores gentes specimine.

His quas narravimus rationibus majores gentes parta sibi jura, cum in statu exlegi nulla esset legum auctoritas, vi conservabant, vindicationibus dominia, conditionibus obligationes, conditionibus vero quas Libro super. diximus Vindicatio et Conditionibus vero quas Libro super.

Primae actiones

(a) Nam primum puto homines pondus, deinde mensuram, tandem numerum omnium maxime abstractum intellexisse. Itaque cum mensurae, numeri. his, quae heic de Astraea Libripende dicta sunt, convenit illud, quod sacpe ab Homero narratur, Jovem expendere bilancibus Fata.

Natura ponderis,

quid?

fuisse majorum gentium repressalia: vindicationibus autem Manum injicere per veram manus injectionem; unde mansit Poëtis, manum injicere pro vindicare, et veram manuum consertionem, quam postea dicis caussa custodierunt Romani, ut dominus postquam in possessione usurpanda, ut cum G-

quis?

Manu consertus cerone (1) loquar, surculum defregisset, reum manu consertum ducebat ad Judicem, et in gleba praesenti, quam secum de agro attulerat, totum fundum vindicabat illa formulâ, Ajo hunc fundum meum esse ex jure Quiritium.

Hanc vim majores gentes rebantur virtutem; contrarium Judicia privata autem inertiam: eoque pacto judicia (a) erant privata bella.

Duellorum origo.

bella, olim Duella. dicta duella, quia inter duos; nam si fuisset tertius, nempe, postea fundatis rebuspublicis, Magistratus, quem o id ita dictum puto, quod esset utroque major, qui ex le gibus positis jus dicit, fuissent Judicia. Hinc Duella seu bella singularia omni alio jure antiquiora, apud Germanos omnis externi imperii, linguae, morisque ignaros ab ho Tempore Obscuro conservata; quod fortasse putaret privata res cuique privata virtute servandas esse, ne legum auxilio freta gens ferox cum virtute inertiam commutaret el sic Germani erant unum earum antiquissimarum rerumpublicarum exemplum, quae, tradente Aristotele, de pri vatis rebus nullas leges latas habebant. Inde cum ipsis Germanis postea in Europam ferme universam egressis duella

# (1) III lib. de Orator.

(a) Ut primum bellum apud primum omnium scriptorem Home rum sit Monomachia, seu singulare certamen Paridis et Menelui cui adjungitur Foedus, ut uter eo certamine caesus esset, illius 🎮 Prima bella, la- pulus victus dederetur: quo in loco pro ipsa rerum natura, ruir mentum, auctus et perfectio bellorum dantur intelligi. Nam necesse est, prioribus novem annis suisse duarum earum gentium damna ultro citroque data, sine ulla belli indictione, quae pro nostris Prin Prima duella pu- cipiis dixeris proprie Hostimenta: deinde suisse duella eorum, qui privatim fecissent, et accepissent injurias: postremo foedera bello Prima foedera bel- rum caussa concepta, quibus ob privatorum injurias, quae publico consilio factae, aut impunitae essent, populi dederentur: in quibu foederibus caedebantur quae primo et proprie hostiae dietae sunt ut ab hostibus postea victis victimae appellatae: unde forsan belle rum caussa prima sacrificia orta dixeris. Haec foedera fuere indi-Bellorum indictio- ctionum rudimenta: nam cum Paris et Menelaus aequa pugna cines nondum Homeri cessissent, res integra haesit, quare Graeci optabant, ut inciperent ab Trojanis injuriae, quibus acceptis ipsi purum piumque gererent bellum; uti ab Trojanis re ipsa orta est, qua Pandarus prior Menelaum sagitta vulneravit: argumentum, Graecorum fuisse Optima tium, Trojanorum, ut in Asia, jam monarchicam esse rempubli cam: et sic Homeri tempore bella nondum indicebantur per Foccialis

trocinia.

Prima hostimenta.

li caussa.

Primae hostiae. Primae victimae.

tempore.

hoc item nomine, sed aliquantum transformata provenere: nam ubique consepulto omni ferme Romano Jure, et cum barbaries omnia pervasisset, res ad statum exlegem propemodum rediit: unde et per ea ipsa tempora per universam Europam et alia Purgationum civilium (a) quae dicunt Purgationum origo. genera invaluere; quibus homines Deum adibant judicem, divinumque judicium eventus fortuna expectabant: quod satis docet ipsos barbaros in statu exlegi ad Dei regimen. ut sociabiliter vivant, naturae sponte confugere.

Hinc postea Duella publica, quae bella dicta mansere Duella publica, rerum repetitiones in Jure Foeciali appellata, quo jure idem nunc bella. significat res repetere, ac bellum indicere: unde eodem jure Reciperatores teste Ælio Gallo, ut Hotom. ex Festo notat, Reciperatores. qui ex lege inter populum Romanum et nationes peregrinas dabantur, qui de rebus privatis recuperandis cognoscerent; ita ut bella dici possint publicae rerum vindicationes,

uti conditiones publicae, repressalia.

Igitur Duelliones erant majorum gentium actiones: quare Duellio quid? perduellio caedes dicta est: et uti perfidus est qui fidem Quid Perduellio. violat, ita perduellis qui caedem non jure facit, quo perduellionis judicio in ipsis Romae primordiis Horatius condemnatus; quod firmat Romanos a majoribus gentibus accepisse: uti acceperunt et illud, ut injustae caedis reus parricida diceretur; quia cum gentes majores essent plu- Parricidium quid? res ex una stirpe familiae; et gentes aliae ab aliis secretae agerent, si quae caedes fiebat, necessarii alicujus fiebat, quod rebuspublicis fundatis permansit; hactenus patriae charitas perduravit, ut qui civem occideret, ex una parente cognatum occidisse videretur. Sed postea patriae charitate elanguente, et prolata humanitate, homicidium dictum est; uti et perduellis dictus, quum crimina ex reipublicae ratione magis spectabantur; quod in Optimatium rebuspubli-cis servatur maxime, quod qui caedem injurià faceret, bellum patriae intulisse judicaretur; unde perduelles postremo appellati, qui contra patriam armantur.

Ex hoc igitur majorum gentium jure est, nocturnum furem omnino, diurnum, si se cum telo defenderit, occidere sine fraude: quod idem Hebraeis, Atheniensibus et Romanis in leges abiit; ut probat Anonymus Legis Mosaicae,

et celebres Juris Attici et Romani Pariatores.

(a)\* Quas Canones appellant vulgares: quae barbaris seculis ex legum judiciariarum ignoratione celebrabantur; sed postea, ut quae Deum tentarent, prohibitae.

Inclamatio? Imploratio? Obvagulatio? Pipulum?

Adorare?

Jure gentium quid? tionibus, obtestationibus, implorationibus, devotionibusre peragebantur. Quare in Lege XII Tabb. ut fur manifestus diceretur, inclamatione opus erat; imploratione, si se tele defenderet; et furto jam concepto, necessaria erat obvagulatio et pipulo (1) ante ejus aedes differre furem non ma nifestum; qui mos mansit Romanis postea, ut cap. Legi XII Tabb. de Judiciis testatur. In cap. autem de Pam cidio ex lectione Raevardi, Pater implorabat Divos para tum, nempe domesticos Lares, ut filius, qui vim faceret patri, parricida haberetur, et a quovis impune occidiposet; ut idem Raevardus id caput explicat. Et quod nos de cimus jure agere, horum temporum erat, ut supra dir mus (\*), ADORABE DEOS. Unde in Leg. XII Tabb. cap. de Furtis, Si adorat furto, quod nec manifestum erit, duplion decidito: et alio, Si pro fure damnum decisum erit, sut ne adorato. Quare emendandum videtur caput illud ejudem Legis de in jus vocando: Endo via rem uti, vel, u alii legunt, ubi paicunt.... RATO; Jacobus Gothofredus k git, ratum esto; nos cum Justo Lipsio legamus adoratis nempe tu reus excipito: ita ut adorare pro agere et externa pere accipiatur: unde apud Latinos Oratio pro accusation et defensione vulgo dicta mansit, ut apud Terentium,

> Orationem sperat invenisse sese, Qua differat te;

pro accusationem:

honesta oratio est;

pro defensio.

Deorum fidem implorare?

Deos obtestari?

Quiritatio? Clarigatio?

Atque ad hanc antiquitatem revocandus mos ille, 🖤 oppressi Deorum fidem implorabant; quasi genus humanun esset una civitas, in qua homines agerent sub imperio el tutela Deorum; et in testium inopia, Deos obtestabantus quae omnia urbibus conditis fuerunt privatim, ut apud Ro manos Quiritationes dictae, in publicis bellis, Clarigation nes, quibus Foeciales clara voce res repetebant eo carm ne, AUDI JUPITER.

<sup>(1)</sup> Quas infantium hominum voces Libro priori notavimus Cap. CXXXV.

<sup>(\*)</sup> Pag. 265.

### De Poenis.

Poenae autem nondum erant humanae, nisi apud parentes animadversio et coërcitio; inter aequales vulgaris delicti nomine poenitentia, unde ipsa poena primitus dicta; atrociorum devotio, consecratio.

Qui homines pudore agerent, et vi injurias propulsarent, erant cum parentibus summe pudibundi. Igitur sola parentis animadversio, qua pater ad filii peccatum adverteret sio? animum, ipse pudor filii, ut cum Terentio loquar, patri erat satis supplicii. Huc illa pertinent cognoscere pro pu- Cognoscere? nire, ignoscere non noscere, connivere peccato pro parcere. Ignoscere?

Inter aequales pro privatis delictis, ut de Furto, veniae impetrandae caussa pacta offerebantur pollicitationibus, de Pactum? quibus diximus: quod postea in XII Tabb. cap. de Furtis derivatum, ut nuper memoravimus: hinc apud Latinos pax pro venia passim legitur; et pax dicta, qua bellum fini- Pax? tur, utpote quae sit venia publicae injuriae sub certis legibus data: unde mansit particula pax pro quiesce.

Atrociora crimina devotione, seu consecratione puniebant. Devotio? Unde in XII Tabb. Sacer Divis parentum qui vim faceret Consecratio? patri, cap. de Parricidio; item Sacer Cereri, qui alienas fruges furtim noctu pavisset, secuissetve, cap. de damno; et ante Leg. XII Tabb. lege Junia erat Jovi Sacer, qui Tribunum plebis violaret: etenim sub Theocratia nefas pu-tium humanitas. tabant hominem vel sontem occidere; idque jus ipsius Dei csse existimabant: cujus moris aureum sane inter Germanos extat vestigium apud Tacitum: Ceterum, inquit, neque animadvertere, neque vincire, neque verberare quidem, nisi Sacerdotibus permissum, non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed veluti Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt.

Itaque majores gentes a sonte devoto, quem Graeci dixere ἀνάθεμα, tanquam a sacro abstinebant, sermonem segregabant, fugiebant contactum, et ex Nemesi, sive Divina Justitia (1) occidebant.

Ab hisce inclamationibus provenere Romanis Improbi, Intestabilesque, qui proinde omnibus abominandi in exilium ibant. Atque ab his primis usque temporibus ortum, ut exilium non poena, sed poenae effugium esset: qui mos diu in republica libera est observatus; unde exul pro pro-poenae effugium. fugo Latinis passim.

Qui Improbi, In-

Primarum gen-

Quid Animadver-

Exilium principio

(1) Hoe Lib. Par. II, Cap. III, principio.

Digitized by Google

Supplicium pro sacrificio et poena.

Atque indidem supplicium mansit et pro sacrificio et pro poena significanda; ut a Sallustio Romani hac Poëtarum focutione dicuntur, domi parci, in suppliciis Deorum ma-

gnifici.

Huic Devotioni, urbibus fundatis, alia alibi similis poena exercita est. Templum Execrationis erat Atheniensibus et Argivis: unde fortasse Plato in suis Legibus excommunicationem irrogat parricidis: eodem poenae genere usos Germanos testatur Tacitus: sed nulli nostrae similiorem, quam inter Gallos Druidae, ut narrat Caesar de bello Gallio: Romae autem successit, et diu mansit, aqua et igni inter-Aqua et igni in- dictio, nempe civitatis excommunicatio, quod aqua et igni, ut cap. seq. narrabimus, prima rerumpublicarum rudimenta

fuerunt.

rum.

lium sacerdotes;

sacerdotes.

Hae antiquissimae Theocratiae falsae eliamnum permanent apud Indos, et, ut solent ceterae respublicae, longo temporum successu moribus corruptissimae. Id Regnum de Regnum Bramino- citur Braminorum, qui fuerunt vetustissimi Brachmane, Indorum Philosophi, aliter dicti Gymnosophistae, ut linguae sanctae Eruditi idem significare suis originibus pro bant: qui item, ut illi, in lucis agunt, ex antiquissimo in Bonci juris gen- stituto, ut contemplationi melius vacarent (a). In eo Regm sacerdotes Bonci appellati, jure gentium sibi sacerdola custodiunt: ita ut eorum familiae in ocio et ganea dominentur; plebes in labore serviant, et suis operis victitent Ut antiqui Egyptii Ex hoc genere antiquissimum Sacerdotum in Egypto k gnum fuisse, dant coniicere historiarum fragmenta, que narrant, Sacerdotes, ex quibus Reges creabantur, sacrarum literarum studio, quibus continebant arcanas et religionem et leges, unice dedisse operam, plebem vero agricultura et opificiis applicitam: quare plebei sacerdotibus infensir simi; et inter utrosque ex jure nexi crebra civilia certami na, in quibus semper sacerdotes superiores extitere (b)

Cur Sacerdotes coronati?

sacri?

rum?

(a) Ad illud ipsissimum instar, quo apud Homerum Maron, se cerdos Apollinis, degebat in luco, Iliad. XVI; et illic res ad vicius necessariae ei suppetebant ex iis quae Deo de more offerebantur. (b) Ex hoc divino Regimine, quod omninm primum in terris pro bavimus, apud gentes omnes mansere Sacerdotes coronati, ut supri in his Notis dictum; et primi Reges fuere Reges quoque sacrorum; Cur Monarchae quibus Regnis in Monarchica adstrictis, Monarchae fuere sacri, d in libertatem resolutis, religionis ergo apud Graecos Βασιλείς lepin Cur Reges Sacro- ut apud Athenienses ex Demosthene in Neaeram, et Platone in Pr litic. Sacrorum Reges apud Romanos dicis caussa perdurarunt.

Sed Moses ex majorum moribus ab Abrahamo, ut supra Theocratia vera diximus, traditis, ad verum Deum, unum, incorporeum, Hebraeorum ut a falsis gentium diversa? Infinitum, Mundi Creatorem, sub nulla colendum imagine, omnem suae reipublicae auctoritatem revocavit: Sacerdotes et plebem, uti Ægyptii, aliaeque gentes distinxit quidem; sed Agraria lege inter utrumque ordinem aequalitatem induxit, et anno Jubilaei tam firmam ac diuturnam constabilivit, ut non modo usucapiones, sed et jus nexorum exegerit: quando Gentibus omnium fax turbarum Agraria duas Orbis terrarum gentes, alteram doctissimam diu concussit, Athenienses, alteram sapientissimam, Romanos perdidit. Unde merito per haec discrimina, quae numeravimus, et alia quae deinceps dicemus, uti Graeci a barbaris, ita Hebraei a gentibus separantur, quod non jure gentium, sed proprio ipsorum respublica fundata esset.

#### CAP. XXI.

Secunda Epocha Temporis Obscuri, qua sub Theocratia Patrum potestas Clientelis aucta, et auctoritas divina ex parte Heroibus adrogata (\*).

Qui sub Theocratia his moribus vivebant, cum non ut errones impii, quâ pabulum paretur, eo vagi excurrerent, sed certis haererent sedibus, locis nempe, quos auspicato cepissent, quos diximus esse lucos; necessarium fuit, ut antiquos saltus silvasque ad culturam redigerent: cumque ignem invenissent, quem heroicum inventum cum Virgilio supra memoravimus, nemora incenderunt: cumque ferrum ad humanos usus, et praecipuum aratri fabricam nondum nossent possentve; terram igne subactam duris lignis curvis, ea facilitate qua nunc etiam terras pluries aratro versas rustici solent, ararunt: unde urbs Latinis dicta ab urbo, Urbs unde dicta? sive urvo, quod aratri curvaturam significat; et ignis, ut magna occasio fundandae humanitatis, in altera sacrorum cipua pars sacrorum. praecipua parte, praeter aquam, habitus est: et aqua et ignis pro civilis vitae communione deinde Romanis dicta civitate.

Ignis altera prae-Aqua et Ignis pro

Igitur qui sub Theocratia vivebant, ii soli temperati, qui

(\*) Hoc capite Auctor extruit constantiam incrementis oeconomicae primorum patrumfamilias auctoritatis in clientes commemoratis in Lib. 1, p. 52, 54, 132, 134.

Ut religio virtutes uxores et certas et unas et perpetuas sibi habebant; ii pro-Temperantiam,

Fortitudinem, Justitiam.

humanas peperit, dentes, qui de Caelo, quem Deum putabant, id consilium, quod ipsis Jous, Numen, Fatum erat, in capiendis uxonbus, in deligendis sedibus utrisque sibi certis auspicia se cuti sunt; ii fortes, qui agros domuere culturae, unde primi fortasse domini dicti: ii justi, qui mortuos terrae redderent, a qua primum datos rebantur: quae prima justitu Quae prima in ter in terris fuit; unde mansit justa persolvere pro sepelue:

ris justa?

atque has omnes virtutes pietate, quae earum omnium e principium et finis erat, complectebantur.

Fortus qui?

Igitur ii soli Optimi priscis, Fortissimi dicti, quibus iden fortus, ut nunc nobis bonus, significabat: et pudor Lab nis praecipua pars fortitudinis habita, ut Pamphilus Te rentianus:

> . . . . . amavit: tum id clam; Cavit, ne ea res sibi unquam infamiae esset, Ut virum fortem decet.

Vir fortis pro pudico.

Optimi qui? "Apeçot unde?

Qui Latinis Optimi, Graecis Zpicos appellati, ab 1/4 Mars, ex eodem fortitudinis fonte, ratione tamen diver-Mars sortium cha- sa: Mars enim fortitudinis heroicus est character; unde pe stea belli divina mens, seu voluntas, seu fortuna habit est; ut docent illae poëticae locutiones, aequo, iniqui. dubio Marte pugnare, et Mars communis. Sed Mars pro bello fuit, qui bellum invenit: nam prima ἀριτή, seu 🗥

cinora.

Prima sortium sa- tus, seu fortitudo suit terras subigere, deinde successit # bigere bello populos, prius pugnare pro aris, et miseros eas confugientes a violentis protegere, quae mox dicemb prima in terris Asyla fuisse; deinde pugnare pro para unde mansit id dictum, pro aris focisque pugnare: t quum fortitudo in terris extitit, vera virtus extitit, 🟴 ad salutem, non ad perniciem sit comparata. Ab hac eadem origine est Α'ρειοπάγος, quem describe

Αρειοπάγος unde?

quidem Eruditi communiter Vicum Athenarum, sed a 16th plo Martis ibi sito sic dictum volunt. Rectius et simplicie ex nostris Principiis dicamus, ἀρειοπάγες Vicos fortium fuir se, ex quibus Athenae, ut tradit Graeca Historia, coalue re, sic dictos a voce παγή, quae communis et Graecis t Latinis originis, significat Latinis fontem, Graecis collensaxum, rupem, quod in montibus ut plurimum fonte nascantur. Itaque quod Juvenalis Α'ρειοπάγον vertit Marti curiam, ibi πάγος, κατά λέξιν sonet curiam, non colle saxum, rupem, ut clarissimus Antonius Salvinus mei bo noris caussa adversus Synopsim objiciebat: quia nostr

Παγή quid?

Philologiae Principia nondum viderat, quae speramus, cum legerit, probaturum. Namque hac ratione dicimus, primos fuisse pagos, curias dictas; cujus vocis a majoribus Curia unde? gentibus Romana Historia repetit antiquitatem; quae narrat, Romulum urbem in tres curias divisisse: et ex earum collectione gravis conjectura est, ut Cures plurali numero Sabi- Cures Sabinorum norum oppidum, quod Dionysius gentis caput appellat, tan- oppidum, quam Quires, ab antiquo forsan monosyllabo Quir, dictas Quasi Quires. esse; cujus civitatis Optimates Quirites dicti, quos a victis Unde Quirites. Curibus Romam importavere Romani: qui, quia hastis ar- Hasta heroica teli marentur, quod teli genus heroicum diximus supra, et infra genus, dicemus, quirin, hastam pro viro hastato dixere: quod pau- Quiris dicta. pertati linguae convenit; cum nos in hac copia ornatus caussâ dicamus centum ductat hastas pro centum hastatos; et sic a quiri, hasta, Romulum Quirinum appellatum Unde Quirinus. fuisse constet. Itaque iidem fuere Quirites sive Optimi Sa- lidem principio. Quirites, binorum, ἀρειοπαγίται Atheniensium, et κερήτες Cretensium, Αρειοπαγίται, Αρειομαμία, ex Ida Phrygiae monte oriundi, quos sic dictos putant ἀπὸ Curetes.
τῶς κουροτροφίας, eo quod Jovem puerum vagientem inter ipsos absconditum, armorum strepitu celasse, et aluisse narrentur, ex hac ipsa nostra Temporis Obscuri Historia; qua Optimi Auspiciorum beneficio a propudio nefario et impia inhumanitate in lucis latuisse narravimus: ex qua et Latium. origine Latium dictum documus. Et sic neque, ut Varro, a Cura dicta Curia est, neque, ut alii volunt, a Graeca Unde Curia? voce χυρία; sed et vox Graeca et Latina ab aliqua origine communi, quae non alia fuerit, quam Quir, et xeip derivetur: et fortis ab hasta Sabinis, a manu Graecis dictus, quod fortis manu spectetur: et ut Latinis Quirites in concione, sive Patres hastati, ut de Germanis idem Tacitus narrat; ita Graecis xupta dicebatur et ipsa concio, et concionis locus, et sententia, quae suffragiis vincit: unde proverbium αὐτή χυρία, eadem plane significatione, qua prima Romanorum Comitia Curiata ex Pomponio et Budaeo, Li- Comitia Curiata. bro priori probavimus (1).

Cum tot his tantae antiquitatis rebus, et illa quoque convenient, hos Areopagos principio fuisse parvas Optima- Areopagi Historia. tium Respublicas, quas nos primas omnium in terris natas Libro priori probavimus, et latius demonstrabimus infra, quae ante Cecropis Regnum peculiares habuere Reges, ut tradit Pausanias (2), Reges nempe Optimatium; et templa

(1) Cap. CL. (2) In Attic. logia.

pagatim sacrata, et in quoquo peculiare quoddam Numen Minervae Mytho- coluisse, universos vero magno in honore habuisse Minervam, quam Optimatium Deam diximus; eique noctuam attribuisse, nocturnam avem, ab eo latendi pudore, quem experti fuerant, omnis humanitatis esse principium: Areopagitas summam in cognoscendo et judicando de caede severitatem, ut mos est in rebuspublicis Optimatium, conservasse. In Areopago caedis reum Martem, judicantibus duodecim Diis, esse sex sententiis absolutum; et eam suffragiorum parilitatem, Minervae calculum dictum; quod Minerva character sit Optimatium in judiciis: unde ei ob id quoque attributa noctua, quod Arcopagitae noctu judicarent; quae Dea Pallas quoque est, sive Sapientia Optimatium in bellis, uti Mars est rabies et furor armorum (a). Theseum ex his Martialium fortium virorum pagis composuisse Athenas, et fundatam libertatem his Optimatibus miscuisse, unde hic magnus Athenarum Senatus erat. Laxato plebi ordine, ut solet, ubi Respublicae naturâ liberae sunt, Draconem, qui Optimatium rempublicam meram restituere voluit, nam leges sanguine scripsisse dictus est, eum ordinem delevisse, et Ephates creasse, qui de caede cognoscerent. Solonem restituisse, et magistratus spectatae virtutis in eum ordinem cooptari lege permisisse; et sic virtuti eum aperuisse ordinem, ut veram libertatem decebat. Ex eodem fortitudinis fonte, vocibus tamen diversis Le-

Levitae,

Deus, ex qua Tribu sacerdotes erant, quibus decimae pendebantur; ex quibus Sanhedrim, seu magnum Concilium maximà ex parte componebatur: in iis semper fuisse insigne virtutis specimen; ipsis res publicas demandari; ipsos in eius reipublicae motibus semper ad meliorem partem, ut Optimates solent, accedere; tandem potentia praenimia Hebraeorum Opti- degenerasse, et occupasse rempublicam, ut Optimates corrupti solent; qui haec cuncta cogitet, eos Hebraeorum

vitae dicti ab , El, fortis, illi isti, illae istae, hi hae,

mates.

Optimates fuisse affirmabit. Itaque ex eodem fortitudinis fonte, rationibus diversis, Ex eadem origine Respublica Optima- quod Latinis dicitur Regnum Optimatium, ex eodem Graecis tium, Aristocratia, Αριζοπρατία, Hebraeis denique Respublica Levitarum erat. rum.

(a) Ut apud Homerum Jupiter Marti a Diomede vulnerato di-Mars plebei, Minerva heroes in bel- cat, eum tam improbum esse, ut nisi ex se genitus esset, infimus omnium Deorum haberetur: at Pallas Minerva primum post Jovem in concilio habet locum, et in contentionibus semper Marte superior.

Quapropter non verborum origines nobis sunt praecipua Novi Etymologici disserendorum fundamenta, quod praestantissimus Salvinus Specimen. non injurià reprehendebat; sed rationes quibus nostra dissertata nituntur, novas verborum origines et longe alias, ac quas Grammatici liactenus rationis expertes memorant magis, quam docent, aperiunt. Quin si nostris principiis hanc Temporis Obscuri Historiam triplici lingua Eruditi ur-ratio. geant, eadem numero ratione, qua eaedem in vita utiles sententiae aliter atque aliter pro diversitate linguarum in diversa proverbia abiere, Novum Etymologicum adornabunt; qui ex tenebris obrutae antiquitatis innumera, quae nunc vix, ac ne vix quidem quis cogitaverit, eruent in lucem. Haec diximus, ut nostro Italiae ornamento Antonio Salvino responderemus: nunc ad nostram Historiam redeamus.

Optimi igitur cum terras colere coepissent, qui mos diu mansit apud Romanos, ut Patricii agriculturam facerent; unde Fabii, Lentuli, Pisones, Scipiones a ruris vocabulis appellati, et T. Quinctius ab aratro ad dictaturam vocatus est; et inter alias satis multas gentes Agricolae nobilissimi habiti; sementem frumenti, Latinis farris dicti, fecere: et quia ii in terris Sacerdotes erant, ut latius infra dicemus, hinc mansit Romanis, ut Sacerdotes farre et vino litarent; Cur Farre et Vino et Sacerdotum nuptiae confarreatione celebrarentur (1), litatum? quas Farracia Sacra (2) appellarunt. Nec nisi e confar-Farracia Sacra. reatis nati, Flamines erant: quem nuptiarum ritum aliarum gentium, et in primis Anglorum observant Eruditi.

Et mansit quoque Romanis mos, ut fortibus bello viris certa farris mensura militari praemio daretur; et adorea Adorea, appellaretur gloria militaris, quod far ipsis adur, sive ab Adur. eo primo silvarum incendio, sive quod tostum ederent, dicebatur (a).

Tandem ii agros, quos sibi colendos destinaverunt, modico aggere muniere, qui sunt termini agris positi, quos dicit Jurisconsultus. Atque ab eo, quod intra eos terminos se continerent, et quasi iis terris haererent, ut qui cum vaga multitudine errare nollent, hinc puto heros dictos ab Herus unde? haerendo, quamquam postea a litera elisa sit, eadem

(2) Dionys. lib. II.

(a) Ab adore volunt Grammatici dictum adorare, quod sacrificare significat: quod etymon firmat, Heroum nuptias sacrificiis esse ctum. celebratas: quae nuptiae confarrentae Sacerdotum postea mansere

Ejus promovendi

Cl. V. Antonii Salvini elogium.

Adorare unde di-

Vict Op. lat. T. II.

(1) Ulp. in Inst. et in Fragm.

tus quae dicta?

Primum civilis po-

significatione, qua in rebuspublicis Aristocraticis dicuntur Hereditas primi- i Signori; et eorum ditionem dictam hereditatem, ut significaret Signoria. Quare si advertas quae superius de liberrimo legandi in Testamentis jure diximus, comperias testatis rudimentum. in patrefamilias testamentum condente personam summae Potestatis civilis inchoatam.

> Interea multitudo nefaria in insignem frequentiam aucta est, et frugis caritas infirmis industriam intendit, ut glandem tempore legerent, quam in hiemem asservarent. Sed violenti, ut solent, in ocio desides, ubi ipsos fames urgeret, lectas fruges ab infirmioribus rapiebant, et obsistentes necabant; atque adeo injuriis et caedibus grassabantur; et sic erant homines hominibus lupi. Quin, ut audaces solent, ausi quoque sunt de terrae cultis fructibus degustare, et praedabundi, quos diximus aggeres, seu fines ab Optimis impositos agris superarunt: quibus Fortissimi, qui castitate veneris, et diuturnis ruris operis corpus, et per crebras cum feris pugnas, ut suas sedes tuerentur, animum adversus terrores firmarunt; obviam ferociter facti, audaciam virtute superantes, ob suarum rerum tutelam, interfecerunt.

Sagminum historia.

sanctae?

Sancti muri?

Sanctae leges.

Legati sancti.

Caduceus.

benne ex arce?

Forte aggeres sagminibus postea conseruere, ut nunc passim sepes videmus: ac posteri putarunt, et sagmina et Unde verbense aggeres caesorum violentorum sanguine consecratos. Hinc verbenae, quae eaedem sunt ac sagmina, sanctitate donatae sunt: atque inde sancta moenia (1), quo sensu moenire, seu munire viam, aggeres dicuntur: idque est, quod muri jure gentium sancti dicuntur, jure inquam harum gentium nempe majorum; et sanctae leges ab illa earum parte, quae sanctio appellatur, quae poenas inrogat in trans-Sacri homines primi gressores. Atque ii primi Sacri fuere, et coepit consecrationem mors consequi consecrati: unde fluxit in XII Tabb. cap. illud de Damno: Qui frugem aratro quaesitam noctu secuerit, vel paverit, Cereri sacen esto. Hinc Legati Latini has virgas gerebant, ut earum religio ipsos protegeret inter hostes; unde ab harum jure gentium Legati sancti: ut ex eadem fortasse religione Legati Graeci ferebant xn puxeia, qui latine Caducei dicuntur. Hunc Romani cepere morem, ut forsan hac herba arcem consererent, quo facerent, exemplo primorum aggerum, sanctiorem; et ex arce verbenas sumerent, quas ferrent inter hostes Legati: quae sane herba nisi communiter sancta haberetur, qua

(1) L. Sanctum, D. de rer. divis.

ratione sanctum significare hostibus legatum posset, non plane video. Neque prave eos existimasse crediderim, qui sanguineis his virgis parricidas caedi dixere (1): nam Romanos eum morem a gentibus majoribus accepisse putarim, inter quas cum omnis caedes parricidium esset, his virgis parricidam caedebant: ut significarent, eum ab ipsis rebus, quibus fas erat homines vel ab hostibus protegi, dignum esse ut puniretur; et sic eo poenae genere parricidium inter omnes gentes abominandum nesas esse docebant. Hinc postremo sagmina dicta conjicio, oleas, myrtos, lauros, quibus ornabant aras; quia primi terrarum ornatae Arae? aggeres, ut mox dicemus, primae in terris Arae fuere.

Per ea quae memoravimus virtutis facinora Optimi, For-Juris Optimi origo. tissimi lege potentiae a natura meliore dictata jus agrorum optimum, seu fortissimum condidere: quod postea Romana civitate constituta, Jus civile a Romulo in Divos relato, appellatoque Quirino, consecratum, et Jus Romanorum Qui-

ritium dictum est (2).

Et ob eadem ipsa praeclara virtutis facinora Optimi, Fortissimi cluere dicti sunt, quae antiqua vox est, et si- Cluere quid? gnificat, ob armorum victoriam celebrari. Victoria enim priscis cluer dicta; et Incluti, sive Inclyti proprie victoria Quid Cluer? clari appellati: unde conjicio gloriam Latinis dictam, quae Unde Gloria? definitur Fama meritorum in genus humanum maxime pervagata: cujus vocis origo videtur Latinis cum Graecis parva mutatione communis, ut quae Latinis cluer, Graecis xλέος; unde Hercules dictus H'pas xhéos, Aëris, sive Junonis glo-Hercules unde? ria (a). Inde tot Hercules autiquitas habuit, ut quadraginta plures? tres Varro numeret: quorum omnium antiquissimus habetur Ægyptius; et inter celebres sunt, Phoenicius unus Tyrius, alter item Tyrius, dictus Asiaticus, Hercules Lybi-cus, Hercules Creticus; Hercules Romanus, quem Sancum, vel Sangum, vel Sanctum, item Semonem Fidium dixere; nomina. Hercules Germanus, quem et Celticum plerique dixere; Hercules Gallicus: sed omnium celeberrimus Hercules The- Herculis mythologia.

Cur ex sagminibus

Herculis Romani

(1) Ad l. pen. D. ad l. Pompejam de Parric. (2) Lib. priori, a Cap. XCV, CIV, CXXVIII.

<sup>(</sup>a) Khioc Graecis, cluer Latinis, gloria utrisque, est Poëtarum fama, quam ipsi alatam fingunt; quod alae Patriciorum stemma fuere: in summa sedere turri, in Regum turribus Poëtarum, in urbibus Heroicis, quae inferius declarantur: atque ab hac usque ultima antiquitate gloria suit, ut eam Cicero definit, fama meritorum in genus humanum pervagata.

duodecim aerumnas, sive labores, et ferme omnes Junone imperante, Aëris Dea, imperantibus auspiciis in divinae ab Jove originis experimentum. Et Hercules Caelum sustinet humeris, quod Optimi, Fortissimi primarum gentium religiones fundarunt: terras monstris lustrat, purgatque; quia Optimi, ut quas sibi legissent sedes, obtinerent, cum feris pugnare, easque extinguere debuere; quas vagi et errones nihil aliud opus habebant ad sui salutem, quam fugere: igne, non ferro hydram extinxit, nempe ingentem Terrae silvam, cui voup, aqua, recentis Diluvii humor dederat Quid Herculis hy- nomen (a): quae Herculis Hydra in alia antiqui Orbis parte dra, Cadmi serpens, ex eadem ratione fuit Cadmi serpens, et Apollinis Python (b); et aquei serpentes Dracones dicti: ad inferos descendit, uti et postea Theseus, dictus Hercules alter; uti frumentum satum terrae demissum est Ceres inferis abdita; et Dis in-

Apollinis Python?

Unde Ditio dicta?

ferus Deus (c); unde eos agros cultos terminis distinctos principio dictos putem ditiones; quae postea Territoria a Jurisconsultis sunt appellata (d); Cerbero catenas injicit, hoc

Serpens Terras character,

(a) Nam Serpens fuit heroicus Terrae character; sive quod sit animal omnium intimum terrae; sive quod vario colore, nempe ni-gro, quo perpetuo adjuncto Homerus Terram appellat, uiridi, flavo, Terrae varios colores imitetur. Unde apud Homerum habes Serpentem, qui in arboris nido octo passerculos pullos, tandem matrem voravit, Chalcantem ex nostris Mythologiae principiis Terram Trojanam interpretari, in Graecorum potestatem novem post annis venturam: et Graecos, dum graviter cum Trojanis ad naves pugnant, a supervolante aquila caesum anguem, qui inter ipsos deciderat, accipere, omen, se Trojana terra potituros.

(b) Et Serpentes Mercurii caduceo involuti, et Medusae capilli in angues conversi, et Chimera qua parte Draco erat, ut hoc Libro et Notis infra. Quin ab ipso Hercule non semel angues memorantur extincti, ut a puero in cunis discerpti: quia in agricultura Heroum pueritia versata est; sive terrarum subactio fuit prima Heroum aerumna: ab eodem caesus Draco, qui Hesperidum hortos custodiebat; ut inferius in Notis quoque: quae forsan in aliis Graeciae or-Mythologorum bibus aliae ab Hydra fictae sunt fabulae: et ita ob horum ignorationem characterum Serpentes, Draco, Hydra ex uno plures Hercu*lis labores* facti.

error.

Optimatium: Ordinis opulentia.

(c) A quo primi agrorum domini, primi dites, seu divites fuere: Nota reipublicae unde Respublicae, quae postea ex his ditibus conflatae sunt, Optimatium suere: quarum nota praecipua est, Ordinis opulentia: quae est ratio cur lege Agraria Patres dicebant Rempublicam Romanam labefactari.

> (d) Italice Signorie; ut his ipsis de caussis Veneta Respublica orta, vocabulo maxime proprio Signoria Veneta appellatur, et Dominio Veneto ejus ditio.

est caninam hominum impiorum impudentiam coërcet; et ab inferis educit, hoc est a sepulchris arcet, qui cadaverum carnibus, et tabo non vescatur. Idem Tyrannorum extinctor, quod hac victoriarum fama (a), qua Optimi cluebant, erectos infirmiores, ad Inclytos Latinorum, ad Graecorum Hercules ab violentorum injuriis confugisse necesse est, qui pro infirmiorum tutela violentos, si obsisterent, occidebant: et sic Inclytorum ditiones Asyla sunt profugis constituta, quo-Asylorum origo. rum primum Cadmus, quem diximus alibi, primorum urbes condentium characterem, Thebis constituisse narratur. Quare non ex vetere condentium urbes consilio, ut Livius nit, sed a miserorum misericordia, atque adeo ipsa natura humanitatem dictaute, Asyla sunt introducta (b). Itaque Inclyti civitates primi fundarunt, Hercules Spartanam, cujus posteri Heraclidae rexerunt; Theseus, ut Plutarchus narrat, magnus Herculis imitator, Atheniensem.

Namque haec Asyla principio Arae dictae indidem, unde Ara unde? arare, et urbes ab urbo, aratri curvatura, unde est et ur- Unde Urbs? bare, aratro definire (1). Itaque Asyla fuere terrae quae a Unde Hara? Fortibus aratro erant designatae: ex qua ipsa origine hara, septum pecudum, unde postea hara pro victima, atque inde postremo haruspicina appellata; atque indidem ara ipsa; Et Haruspicina? non ab aph, votum, quod temere Grammatici, sed qua Et Arx (\*).

# (1) L. 139, D. de V. S. S Urbs.

(a)\* Quae κλέος Graecis, cluer Latinis, gloria utrisque, est Poë-Famae mythologia. tarum Fama, quam alatam finxere, quod Alae stemma erat heroum, ut inferius: in summa sedere Turri, in Arce heroica, in Regum Turribus, quae, ut in his Libris et Notis dictum, principio in edito sitae sunt: et ex ea Turri fortium virorum nomina proclamare, nempe ob feras extinctas et violentos ad aras caesos: inde vulgi rumores excipere, sive preces ad ipsorum asyla confugentium: a qua Fama forsan dicti Famuli et Familiae, quamquam postea primae syllabae quantitas mutata sit, ut a Cluer appellati Clientes. Atque unde Clientes. hi Heroës primi et proprie Fama Inclyti dicti sunt: unde κλυτρος, Κλυτρος Inclyti. Inclytus apud Homerum, perpetuum adjunctum Deorum, Regum, Heroum: atque id est, quod, dum apud eundem instruitur contra Trojanos universus Graecus exercitus, et expeditur ad puguam, per Heroum ordines Fama pervolitat, per catervas plebejorum non item. Hos gigantes Sacra Historia antediluviana appellat potentes a seculo viros famosos.

(b) Horum primorum iu terris hospitum character expressissimus est Heros, quem Homerus narrat hospitio in via extructo omnes praetereuntes promiscue excepisse: quam indiscretam hospitii celebrandi rationem Plato apud Spondanum in Notis ex errore vocum alienatarum de suis hospitiis jam excultae humanitatis accipiens, re-

prehendit.

(\*) Vide infra § Ad boc quod, narravimus.

nos dicimus ratione; quia in primis aris prima vota, prima αναθίματα, primi homines sacri caesi sunt.

Fines agrorum Ara.

Aras autem primitus fines agrorum dictos docet celebris apud Sallustium (1) historia de Aris Philenorum, quae in Cyrenaica regione fuere finis Imperii Carthaginiensium Ægyptum versus in illa terrarum vastitate a Philenis fratribus definitus. Hinc in Geographia tot urbes ubique Ara vel Arae appellatae. Quin in Sacro Codice, notante Cellario (2), Aram primum et universale vocabulum urbium ac regionum fuit. Etenim quo sono Graecis aph votum, Latinis hara, prima haspirata Septum, Hebraeis ultima haspirata

מרה arah carpsit; unde ארה Ari, Leo; et ארה Aram, nomen proprium viri; a quo Aramia, Syria dicta; et "" Aramaeus, Syrus: et ab eadem origine אים אים Armon, Arz,

unde forsan Arma, quia arcent; et Armon, Palatium, tu-

ris regia, forsan a septorum palis; a quibus palis forsan Pales pastorum Dea. Hinc ad Aram confugere, confugere Ara Clementia A. ad Asylum. Ex quibus omnibus celeberrima Atheniensibus mansit, Ara miserorum, sive infelicium dicta, quam Herculis Posteri constituisse a Graecis traduntur; argumentum gentis praeter ceteras humanissimae, quo merito super alias nationes se extollebant, quod inter ipsos Asylum omnibus miseris, profugisque sanctum et inviolatum pateret; quo forsan exemplo omnia templa Graecis vocantur Asyla. M Sex Asyla Hebræo- apud Hebraeos sex Asyla constituta, sex urbes Levilarum, qui populi Hebraei Optimates erant. Neque hunc majorum gentium morem obliteravere Romani, apud quos Curia, quae ex Senatoribus sive Optimatibus componebatur, Am Sociorum habebatur, et a Cicerone sic dicta, ad quam Socii populi Romani ab aliena vi et injuriis, tanguam ad Asylum confugiebant: unde Patres de repetundis perpetui Quae

theniensium.

Curia Romana:

Ara Sociorum.

Prima humanitas fundavit Respubli-

Igitur vides non tam una ex arcanis regni artibus, quat ferme omnes sunt infirmiorum consilia, quam ex Fortissimorum magnanimitate jus Asylorum fundatum, et Asylor rum jure respublicas primas Optimatium conditas esse, ut Libro priori diximus (\*), et heic latius dicemus: nec regna ex dominandi aviditate, sed ex humanitate protegendi infirmos adversum vim primum in terris orta. Quem gene-

- (1) In Geogr. antiq. lib. III, cap. XII. (2) De bello Jugurth.
- (\*) Cap. CIV.

stores fuere.

rosum majorum gentium morem Veneti Patres (a), qui eos plurimum referunt, diligentissime custodiunt: nam miseros, cae laus. qui vel ob magnas Regum inimicitias ad ipsos confugiunt,

Venetae Reipubli-

sancte in fidem recipiunt, et fortiter tuentur.

Ita qui Inclyti suas ad aras profugos in fidem recipiebant, ob hoc beneficium Fortissimi appellati ea significa-Fortissimi? tione, qua aliis utilissimi: quo sensu Fors Fortuna bona fortuna dicta, et hinc appellati Optimi, quod bonum sit quod Optimi. alios beat; unde Deus Optimus, qui prodest omnibus, et semper prodest; et bonus Vir Romanis Judex, qui alienae utilitati studere debet, non suae: unde vocabulum ipsum Judice unde? docet fortitudinem veram ad tutelam, non ad perniciem natam esse.

Cur Inclytt dicti

Vir bonus pro

Quod autem infirmi Fortissimorum, Optimorum auxilium adversus violentorum injurias implorabant, dixere Opem, a Ops Dea quae? recto Ops, quae vox una est ex infantis linguae monosyllabis, quam Latini, ut supra vidimus, post Fas, Graecis dictam Themin, secundum fecere Numen. Ex qua Ope tempori lata infirmi recepti hos Fortissimos, Optimos appellavere; quia sua infirmorum capita tuerentur, appellavere Patres, appellatione a Diis ad illos translata (b): qui mos Cur Optimi dieti

(a) Uti Herodoto tradente, lib. IV, apud Spartanos Optimatium quoque Rempublicam publice instituti Proxeni dicti, qui hospitum

curam cultumque haberent.

(b) Quae appellatio ante a Patribus translata suerat ad Deos, ut his in Notis sup. ex eadem rationis similitudine: prius Deos dixere tres? Patres, quia iis nulla erat in terris persona Patribus dignior: deinde, nihil usquam Diis dignius intellexerunt, Inclytos erronum servatores appellavere Deos; sicut postea, Regnis heroicis constitutis, Dii? quia super Regem heroici ordinis nihil in terris dignius intelligebant, clientes suos Inclytos appellavere Reges: cujus antiquitatis bellissimum extat vestigium in Achillis clypeo apud Homerum; ubi pa- Reges? terfamilias messoribus bovem comedendum dari jubet, qui cum sceptro describitur, et Rex diserte appellatur: unde fortasse manseit Graecis, quod Parasiti eos, qui sibi darent coenam, Reges appellarent, ut ex Comoediis habetur: et Romanis, apud quos clien. stiis Graecis? Cur Patroni Rotes suos Patronos mane salutantes, Reges appellabant, a quibus mani Clientibus Repostquam in forum comitati, vesperi domum reduxerant, coena dopas? nabantur, primo clientum obsequio in hunc comitatus luxum, et primis eorumdem operis in hunc cultum translatis, in summa Romanae gentis magnificentia. Atque haec omnia ab ea prima clientelarum origine, quod Inclyti receptis agros assignarunt, in quibus colendis de Inclytorum substantia vitam sustentarent, quam salvam cupiverant: nisi si vocabulum Rex natum sit in hoc rerum articulo Unde Rez dictus? a regendo, seu sustentando; deinde Rex ordinis dictus, qui in turbis cum plebibus sua ferocia ordinem sustentarunt.

Cur Dii dicti Pa-

Cur Inclytl dicti

Cur Inclyti dictt

Primi pastores Hinc sequentia conficiuntur: I. Reges, uti apud Homerum passim, gentibus Reges.

Romanis mansit, ut qui Patriam servassent, ut Camillus in sago, Cicero in toga, Patres Patriae appellarentur: quan appellationem ab Augusto traditam, sequentes sibi Principes Romani tanquam hereditario jure sumpsere; quod Augustus patriam bellis civilibus occidentem servarat; et ad hanc vetustatem antiquitatis doctissimus Poëta respexit, quum de Augusto cecinit,

> . . . Ille mihi semper deus ; illius aram Saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus.

Ratio duum ordiex quibus regna he-

Nam ut legem (1), quam Optimi receptis imponerent, sum jure divisorum, iisdem aequam probarent, dicebant, se ex ea Terra ortos esse, ac proinde sua esse auspicia, quia in Caelo suo capta; unde quantum Caeli solo imminet, tantum Romano Juré est in usu ejus, qui soli dominus est; estque illud, in solo cuique suo aedificare usque ad Caelum licet: item sua esse sacra, suam linguam, ac proinde scientiam sacrorum et legum suam; sua connubia, sua paterna imperia, suas gentes: atque haec omnia, quia in agros venerant alienos, quorum ipsi Indigenae, Ingenui erant; et sic ipsos unos heros, ac proinde nobiles esse: quando igitur infirmi salutis caussa in baec omnia aliena venissent, aequum erat, Prima Lex Agra- ut recepti agris adsignatis sibi ad sustentandam vitam, quam ria in terris nota. salvam cupierant, contenti essent. Unde assignatio postea Assignationis et Jurispatronatus praecipua in Jure Romano pars fuit; et in

rigo.

pastores populorum primo, et proprie hos Inchtos dictos esse, quod errones pascerent; deinde metaphoricos dictos pastores gregum, qui vere non pascunt, sed ducunt greges.

Cur Rez et Heros idem?

II. Atque hoc illud esse apud Homerum, in quaque civitate quot Heroës, tot Reges, singillatim in Ithaca Procos, in Phaeacia trede-

cim Reges, tertiumdecimum Alcinoum.

Primi greges bo-

III. Et quando primi in terris suere pastores hominum, necesse quoque est, prius suisse hominum, deinde pecudum greges: qui greges exinde mansere dicti operarum et Histrionum maxime, ut Unde greges ope- ex Comoediis habetur: et greges servorum, quorum clientes, ut alibi rarum, bistrionum, dictum, prima rudimenta suere: et pulcherrimam hujus antiquitatis

servorum?

notam servat etiamnum inter Latinos verbum segregare, quod pro-Segregare quid prie dicitur de meretrice vel concubina quae ab amatore dividitur: quia inter clientes justae nuptiae principio nullae suere.

proprie?

IV. Et primos Duces fuisse Inclytos, qui hos ducerent greges hominum: in quo ductu stat ex adverso praecipua clientelarum pro-prietas, nempe clientum obsequium: unde postea rerum ipsarum natura factum, ut clientes sequirentur ad bellum Inchtos.

Primi Duces clien-

idem?

Cur Heres et Dux V. Hinc perpetuo Ducum adjuncto Heroes ab Homero appellari.

(1) Quam Lib. priori, Cap. CXXVII, Primam Agrariam diximus.

doctrina de limitibus, unum e tribas agrorum generibus erat, qui assignati dicebantur: et recepti fuerunt tanquam Origo Receptorum. juris majorum gentium servi, sive servorum jure minorum gentium prima rudimenta. T. Livius haec partim non omnino tradit ex vero, cum neque illius simplicitatis, neque fortitudinis sit, ut natam e Terra sibi prolem ementirentur, quod vitium servile est. Rectius fortasse dicemus, Inclytos id verum credidisse; et diuturnitatem temporis in nes et Respublicae ea linguae et scripturae summa ignoratione, obliterasse il- mendacio fundatae. las primas terras a majoribus lectas esse; et ita vel falsas religiones non mendacio, sed falsa persuasione in respublicas promanasse; nequé, ut Livius ait, vetus urbes condentium consilium id fuisse.

Gentium Religio-

Atque de hoc Jure gentium intelligendi apud Livium sunt Patres, qui adversus Canulejum Trib. pl. legis Auctorem illustratur. de Connubio patrum, et plebis, dicunt: confundi jura gentium (idest majorum, quae Romani Patres sancte custodiebant): ea lege perturbari jus auspiciorum; eoque discrimine sublato, ferarum ritu (innuit exleges nefarios, quos diximus), promiscua connubia haberi, ut qui natus sit, ignoret cujus sit sanguinis. De his Inclytorum patribus accipiendus est Appius Claudius, Decemviri nepos, contra Sextium et Licinium perpetuos legis Auctores de Consulatu plebi communicando, inquiens: Patricios privatim auspicia habere, quae Plebei ne in magistratu quidem habent; quos supra diximus Patricios fuisse Auspices majores, et auspicia publica habere: quare Tribunatus plebis verus magistratus non erat; quia cum non haberet auspicia, nullum habebat imperium; ejusque vis omnis non in jubendo, sed in vetando stabat. Quae a Livio ad Patres a Romulo lectos, et multo magis a Junio Bruto conscriptos translata, tam densas Romanae Historiae tenebras offundunt, ut ex vero P. Decius Mus adversus Claudium pernegantem, Sacerdotia plebi communicari, cum stomacho dicat: Semper ista audita sunt eadem; penes vos auspicia esse, vos solos gentem habere: en Romae unquam fando audistis, patricios PRIMOS ESSE FACTOS, non DE CAELO DEMISSOS, sed qui patrem ciere possent, idest nihil ultra, quam ingenuos, hoc est e matre libera natos. Atque haec est ratio, cur alteri Famae apud Suetonium non assentiar, et verius putem Appiam Gentem cum Atta (1) sub Romulo venisse Romam; nam si, uti altera Fama fert, post Reges exactos venisset; ne-

(1) In Tiberio.

tius Rei Romanae.

que haec Appius tam audacter diceret; et Mus Appio, ut minorum gentium patricio id, quod gravissimum erat, Fundamentum to- exprobraret. Hoc graviter animadvertendum censeo; namque haec res erit praecipuum omnis Romanae Historiae, politiae et juris civilis Romanorum tum sacri, tum pro-

fani, tum publici, tum privati fundamentum.

His, quas supra descripsimus, rationibus, Tempore Obscuro Clientelae institutae, quas postea Romulus recepit (non, ut vulgo putarunt, instituit), et certis legibus distinxit, ac Patribus Romanis attribuit: et dictae sunt Clientelae, quasi Cluentelae, a verbo Cluere; unde Clientes, quasi

Cliens unde?

Cluentes metonymicos, caussa sumpta pro effectu, non a colendo, ut falso Connanus (1) ac Raevardus (2) putarunt. Et ita aliis alibi legibus Clientelae a majoribus gentibus fundatae sunt, et terrarum Orbis Clientibus frequentatus (a).

que gentium celebri-

Clientelarum ubi- Unde legis Romanos Scriptores Clientum mentionem facere praecipue inter Germanos Gallosque, deinde inter Hispanos, Paenos, Italos, Graecos, ut inter Athenienses id jus

muli.

Quid Applicatio erat, ut peregrini alicui opulento homini se applicarent Hebraeorum Fa- in Clientelam, ut Thais spud Terentium: et in Sacra Historia legis Abrahamum cum istiusmodi familia cum Regibus justa bella gessisse: cumque diserte non narret ex Dei mandato gessisse, recte conficitur, hoc clientelarum jure gessisse: ut clientelas ex jure omnium ferme majorum gentium fuisse, ambigi ultra non possit.

Clientelae in Latio ante Romulum,

Itaque Romulum eas a jure majorum gentium recepisse monere debet ille Livii locus, ubi narrat Potitios et Pinarios, quas tanquam ex nostra doctrina, Livius momentose, inclytas nobilitate familias appellat, Sacra Herculis Romam importasse: et Attam Clausum, quem nos paullo ante demonstravimus, sub Romulo Romam venisse, cum magna clientum manu venisse.

Clientelarum paret Operae.

Praecipuae enim et ferme communes Clientelarum leges tes duae, Obsequium erant Obsequium et Operae, Patri, Fortissimo, Optimo pro allata ope praestandae; ut jure obsequii Inclytum, quo vellet, cliens sequeretur (b); jure operarum, eas cliens

> (1) Lib. II, Cap. VII, n. 1. (a) In L. Testamentis, D. de R. J.

(a) Unde apud Homerum Graecus exercitus universus in heroes et plebejos divisus; ut a Romanis Historicis externarum gentium exercitus per earum Principes eorumque clientes descriptos legas.

Clientelae ex Ho-

(b) De quo praeclarus Homeri locus est, ubi Menelaus Telemacho dicit, si ipse et Ulysses Trojà domum incolumes ambo rediissent, decresse urbem condere, quo is cum filio et suo populo commigrasset, una illarum urbium, quibus ipse moderabatur, vacua relicta.

Inclyto quoque praestaret: ad cujus juris gentium majorum Clientela rudimenimitationem, servitute et manumissione a minoribus gen-tum, Jurispatronatibus introductà, leges civiles de obsequio et operis a liberto praestandis Patrono ob libertatis acceptae beneficium introductae sunt, et assignatio, quam supra diximus. Unde Ulpianus (1) clientes libertis comparat.

Sub his legibus obsequii et operarum clientes recepti conflavere familias, significatione nativa et maxime propria, dicta; quae hanc famulorum multitudinem sub unius patrocinio significat, proprie item famuli accepta voce, qua ministrum Famuli. significat; namque erant Patribus colendorum agrorum ministri: qui quia rem familiarem plurimam facerent, patrimonio, familiae nomen dedere. Atque ab his familiis Patressamilias proprie appellati sunt; ad quod exemplum prie dictus. postea conceptum caput Leg. XII Tabb. de Testamentis: Uti PATERFAMILIAS super pecunia tutelave rei suae legassit,

Familia proprie

Paterfamilias pro-

ita jus esto.

Pro hoc obsequio, pro his operis quisque cliens Inclyto De origine Feudopromittebat, ei ubi vellet, et quando vellet, se sistere: et rum. sic prima et monosyllaba vox orta, vas, vadis, communis Vas quid et unde? originis Latinis, Graecis Germanisque; Graecis enim Bác Bác. idem significat ac Latinis, nempe eum, qui in judicium vocatus vadere debet: Germanis autem Vass, prima Vas- Vass. salli appellatio fuit, unde Vassus, et Vassallus, et Wa-Vassus, Vassallus, dium pignus, et Invadiare oppignorare. Nam ejusmodi Wadium, clientelae quaedam majorum gentium minuta feuda fuere. Invadiare. Quare Elegantes Juris Feudalis Scriptores recte et pro hac Clientelarum et antiqua, quam natura ipsa linguae eos haec ignorantes do-dines excussae. cebat, origine, imprudentes feuda beneficia, Seniores Patronos, Vassallos Clientes, Homagium Clientelam, Fidelitatem Obsequium, militare servitium Operam militarem di- Militare servitium xere: quam etiam, republica diu libera, plebei Patribus Romanorum. publice praestitere, ut de suo aere militarent: unde in Jure Feudorum sunt Miles et Vassallus synonyma. Deinde mansit sola Obsequii obligatio, qua Clientes Attam Romam commigrantem secuti sunt: quae postea in republica libera in Ut clientelae rehunc morem conversa est, quo mane plebei togati ibant publica libera transquisque suum salutatum Patronum, ea formula, Ave Rex; ita namque in antiqui regni heroici memoriam appellabant: eumque ducebant in forum, reducebantque domum: quibus pro antiquo victu Patroni coenam dabant; pro qua postremo Sportulas dividebant. Atque bi Patronorum Co- Comitatum origo.

(1) L. Si vero, § 1, D. de iis quae deject, vel effus.

Curiae, Curtes.

Heroës , Viri , Barones. Ager, Possessio. Alauda,

Feuda.

tum.

rem ex clientelis or-

Laudimia.

Laudum.

Precariae, Census.

Fis.

Fred, Feida, Diffidare, Fida.

mites postea fuere Comites Principum; et Comitatus primi Latinae Originis Tituli Feudalium Dignitatum fuere. Et Atria Patronorum barbaris fuere Curiae, seu Curtes in re Feudali, Praetoria, seu Tribunalia Seniorum: et qui Optimi priscis Latinis gentibus, in re feudistica Meliores dicti: et qui Graecis Heroës, Latinis Viri, barbarice Barones, viri fortes, potentes, Optimates regnorum. Sed ex hac earum majorum gentium antiquitate, qua Ager erat Inclytorum, possessio Clientum, in re feudistica passim possessiones pro feudis accipiuntur; et Seniorum sunt Alauda, quae Allodia vulgo dicuntur, Feuda sunt Vassallorum, quae in re beneficiaria est summa rerum divisio; es Laudare Aucto- eadem fortasse origine, qua inter Romanos postea laudare Auctorem fuit in judicio vocare eum, a quo reus dominii caussam haberet; quae una ejus obligationis pars est, qua Patroni Clientes lite implicitos tueri in judicio debebant Ex eadem fortasse origine laudare Latinis, unde Germanis a los, sive lauds, provenere laudo, laudimia, laudum; nam laudimia est pecunia, quam novus Vassallus Patrono perdit in dominii agnitionem; laudum vero arbitrium sive ju-

contractus de rebus soli putarim, illum de re aliena possidenda pro libitu domini; hunc sub onere certae rei, vel Non ex Jure Ro- pecuniae domino in annos pensitandae. Igitur non ex scinmano Feuda, sed ex tillis Romani Juris Feuda, ut hactenus cum Oldendorpio antiquissimis Feudis Romanum Jus na- putatum est, sed ex his antiquissimis Clientelis, et Feuda, et Jus Quiritium Romanorum duxisse originem, ut Libro priori (1) diximus, jam satis liquido constat (a).

dicium, quo de Feudo caussa definitur. Hinc cum feudis natae Precariae et Census, quos primos juris gentium

Uti clientes pro vita et victu Patronis vades fiebant, ita vicissim Patroni clientibus suam praestabant fidem; quam vocem puto monosyllabam in illa infantia natam, Fis, cujus obliqui sint et Fidei et Fidis, quum significat nervum, qui xopon dicitur Graecis. Et fortasse inde quoque Feudum dictum sit a verbo Feed; unde postea Feida significavit capitalem inimicitiam, unde est Diffidare; et inde bellum (b): nam fida quoque barbarice dicta mansit, jus utendi aliena fruge, glande, vel pabulo sub certo precio constitutum.

#### (1) Cap. CXXIX.

(a) Nostra ipsissima in Homero feuda vide in Notis Libri prioris, ubi de Feudorum origine. (b)\* Quae vocis origo firmat prima bella fuisse Duella, quae pos

vernaculà linguà appellamus Disfide.

Ab hac fide forsan Herculem Romani Deum Fidium co- Cur Hercules Deus luere, et per Herculem fere semper jurare soliti. Et per Fidius Romanorum. Origo Juramento. Clientelarum occasionem prima eluxit Juramentorum reli-rum, gio, unde Romanis Sacramentum κατ έξοχην pro militari Sacramentum. dictum mansit. Jurabant autem Inclyti quemque suos non deserturum, proditurumve esse Clientes, quin eos docturum, iisque in eorum temporibus praesto fore. Hinc mansit gravioris sceleris apud Romanos fallere Clientem, quam hospitem, ut Sabinus tradit. Itaque ejus, qui Clientem desereret, proderetve, poena erat infamia; nam cadebat illa virtutis fama, qua eum cluere oportuerat. Quae poena di- poena. vina est, non humana, ut alibi diximus (\*), cum sit commune humanae rationis judicium, quod scelerata facta condemnat. Quod solum poenae genus Summos Principes mansit, qui in subditos ipsorum fidei commissos libidine, poena. avaritià, crudelitate grassantur, quam nullis potentiae viribus vitare possunt, quia quo gravius premunt, violentius erumpit. Atque ab hac vetustate Romani primum Patronos, qui Clientes fallunt, deinde Tutores, qui non ex fide pupillorum res administrant, postremo omnes, quorum fidei res nostras mandamus, et perfide in iis administrandis se gerunt, infamia notatos habuere.

Per Clientelarum occasiones coepere optimi feros homi- Unde divisio bones Deorum religiones docere, sive metuere, et vereri Deos: minum inter Sapiente de Postas Grove audis Philosophi et Haro in Postas from tes et Vulgus. et sic Poëtae fuere vulgi Philosophi, et Heroës Poëtae fuere, quales Orpheus, Amphion, Lynus; quem morem recepere Romani Patricii, qui Patroni Clientum plebem do-cebant jura: et prolato Imperio magnifice protulerunt, ut certae Familiae universas Provincias sub Clientelis haberent, ut Marcelli Siciliam, Catones Hispaniam, tanguam ut Provinciales Romana Jura docerent.

Eosdem in ruris artibus instituere: namque inter Occidentales, qui falsis religionibus fundati sunt, rustica prior prior (\*\*). pecuaria fuit, unde fortes gentes provenere: nam diu Optimos in lucis latitare oportuit, ut supra diximus; deinde auctis familiis agros culturae subigere; tandem gentibus conditis, qui agri arcifiniis limitibus, nempe monte, valle, flumine, primas gentes interjacebant, eo pecudes pastum misere; unde in jure familia pro patrimonio prior pecunia est: quo pertinet aureus sane locus, ubi Auctores prior.

Prima infamiae

Infamia perfidiae

Rustica pecuaria

Familia pecunia

<sup>(\*)</sup> Pag. 190. (\*\*) Apud Occidentales. Cf. p. 276.

Ager, Possessio, Latifundium.

Apud gentes nuptiæ

rant?

de limitibus definiunt agrum esse manu captum, possessionem vero late patentem fundum, quod latifundium dixere, quem initio non mancipatione, unde jus mancipi, sed ut Cur Orientales Oc quisque potuit, occupavit ac tenuit. Atque indidem Orien-

cidentalibus mollio- tales molliores, quia, vera religione, vel in falsas degenerante, pecuariam principio exercuere, deinde rusticam. Deinde Optimi suo exemplo clientes docuere, singulas mairimonio priores. habere uxores, et ita continentiam colere, et pudicitiam. Unde clientes animo conjugali, et uxorum custodià matrimonium, quod naturale dicunt, celebrare coeperunt : ex

quibus matrimoniis uno vocabulo et pater et mater dicti; Patres, Genitores, Optimi namque appellabantur Patres, eorum uxores Ma-Parentes quid diffe- tres; clientes vero, quia natura tantum tales erant, ab ipsa natura Genitores, qua sola certi sunt; et a matribus, quae natura certo pariunt, Parentes vocati. Itaque matrimonium inter plebejos erat maris et mulieris individua vitae consuetudo (1); Nuptiae inter Optimos erant viri et foeminae omnis divini et humani juris communicatio (2); quae desinitiones re ipsa aliae, pro eadem a Jurisconsultis Romanis habitae sunt; nisi sint a Triboniano confusae, quia jam plebi communicata erant omnia patrum jura.

Patres docuere vulgus religiones.

Denique ut Optimi ex Omnipotentis Numinis persuasione, se submisere Diis et Divino regimini, ita plebei er lege Potentiae, quam a meliori natura dictatam diximus, se Fortiorum Imperio submitterent; et ita auctoritatem, quam sub Theocratia habebant in solos filios, protulere in clientes; eosque hactenus exleges inchoavere ad civilia imperia mox futura ferenda.

Prima poenarum coërcitio.

Nam ex ea auctoritate prima poenarum, quae corpori infligerentur, orta est coërcitio, qua patres vinculis eos coërcebant, qui sibi obsequium aut operas detrectassent: et primum vinculorum in ea ruditate nervus fuit, ex qua antiquitate Terentius dixit,

Nervus pro carcere.

In nervum potius ibis;

pro carcer; et alibi,

Vide, ne ista fortitudo erumpat in nervum;

Fides pro nervo.

ubi argutatur de nervo arcus pertenti, et nervo carcere: et nervus principio dicta fis, unde mansit fis, fidis, quae Graecis xopon, et ad significandam fidem genus inflexionis mutavit, unde fide obligari, obligari nexu, solvere fidem,

(1) L. 1. D. De Rit. Nupt. (2) Ibid. solvere nexum: et fides pro imperio accepta in illis locutionibus implorare fidem, implorare potestatem, vim alie- Imperio. nam; in fidem recipere, recipere in potestatem, recipere sub imperium.

Pro potestate et

Ex quo majorum gentium Jure patresfamilias famulos Jus nexi fons omnis detrectantes agriculturam, nexos habebant; unde nexus, jui privatique detrectantes agriculturam, nexos habebant; unde nexus, juris Romani. us, Plauto, dicitur nervus in Poenulo. Quod jus postea a Patribus in debitores exercitum Romae et Athenis turbarum perpetua materies fuit. Quare caput de nexis Majoragius recte putabat, ut diximus priori Libro (1), non ex Solonis legibus in XII Tabb. translatum, quod ante eam legem Romae ex Livio id jus nexorum esset: dicti autem rationem ignoravit, quod ex hoc majorum gentium jure is mos abiit in XII Tabb. legem.

Atque hac ratione Patres sibi adrogare coeperunt hono- Honor divinus hures, qui hactenus Deorum proprii fuerant, quod soli Dii mano prior. habuissent hactenus Imperia: et'extitere primula Magistra- Magistratus initium. tuum initia, qui proinde honores appellantur, et proprie, ut Aristoteles notat, de Diis dicuntur. Idque egerunt Pa- Optimi medii inter tres, quod se Diis ortos, ac diversi a vulgo generis esse Doos et homines. putarent: quare Viri sunt appellati, qui idem Latinis sonant, ac Graecis H'emes ab eadem H'eme Junone, Aëris Dea, ab Auspiciis, quod ex Auspiciis, quibus divina Inclyti celebrabant connubia, nati essent: quod dat conjiciendum constantem super gentium mejorum moribus Romanorum politiam, qui Sacerdotes, Magistratus, Maritos jure et cum imperio in uxores, et Judices, appellavere Viros.

Ad hoc, quod narravimus, instar, quod principio Arae cujusque jus fuerat, ne quis profugus intra aram receptum laederet; totus ager aratro designatus arx diceretur, et Arx unde dicta? agri finis ara: unde arcere postea derivatum, ea signifi- Et Arcere? catione, qua Territorium dictum, quod postea ad posses- Territorium undo? siones quoque prolatum definitur, Universitas agrorum intra fines cujusque civitatis (2): in cujus verbi enarranda origine omnes praeter Varronem falluntur, neque ipse Varro omnia ex vero dicit. Scribit enim territorium dictum, quod Magistratus intra ejus fines terrendi Jus, nempe imperium habet; et terrere quidem submovere interpretatur; sed fallitur, dum submovere putat, quod Lictor submoveat turbam, ut Magistratui viâ cedat; cum terrere sit ab eo, quod Inclyti terrerent violentos, qui profugos intra aras receptos persequerentur, ex qua eadem origine ipsas

(1) Cap. CIV, \$ Idque est. (2) L. 239. \$ 8, D. de V. S.

Terras appellatas esse paullo inferius dicemus. Atque ea Unde Terra? Quae Inclytorum gloria l'

Postliminii origo.

ratione Inclyti glorià ceteris praestabant, qui quam latissimas haberent aras, suaque longe lateque paterent Asyla. ut Svevos narrat Tacitus, in eo gloriam collocasse, ingentibus terrarum spatiis submotos habere hostes. Atque hujus majorum gentium juris propago est postliminium jure minorum gentium introductum; quo ab hostibus capti, post suae civitatis fines regressi, priorem libertatem recipiunt: et vero nisi quis intra arces Imperii, quae hostem arceant, se receperit, is jure gentium postliminio receptus non habetur (1).

Duo rerumpublichosti.

Ita Clientelis fundatis, extitere duum ordinum, quibus carum ordines in- omnes stant respublicae, rudimenta, Inclyti et Clientes; illi sacri, hi profani; illi fortes, hi infirmi; illi sapientes, hi vulgus; ac proinde illi digni, qui heri essent, hi famuli: unde ordinibus omnino duobus omnis respublica con-

Respublicae ex pie- stat, altero qui imperat, qui paret, altero: et respublicae

tate et virtute ortae. omnes pietati, religioni, virtuti suas primas debent origines; namque ex Optimis et plebibus primum coaluere, ut inferius dicemus, qui rebuspublicis sedatis patres et plebes, motis vero Optimates et Turbatores dicuntur. Et prima illa generis humani divisio introducta, ut alii viri, alii homines essent, et viri essent, qui Graecorum heroës: unde Foeminae et mu- Romanis mansere vir, vocabulum dignitatis, homo naturae;

Viri et homines.

Optimi, Heroës

Et Optimi tertii ab homine Integro heroës fuere, Heinchoati Philosopho- roës, inquam, pudoris, continentiae, justitiae, fortitudinis, sapientiae, humanitatis, quas omnes virtutes colebant ipsa pietate: quales postea Philosophi suos Heroas fingere rationibus studuere. Quare Libro super. (2) dicebamus, si Juris beroici fun- jus majorum gentium Graece vertere quis yellet, ei dizzer βρωικόν, quam proprie tam eleganter dicendum esset.

uti foemina vocabulum laudis, mulier contemptus.

Conclusio hujus Capitis.

Et tandem rebus ipsis dictantibus (3), nullo mendacio, nullo consilio, nulla arte, sed solo pudore propudiosae veneris, et turpis victus, et falsa persuasione, Caelum Deum esse, et per auspicia hominibus imperare; Patres sua auspicia, suos agros, suos focos, suas aras, suum ignem, suam aquam, suum far, suamque adoream, suum fas, seu linguam putarunt suam. Atque ita jurc sacro auspiciorum jus publicum connubiorum, imperiorum, bellorum, sacerdotiorum; et privatum patriae potestatis, adgna-

(1) Grotius de Jur. Bell. et Pac. lib. III, cap. de Postlim. (3) Ut dicit Pomponius in I. 2, § Novissime. (2) Cap. CIV.

tionum, gentilitatum, ac proinde successionum, testamentorum, tutelarum et nexorum, religione conspersum et commixtum natum est; ut religione omnis respublica, republica omnes res privatae, religionis glutino cohaererent; ut religione sublatà, omne jus sacrum publicum privatumque corruere necesse sit.

Clientelarum characterem Poëtae fecere Herculem, et Hercules clienteeundem ludorum Olympicorum Institutorem, quorum pri-larum character. mus erat Pancratium, maxime spectandum ea arte, qua Pancratiastae se humi implicabant explicabantque; qua arte nexi significatio. Hercules vicit Antaeum, quem, cum vincere humi non posset, sublimem raptum interfecit. Hunc ludum dixere nexum (1); quo indito vocabulo nullum magis appositum inveniri potuit ad Clientes terrae nexos significandos. Ludi autem ab Olympo dicti, namque Caeli observatione coe-quid notarunt? pere Auspiciorum religiones; unde Hercules putatus Caelum humeris sustinere, uti Olympus et Atlas; et Atlas magnus Caeli Observator; et Atlas et Olympus altissimi montes, ad quorum fontes primi Pudici adhaesere. A lumontes, ad quorum fontes primi Pudici adhaesere. A lu- Cura ludis Olymoidis Olympicis Graecis coepit historia; quia ab Auspiciis picis incipit Graeca Historia? coepit humanitas; et celebris postea Graecis epocha Olympiades fuere; quia a Clientelis insigniores res humanae extitere; quarum monumento in Circo Olympico Ara statuta.

Sed rudiores, quam Graeci, Galli Clientelarum fecere Hercules Gallicus Herculem characterem, ut Libro super. innuimus, qui ca-clientelarum chara-tenulis ore emissis ingentem hominum turbam auribus catenatam sequentem, quo vellet, duceret: quem hactenus characterem Eloquentiae somniarunt, de temporibus quibus genus humanum infans nondum loqui, nedum eloqui satis

Hujus igitur tum celebratissimae rei gnarus Romulus, sedulus curavit in primis Aram dicare Herculi, eamque Historia quid notet? maximam appellavit (a): quod Eruditi harum, quas nunc scribimus, originum nec opinantes, in Livio tanquam exiguas res de Romulo memoraret, reprehendunt.

Has duas, quas narravimus, Theocratiarum epochas La-

tinis Aborigines et Evander excurrunt (b).

(1) Solin. et ad eum Claud. Salmas.

(a) Arae maximae historiam pro nostris Principiis enarratam a Corn. Tacito, vide Notam ad Caput XXXI, § Igitur.

(b) Itaque Evander character sit Aboriginum illorum qui errare destiterunt; et deinde per eam rerum seriem, quam narravimus,

VICI Op. lat. T. II.

Pancratium juris

Ludi Olympici

Aras maximas

Aborigenes qui?

Aborigines, ut Dionysius tradit, Auctores, Conditoresque gentis Romanae, Italiae Indigenae, ita dicti, quasi ἀβερρίγε-

fuere Optimi, qui heroicis regnis per Italiam agriculturà, arisque fundatis, demum operam dedere pasturae.

Aureae aetatis Mythologia.

Omnia quae ad hanc epocham referuntur, sunt gentium aureae aetatis mores. Et quidem omnes Philologi primam omnium aetatem auream dicunt; sed cur dicant, fugit eos sane ratio. Nam quid ab auro ea aetas dicta, qua aurum impura, ut aliae, terrae minera erat; et ejus purgandi ars nulla; et vel purgati et in splendorem redacti nullus usus agnoscebatur; ut sup. hoc Libro Thearcus auri a Cambyse sibi per legatos diu post eam actatem missi usum nullum agnovit?

Primum aurum messes.

Herculis,

Ut Nilus aurifer citra metaphoram omnem Nilus dictus χρυσορρόκες aurifluus; nam dictus?

mythologia.

Hujus aetatis aurum messes fuere, ex quarum seu coloris, seu charitatis similitudine, deinde aetate avaritiae et luxus metallum sic appellatum: pro qua mythologia hoc Libro et commode et facile explicantur aureus Sibyllae ramus, aurei capilli Medusae, aureus imber Danaës, aureae catenulae Herculis Gallici, aurea Her-Cur aetas aurea culis poma, aureum pomum Discordiae, et siquae alia. Nunc tanac actas Saturni ca. tum dicamus auream Graecorum actatem respondere Latinorum actati Saturni, qui a satis infra de Diis majorum gentium est appella-

Ditis, Plutonts, tus. Hinc illa aperiuntur, Dis thesaurorum Deus, et Dis idem, ac Pluto, inferioris terrae Numen, ubi Ceres, semen frumenti occul-Cereris, Proserpi- tatur: et Ceres in alio Graeco orbe Proserpina, quam Pluto in inferna rapit: a Dis et Dites et Ditio: primi autem Dites fuere agrorum cultorum domini: et ditio Latinis dictus ager, qui est terra dum aratro agitur; ut arvum eadem terra, dum seritur. Hercules autem inveniendorum thesaurorum Numen; quia primi Heroes invenere sata, quorum Hercules est character: et Apollo apud Plau-

tum in Aulularia furum thesaurariorum occisor: hoc est auctores Apollinis mytho- legum, quorum est Apollo character, uti lex est lyra regnorum dilegia. cta Poëtis; quae leges cum, qui noctu messes secuerit paverit, su-Qui primi thesauri? spendio adegere, ut cap. Leg. XII. Tabb. sancitum est: et sic primi thesauri proprie fuere messes, horrea, ut apud Plautum in ead. Aulul. thesaurus auri non pleonasmus, sed metaphora mera sit: uti

proprie primum aurum ferebat, messes. Deinde simili precio et Aurei velleris charitate, qua fuit primis gentibus frumentum, aureas dixere oves, tologia. ut aureas dominarum papillas Poëtae postremi dixere; principio quidem ob lactis, deinde ob pulchrarum lanarum usum: ut aureas oves Argis Atreus sibi Thyestem abegisse queritur; ut in Chalcide Prima poma, vel- Eeta, ad cujus arietis pellem profecti Argonautae; ut in Libia He-

speridae, unde aurea mala, idest ex antiqua lingua capras et oves aureas Hercules ad suos abegit: unde mansit, ut Homerus passim Auri idem ac fer- Reges appellet πολυμήλες. Nam sane auri precium, quod nunc bari preclum apud he- bet, diu latuit: nam Heroës Homerici id in precio tanto habent, quanto aes ferrumque in usum armorum: quod ex innumeris ejusdem locis conficitur, ubi in Regum thesauris promiscue narrat conditum aes, aurum et ferrum fabrefactum: et passim inter heroicas

Digitized by Google

vas ab erronibus: quod etymon Virgilius antiquitatis do- Et unde dicti? ctissimus probat, cum indocile et dispersum genus appellat; quae cum nostra de exlegibus erronibus historia con-

gruit.

Evander autem Pelasgicae Arcadiae Rex est somnium Evandri mythologia. Philologorum: ex communibus proprietatibus Arcas; quia Arcades glande vesci soliti erant, et pastionibus dediti; nam diximus post Rusticam inter Occidentales Pecuariam natam esse; unde Pana, pastorum Deum, propria religione colebant, et a pueris musicam docti; unde Virgilio (1)

> . . . . . . . . soli cantare periti Arcades . . . . .

quia primi homines rudi quodam rhythmo loqui coepere: Carmentae quidem filius Evander, quia Inclyti carminibus leges dabant, ut Mercurius Lyrae Inventor, non ob illud Philologorum somnium eloquentiam; sed quia Inclyti fuere primae agrariae legis latores, qua famulis parendi merce-dem dedere victum: Literas invenit; quia Poëtae Heroës characteres heroicos invenerunt: pulsis Aboriginibus, tenuit illorum loca, ubi postea Roma condita est; quia Inclyti erronibus Romanum territorium Asylorum ope purgarunt. Quidni igitur ut Arcades Graecis, quia antiqui hominum dicti, Arcades dicti Latinis sunt ab Arx monosyllabo infantis linguae, unde et Arcas et Arceo? cum qua nostra et Arceo. origine congruit historia quam de Evandro tradit Virgilius, a quo fertur

Ab Arx, Arcas

.... Romanae conditor Arcis;

ubi is innuit Pallanteum, nos verius accipimus antiquas aras, quibus postea Arx Romana successit, ut superius diximus.

opes numerans aurum, id cum serro consundit. Quare non est, ut ultra Philologi torqueantur, et cum magno conatu magnas nugas dicant, ut avaritiae Heroëm purgent, quod Diomedes ultro sua fer- Diomedis et Glaurea arma cum aureis Glauci commutare postulet, et nullo opposito ci mythologia. ultra precio commutet.

(1) Æneid. III.

#### CAP. XXII.

Tertia Epocha Temporis Obscuri, qua omnes respublicae fuere Optimatium, et ordo civilis primum in terris natus (\*).

Sed ut suis Clientibus singulis coërcendis quisque Optimorum satis firmum habebat imperium, nempe nervum, fidem; ita ut universos in officio continerent infirmi fuere. Igitur, cum, ut fert natura, Optimi in nexos aequo duriora exercerent imperia, et nexos ejus rerum status tandem pertaesum esset, et omnes una caussa ageret, conspi-Ex primis turbis rarunt ad libertatem, et turbam facere ausi sunt, nativa significatione, qua multorum rixam, ut rixa duorum turbam significat (1); ex qua turbatione primae plebes natae,

coortae Plebes. Turba. Rixa.

quarum proprium est res novas moliri. lgitur motis rebus necesse fuit, Optimos inter se Imperia communicare, et ita Divina Providentia, rebus ipsis di

Ordinis nativa ni- ctantibus, natus est Ordo Optimatium (a) ea ipsa signifignificatio,

- (1) Ulp. ex Labeon. l. 4. S 1, D. vi bon. rapt.
- (\*) Illustrat hoc capite transitionem primarum gentium a cliestelis ad heroicas Optimatium respublicas, ac typum generalem sistit historiae obscuriorum temporum, quam poeticis characteribus re-praesentatam agnoscit in mythicis, nec non in traditionibus de É-nea, qualis in sex Eneidos prioribus libris effingitur. Quae vero hic disseruntur, non sine aliqua repetitione, saepius referenda sunt ad ea quae jam in I Libro exposuit de tribus primordialibus elementis regiminis civilis, pag. 55-57; de legibus agrariis, pag. 64, 82; de proprietatibus reipublicae Optimatium, p. 73-75, 84, 122; de transitione juris privatae violentiae proprii majorum gentium, ad ju publicae violentiae a minoribus gentibus usurpatum 61-63, 66, 68-69

Minervae ex Jovis logia.

(a) Hujus historiae character est fabula, qua Vulcanus bipennis capite natae mytho- ictu gravidum Jovis caput aperuit, ex quo nata Minerva est: sub qua Mythologi altissima secretioris Sapientiae arcana involvi hactenus crediderunt, quae vix, excultissima Graecia, Platones decent: dicamus igitur horum temporum ruditati convenientia. Vulcanus character plebejorum, quatenus artes fabriles exercent, ictu feru Jovis caput; nempe secessione facta Ordinem regnantem, cujus character est Jupiter, ferit; eique caput seu mentem aperuit, ut na-Minerva apud Ho- sceretur Minerva, nempe Ordo Civilis, ordo Patrum, qui rerummerum fere semper publicarum Sapientia semper habita est. Quanquam apud Homerum bellatrix in Iliade; in Iliade Minerva fere semper appelletur modo praedatrix, modo bellatrix, modo urbium propugnatrix; qua appellatione Trojani obsessi eam invocant; et Minerva semper opponitur Marti, qui est plebejorum apud Heroës militantium character: et adest Diomedi.

catione nativa, qua militiae Ordines dicuntur; quod Optimates in ordine stantes ad speciem, et ad terrorem plebem turbantem deterruere: et qui omnium fortissimus cum ordinem regeret, significatione maxime propriâ, uno ex infantis linguae monosyllabis Rex dictus; et ita verus Sallustius, qui scribit, regium in terris nomen Imperii primum gnificatio. fuisse; et ceteri Historici, qui primos Reges a staturae pro- Reges creati? ceritate, dignitate oris et corporis viribus, animique praestantià creatos narrant.

Regis natura si-Ut primi in terris

Ita ex singulis fidibus, seu privatis Imperiis, Lyra com- Lyrae mythologia. posita est, hoc est Imperium publicum, cum quo Respublicae sunt fundatae; quae est Lyra Orphei, qua feras cicuravit, Amphionis, qua saxa in urbes composuit; a Mercurio inventa, Apollini tradita, ad quam concinunt Musae, nempe humanitatis Artes et Disciplinae, quas reipublicae debemus universas.

Ex eo enim Ordine a Regibus recto, et ex plebe primae Prima Rerumpurespublicae ortae sunt, quae ex Optimatibus et Plebe con-blicarum natura. stabant (a). Et respublica Ordo et Plebs primum dicta, uti Quid Ordo et Plebs?

qui Martem vulneret; et in contentione Martem saxo ferit: semel Prudentiae characterem facit, ubi narrat, Minervam ademisse Tro- Semelpro prudentia. janis mentem; qui equum dureum in urbem immisissent: ex quibus locis manifesto conficitur, Minervam esse characterem Patrum armatorum, qui sunt Sapientia Rerumpublicarum domi in concilio, in concione, in quam prodibant armati, ubi proprie dicta Pallas, foris in bello, ubi proprie dicta Bellona, utrobique in ordine, ac proinde utrobique Minerva.

# Regna Heroica fuisse Optimatium.

Et heroica Regna fuisse Optimatium, crebrae et gravissimae apud Homerum extant auctoritates: quarem omnium illa sit instar, ubi Jupiter edicit Somno, qui Agamemnoni dicat, ut cum omnibus co- Aristocraticum piis Trojanos oppugnet; quia sic decrevere Dii omnes, ad id a Ju- pud Homerum. none persuasi. Poterantne Graecae gentes Homeri tempore aliud formae regimen tribuere Diis, quam quo homines regebantur in terris? Quid si his falso divinis fabulis, ut alibi nobis est demonstratum, diu Graeci res ipsas humanas significarunt? Quae duo argumenta gravissime confirmat forma Spartanae Reipublicae, cujus Reipublicae Heroimores omnes Philologi fatentur antiquae Graeciae maxime fuisse ca. conformes; et onnes Politici docent, eam Regnum suisse Optima-tium. His auctarii loco accedat, quod Jupiter apud Homerum expendit hominum Fata bilancibus, et dicitur hominum Fata nosse, non definire; quin ipse Jupiter Fatis subjectus est. Ex quo loco dantur plura conficienda.

Regnum Deorum

Forma Spartanae

I. Heroum in Senatu sententias prima fuisse Fata: cui conjectu- Prima Fata quae? rae adstipulatur Fari et fasti dies, quibus Praetor jus fatur, jus certum, circumscriptum, immotum dicit; et Fabae ab eadem ori-

Quid Ordo et Po- postea, liberis civitatibus constitutis, Ordo et Populus, sive Populusque?

oulus, seu Senatus Senatus Populusque omnes respublicae dictae mansere. Sed rebus motis, redit prior civium divisio, qua qui reipubli-Quid Optimates cae statum tuentur, Optimates, qui res novas moliuntur, et plebs? Plebs appellantur. Quia Clientes severissimis Patrum in filios imperiis con-

Primae in terris secessiones.

suefacti metuere, et vereri Inclytos, hinc turbantes plebes Optimatium ordine deterritae, nihil ultra ausae, secessionem fecere. Necesse igitur fuit, ne Inclyti in vacua regna-Lex Agraria se- rent, ut plebs sub aliqua libertatis lege in priores sedes concederet, ut in plebis Romanae secessionibus legimus sa ctitatum: eam non aliam fuisse necesse est, quam ut ne-Nexus culturae xus culturae transiret in nexum dominii, ejus tamen cujus factus nexus dominii plebei compotes essent: cum enim ii auspicia non haberent, ex quibus possent jure optimo habere agrum; et ut haberent agrum, tamen auspicia habere non possent: uti jure

cunda.

gine verbi Fari, cujus diminutivum Fabula, quanquam mutata primae syllabae quantitate, quibus forsan principio sententiae ferebantur: et ita apud lingua rudissimos primum fari, mentis fuerit, nempe sententia.

Numerus aurea lectus.

II. Heroës sero intellexisse numerum, ut alibi diximus; et Reges actute nondum intel- heroum sententias in concilio bilancibus expendisse, cum numerare non nossent: atque id sibi velle bilances, quas Poetae appingunt Astraeae, quam aurea aetate in terris egisse narrant.

Ut Jupiter Fato subjectus?

III. Respublicas heroicas fuisse Optimatium, in quibus Reges Consilii decretis, sive senatusconsultis obligantur; et ita Jovem Fatts subjectum esse.

Reges heroici, perpetui consules.

IV. Heroicos Reges suarum Rerumpublicarum singulares ac popetuos fuisse veluti Consules, qui, pensitatis utrinque Heroum en tentiis, in illam majoris ponderis senatusconsulta concipiebant.

Prima pensitatio,

V. Pensitare rationes de his temporibus primo et proprie dictum et prima pondera ra- esse; et haec prima et propria rationum pondera in terris suisse.

tur.

Philologos tamen unus Iliadis locus in errorem induxit, ex quo Homerus illustra- putant monarchicum regimen Homero probari; nempe ubi pleben reditum in patriam adornantibus Ulysses dicit, neutorum domina-tum inutilem esse, et unum esse oportere Regem. Sed non videruni, Ulyssem sermonem habere cum plebeis, et sic damnare imperium multitudinis, nempe populare, seu libertatis statum: et in republica Optimatium fere plerumque unum esse Regem; et unum Regem Deorum Jovem, quem Regem Optimatium modo ex Homero ipso probavimus.

Catenae Homericae mythologia.

Nam quod Jupiter apud eundem Poëtam dicat, Diis omnibus # viribus praepollere, et experimentum offerre catenam, qua tem caelumque contineatur, quaque, si ab una parte Dii cuncti, ab alia is unus contendat, se eos universos ad se tracturum; id ad vim fulminis et auspicia est referendum, ut in hoc Libro infra et in Noti supra dictum est.

paturae sine auspiciis matrimonia celebrabant, et parentes non patres erant, ita quoque haberent naturale dominium, quod bonitarium Juris civilis Interpretes antiqui, possessionem vero Feudistae dicunt; quod dominii genus cum hominibus natum est, quod tandiu habebant, quandiu fundos occuparent; sed si inde exciderent, nullum ipsis ad eos vindicandos jus esset. Et ita lex ad eos lata, ut agros colerent sibi, sive haberent in bonis; qui tamen Patrum essent Optimo Jure, jure fortissimo: et ita apud Patres agrorum staret proprietas sive auctoritas, ut phrasi utar legis XII Tabb.; sed sub jure nexus; quod in plebeios tamen non ultra pro cultura exercerent, sed pro tribuenda sibi certa frugum parte, ex qua coepere primulum Patricii virtute majorum partis per ocium frui; quae semper et ubique ha- ocia, bita est nobilitatis nota praecipua: eam frugum partem Poëtae Decimam Herculis appellarunt. Atque hacc est secunda Lex Agraria, qua Libro priori (1) diximus fundatas primas Optimatium Respublicas (a).

Prima nobilitatis

Decima Herculea quid?

## (1) Cap. CIV et seq.

(a) Turbarum agrariarum Historia sabulae de Discordiae pomo tradita est; quae sane altius ab aureis Hesperidum pomis est exor- mo mythologia. dienda, si Hercules in alio graeco orbe poma, quod porro traditum posteritati mansit, ut in alio oves, ut nuper in his Notis diximus, ab Hesperia ad suos portasse enarretur. Nam sane aurea in Hesperidum hortis poma pro frumenti messibus accipienda sunt: quia de ridum mythologia. nulla planta alia verum illud, quae aureas radices, aureum truncum, aurea folia, aureos fructus habet: et in illa vocum inopia, messes debuere poma dici; quia cum antea nullos alios nossent fructus, nisi naturae, inter quae charissima poma, utquae hieme famelicis, quam nux et glans essent maturiora; deinde hos industriae fructus, messes ab eadem charitate dixere poma; et ut ab aliis naturae distinguerent, a colore aurea dixere; qua simili ratione, ut primi Poëtae messes fecere poma; deinde Virgilius antiquitatis scientissimus messes, aureum essinxit ramum, ut hoc Libro infra dictum est in Mythologia Eneae Virgiliani. Hesperides sunt Atlantis filiae, Unde aureue Enea qui caelum humeris sustinuerat; nam Deorum religione, ut alibi ramus? dictum, vel primae omnium artes natae, poma Draco pervigil cu-stodiebat: nempe terra squamosa, squallida, inculta, quae inter antiquos dumos, vepres, spinasque frumentum legi prohibebat; semperque vigilabat, quasi tempore non daretur sopori, quin usque, et usque silvesceret. Hercules Draconem occidit, ut alibi, igne extinxit Hydram, terram domuit, et poma, frumentum reportavit. Aureum autem Discordiae pomum sunt igitur agri culti; nam de iis agrariae turbae extitere: de Caelo demissum; nam agricultura Deorum religione orta est: de eo contenderunt Juno, Venus, Pallas; nam Venus est character plebejorum; Juno Regina, character regi i Ordinis, sive Optimatium; Pallas sunt Optimates in ordine; quia

De Discordiae po-

De pomis Hespe-

Primi in terris Legati.

Atque heic primum extitere Legati, qui sagminum sanctitate protecti ne ab infensis plebibus violarentur, sandi jure majorum gentium habiti; quod jus Fas Deorum passim Poëtae, Historici, Oratores vocant: et ii primi et s-Primi Legislatores gnificatione nativa Legislatores fuere (a), qui hanc legem

significatione nativa. agrariam ad plebem tulere.

Mercurii mythologia.

Hujus reipublicae characterem fecere Poëtae Mercurium, quem leges dedisse Ægyptiis tradunt: Atlantis nepotem; qui Caelum humeris sustinet; qui gentes religione fundarat: eundem Deorum ad homines legatum; qui primus a Patri bus agrarias ad plebes tulerat: petasum et talos gestore alatos, quod a Patribus, qui habebant auspicia, leges fer

Mythologia caducei. ret. Sed quid sibi velint duo dracones in caduceo uterque ad alterum conversi, pudet heic infirmissimas Philologorum referre rationes. Dicamus igitur ex nostris principiis, Draconem esse Terrae characterem: igitur significant, alto terrae dominium bonitarium, alter optimum, quorum ulum

que ad alterum spectat.

Tributorum origo.

Eam frugum partem, quam Poëtae Decimam Herculu dixerant, primitus conjicio vulgo dictam Tributum, quan vocem sibi genuit vocabulum Tribus, quam proprie de plebeis dici, Comitia Tributa satis docent, in quibus plebe Patribus suffragatione praepollebant. Sed postea, quin Servius Tullius instituit, ut non singulis optimis, sed pu blice aerario penderent omnes, dictus est Census, quen Athenienses per Δήμους describebant: erant enim Δήμου minuti populi Atticae, ex quibus populus Atheniensis conste bat, qui ad Comitia legum ferendarum Athenis convent bant. Unde Bernardus Segnius Graece satis doctus in wer-

in turbis agrariis Hastatorum ordo coortus est. Nam inscriptio-PULCHRIORI DETUR, et judicium Paridis, et inde Trojanum bellum, ex inobscuratione nativarum significationum a posterioribus Poets addita sunt: ut Plutarchus duos versus, qui extant in principio lis dis XXIV, in quibus solis ejus judicii fit mentio, ab Homero

pungendos existimet.

(a) Primi Legati suere primorum Patrum samiliarum samuli, di cti Homero zhouxes, qui apud eundem modo sunt heroum comites. modo epularum ministri, modo ministri sacrorum; sed ut plurimini praecones et nuncii gestantes suorum heroum sceptra: ex qua cri Unde legare in te- gine certe venit patribusfamilias Romanis verbum legandi in teste stamentis. mentis: rebuspublicis primum natis, primi publice Legati ipi le Legislatores proprie ges suere; et primi Reges proprie suere primi Legislatores, qui serent ordinis leges ad plebem: quibus apud Romanos successere Comsules, qui leges iu senatu deliberatas et conceptas tabulisque fer scriptas ferebant ad populum.

slamentis. qui?

sione Ethicorum Aristotelis Anuov vertit Censum, ut tantum sit Graecis respublica Δημοκρατική, seu popularis, quantum Respublica Demorespublica per censum instituta; cum census sit unicum cratica eadem ac ex ejus reipublicae fundamentum, in qua honores pro censu dantur. Quare Servius hac in plebem largitione (quae postea Patrum fortitudine et plebis magnanimitate modera- manae Historiae. ta, fuit caussa omnis Romanae magnitudinis) Patrum regnum afflixit, ut libertatis obtentu, uti solent, mox occuparet Tyrannus. Unde Patres contra eum Tarquinium subornant, qui, occiso Servio, mox Servii artibus usus, regnum in dominationem convertit.

Sed ut ad rem nostram redeamus, ab hac usque anti- Census unde dictus. quitate est, ut Census postea diceretur contractus, quo fundus alteri fruendus jure dominii pleno minoris datur, sub onere certae rei vel pecuniae domino fundi pensitandae.

Ex ea libertatis leges plebe cum Optimatibus compositae sunt, et jure Clientelarum in respublicas Optimatium prolato, duo corpora politica (a) intra una agebant moe- Duo corpora polinia, quae nullam aequi juris communionem habebant: nam tica in primis civiplebes naturalia matrinonia agitabant; natura parentes qui juris communioerant; qui nascebantur nati, seu filii, non liberi; sanguinis ne; necessitudine conjuncti, cognati, non adgnati dicebantur; fundos non jure optimo, sed in bonis habebant; ac proinde contractus de iis jure naturali celebrabant, quorum obligationes solo pudore starent; suprema elogia eorum fide, quibus essent commissa, continebantur; si ea deessent, cognatis deferebantur bonorum possessiones: haec omnia inter se privatim; publice autem, per legem obsequii prorogatam parerent Ordini, qui solus imperaret. Contra Patres sibi retinuerunt, quae jam habebant, Auspicia, agrorum dominium Jure Optimo, quod jamdiu ipsis partum per eam legem primum eluxit, ut a bonitario distingueretur; et quia habebant auspicia et agrum, sua hinc haberent Imperia; praeterea nomen, gentem, fas suum, suam linguam, ejus-

Lux affertur Ro-

(a) De quibus tres in Homero loci dissertissimis verbis; duo in In eadem urbe duo Odyssea; primus, ubi Telemachus irascitur Ithacensi plebi, et al. corpora nihil nequi TERUM POPULUM appellat; quod sibi in concione gravissimas Proco-Homero.

rum injurias quiritanti, mutus considat, nec Procos increpet, quando ii multi, Proci autem pauci sint. Secundus locus, ubi Eumaeus subulcus narrat Ulyssi, in insula Syria, sua patria, duas esse urbes, in quibus cives divisa divisim habebant omnia; et utrisque Ctesium Ormenidem, patrem suum imperare. Tertius locus est in Iliade, ubi Achilles queritur, Agamemnonem, erepta Briseide, sibi injuriam fecisse, tanquam Colono magistratuum immuni.

Rerum Romanarum Principia.

ut nata?

que scientiam; et per haec omnia digni, qui Diis accederent, haberent Sacerdotia; et privatim omnia inter se optimo jure agitarent. Atque haec duum corporum intra unas urbes diversitas, erit nobis fons Politiae, Historiae et Jurisprudentiae Romanae universae.

Et Patres divino vocabulo mansere dicti, apud quos tamen cunctos summa esset auctoritas, ut singulorum liber-Ordinis suctoritas tates, dominia, tutelae, ordinis auctoritate constarent. Quare sicuti homo ut natus est, statim cum libertate, et duabus ejus partibus dominio et tutela natus est; ita respublica ut primum constituta est, cum summa libertate, cum summo imperio, cum eminenti dominio extitit, quae cuncta Senatus auctoritate continentur, ut Libro priori satis abunde

Unde Patria dicta?

Et Respublica a praestantiori parte, Partibus nempe, Patria primum dicta est (a); et post pietatem Deorum patrise pietas successit, et pietati in parentes praeposita; quod Deorum religio majoribus patriam, patria deinde nobis certos

Ut enstodia Ordi-

nis nata est?

sum? Primae Curiae. Turris unde?

Unde Terrae? Orbis Terrarum. Cybeles turrita.

arcana. Prima Astutia. parentes dedit. Eo rerum motu intellexere Optimates, sibi, quia paucis,

adversus multitudinem cavendum esse; hinc quando edits Primae Arces quor in locis natura siti erant; ibidem arcibus se muniere; quae sunt munitissima habendi Senatus loca, quae dicit Cicero; primae, quas diximus, Curiae; et Poëtis sunt Regum Turres (b), nempe a terrendo dictae, ceu Terres; et forsan hae primae Terrae: et inde Orbis terrarum gentium universitas, quarum Cybeles turrita character. Tunc primum coe-Prima regnorum pere Regnorum consilia, sive Imperiorum arcana; quo spectat illud Sallustii de Tempore Obscuro dictum: alii corpus, alii ingenium exercere, quando A'oros urbs dicta, unde Astutia et Astuti vocati.

Reipublicae Opticustodia Juris.

Hinc praecipua reipublicae Optimatium nota fuit, customatium nota propria, dia legum; quam his artibus tuebantur, custodiendo fortiter mores, quibus suas gentes fundatas accepere; et sic habere jus in latenti, ut Pomponii phrasi utar; et jura manu regia ministrare exemplis, in quibus diximus consistere Jus incertum, quod Pomponius parrat: idque esse, quod Veneti servant et vulgo dicunt Caso seguío (1).

(1) Cap. CXLIX Lib. prior.

Unde patria dicta? unde respublica? Turris Regia.

(a) Res Patrum; ut postea Respublica, respopulica, res populi. (b) Ut apud Homerum non semel, sed praecipue ubi Andromeche, ut sciret de Hectore conscendit Turrim, in qua Regum concilium habebatur.

Itaque Patres clam publica decernebant; deinde plebis consilio advocato decreta evulgabant, quae sunt antiquissima Plebiscita uno S scripta, de quibus Libro priori (1) diximus: qua forma antiquissimas respublicas Aristoteles in biscita. Ethicis notat; et Heroica Regna (a) Homerus recta esse testatur: et exemplum Romanum in Horatiano judicio apud Livium Libro super. observavimus (\*).

Antiquissima Ple-

His temporibus Tyrannorum caedes laudatue, et Tyran- Cur priscis temponicidis statuae positae (b); quia ex arcano Ordinis decreto ribus Tyrannorum laudatae caedes? fiebant non aliter, ac nunc si justi Regis imperio subditus Regni usurpator subornatis percussoribus occidatur. Nam Ordo erat summa Potestas; Heroici autem Reges erant Ordinis lingua domi in legibus ferendis, manus foris in bellis administrandis. Neque sane putandus L. Junius Brutus turbidus populi Romani excitator, quum Regum ejiciendorum extitit auctor; neque talis tantusque vir ab eventu laudandus: necessarium enim est, ut ob tot caedes Senatorum factas, ob intolerandam superbiam, ob insignem luxuriam, Patres ejus rei Bruto auctores fuissent.

Indidem cum eae respublicae in eo starent, ut Ordo se a plebis tueretur, earum perpetua proprietas fuit, ut Im- matium proprietas, tutela Imperii stare. peria in protutando sua, non occupando aliena, regerentur: quarum rerumpublicarum heroicus character fuit supra nobis expositus Tanais: de quo tempore vere Sallustius tradit illud, sua cuique satis placebant. Quare illa Thesei Unus Graecorum non minor, quam ulla Herculis aerumna fuit, ut de eo manis Regibus aetradit Plutarchus, Atticos per minuta regna dispersos in quipollet. unam urbem Athenas cogere: et in Latio circa Romam tot minuti Reges et populi, ut intra ducentos et quadra-

Reipublicae Opti-

(1) Cap. CL.

(a) Nempe Regna, in quibus in concilio, quod dicebatur Beld, clam decernebant; in concione, quae dicebatur ἀγορά, decreta vul-

gabant.

(b) Quamquam in Homero nunquam statuas legere memini, quod et Feithius ante observarat. Dicamus igitur principio praemia tributa, deinde positas statuas. Igitur non mirum, si apud Homerum, Minerva, quae est character Patrum in concilio, contra Jovem Optimatium. bellum movere agitet, eum rata plus aequo studiosum partium Tro-janarum, quod edixisset Diis omnibus, ut eo bello a Graecis Tro-janisque porro agerent integri: is enim mos Auditoribus probabatur ex natura rerumpublicarum ejus temporis, quae Optimatium regna erant: et ea fabula Reges Heroici monebantur, ne Regiam potestatem in dominationem converterent.

Regna Homeri

(\*) Cap. CXLI.

ginta Regni Romani annos, viginti ferma regnis excisis et captis, non ultra viginti stadia Imperium Romanum prolatum sit.

Atque ex hoc primo minorum gentium jure provenitilla

Res repetere unde dictum.

Foecialis Juris formula, res repetere, pro bellum indicere: nam eo jure Regna, quia omnia Optimatium erant, ma in prolatione, sed in tutela Imperii continebantur: et belle Quae bella pura et a Diis primum orta, quae vere pura ac pia erant; nan ob repetitionem rerum raptarum, quae non restituerentur, gerebantur: quae postea jure recentiori gentium minorum, quoad certos justitiae externae effectus, ad bella omnia, quae a Potestate civili indicta gererentur, translata est; el quod erat fas gentium, postea fas nationum suit.

Jus violentiae privalae cussat.

Numque Patres in eo terris primo rerum motu rebu ipsis experti, singularia Imperia infirma, in una Potestale conjuncta praevalida esse; non ultra jus violentiae privale inter se, quod jus majorum gentium Libro super. (1) de Jus violentiae pu- finivimus; sed jus violentiae publicae, quod definivimus Gentes majores in jus gentium minorum (2), regnare voluerunt: et ita gente, quae majores fuerant, viriles stirpes in plures familias de visae, postea minores fuere plures gentes in unam civile Nomen pro stirpe, tem compositae: et nomen, quod prius erat commune | 15 gentilitium, deinde universi populi factum est, uti er ge Nomen pro populo. Nomen Romanum, pro populo Romano passim legis: Gens, Populus ordo; Nomen seu Populus ipse Ordo erat; Plebs autem erat po-Ut postea provin- puli accessio: ut Provinciae postea, non civitatis Romanat partes, sed accessiones fuere, ut recte Grotius advertit.

blicae valescit. minores traductae.

Clientes Dediticiorum rudimentum.

Etenim uti lege Agraria priore Clientes Dediticiorum rudimenta fuere, quibus postea Romanus victor, rebus ounibus, sacris, profanis, publicis privatisque sibi deditis, " tam permittebat, et operas, quibus se sustentarent, namque in agrum Colonias deducebat; quod jus vel in hosio ob gravissimas injurias judicatos, vel in victos Romani Imperii intolerantes exercebat: ita lege Agraria posteriore Primae Plebes ru- plebs rudimentum fuit Provinciarum, quibus Romani per dimentum Provin- victoriam jure optimo adempto dominium bonitarium sub vectigali relinquebant; et omnia inter se jure naturali pro communi generis humani captu tunc explicato transigere permittebant (a).

eiarum.

(1) Cap. C. (2) Cap. CXXXV.

(a) Ceteras turbas Agrarias, quae semper cum inselici pleber.

Sisyphimythologia. rum successu sactae sunt, significare videtur Sisyphus, qui in h ferno in planis camporum, ubi agebant plebei, saxum in sumu

Inde postremo cessere inter gentes vi exerceri privata jura, et successere illa violentiae imitamenta, quae Libro super. (1) diximus; et in primis ex morum custodia jus nexi, Quando Jura primancipiique abiit in celebre Jus Quiritium ab Eruditis om- vata violentiae iminibus tantopere excultum, neque hactenus quicquam intel-tationes sactae. lectum, nempe, ut Libro super. diximus (\*), Jus Patrum, jus Romanorum Hastatorum, qui Patres hastati in concio- Quirites Romani nem conveniebant: quorum nunc rectius dicimus, Miner- Hastati. vam domi, Bellonam foris utramque hastatam, poëticos Bellona hastata. fuisse characteres. Quin et Juno, propria Dea Optimatium, Juno hastata, di-hastata, unde Dea Quiritis, et quandoque etiam Quiris cta Quiritis. ipsa appellata, et Mars Quirinus: Heroës enim hastis pu- Mars Quirinus. guasse, et binas gestasse ex Homero habemus. Quem Ro-Hasia telum he-roicum. mani majorum gentium servavere morem, qui fortes bello spectatos milites hastis puris, hoc est sine ferrata cuspide donabant: quod primi Heroës hastis praeacutis sine ferro, nondum invento, armarentur. Et in exercitu Romano milites primi ordinis erant hastati; uti nunc observamus in Patres. moribus positum, gentem principem primum in agmine, primum in acie servare locum. Cetera de Jure Quiritium Libro superiore dicta sunt, et reliqua inferius dicemus (\*\*).

Heic tantum addamus, quod cum Quirites essent Patres Fundi Romani. in ordine, tales erant fundi Romani apud plebeos ex jure Quiritium, sive ex ordinis auctoritate, qualia feuda ex jure Seniorum; et auctoritas erat tanquam Seniorum assensus; Et Feuda compamancipatio autem, seu nexus traditio erat veluti relatio in rata. tabulas publicas, in quibus feudorum alienationes referuntur; quae relatio si non adsit, alienatio inutilis est; sive

Hastati Romani

monte promovere conatur; hoc est poeticas Regum turres occupare; unde semper in ima devolvitur, semper ad plana redigitur in ordinem plebejorum. Turbas vero de connubiis Heroum hominibus, seu plebi communicandis videtur significare Vulcanus, qui dum studet Jovem placare Junoni, hoc est, ut cum Junonis auspiciis Jupiter ad hominum uxores commeet, nempe ad plebejas, ab Jove irato Vulcani calce de Caelo, de Turri Regia dejectus est: quo casu ambobus pe-mythologia. dibus claudus factus, hoc est in imis plebejorum locis haesit: qui ob similitudinem dictus claudus prae summis locis, ubi habitabant Heroes: ex qua ultima antiquitate est illa Romana locutio, imo loco natus pro plebejo.

Vulcani claudi

Cur imo loco natus pro plebejo?

(1) Cap. CXXIV.

(\*) Cap. CXXIII.

(\*\*) V. Lib. I, Cap. CXXIII, CXXIV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXII, CXXXV, et Capita XXXI, XXXII etc. hujus Partis II Lib. II.

Liber Aureus Venctoram.

Actus legitimi. Jus civile commune

Communis Juris

Antiquorum.

aptius erat relatio in librum aureum, quem dicunt Veneti, quorum Optimatium respublica est; et etiamnum eorum ditio Dominium Venetum, Ordo LA SIGNORIA, Optimates I SIGNORI appellantur: eague in aureum librum relatio auctoritatem praestat, emptores jure optimo fundum, vel ae-

des, vel super iis emisse jura. Et ex jure nexi mancipiique, atque ex eo quod in tra-

infra gravius demonstrabimus.

dendo nexu, uti quis lingua nuncupasset, ita jus esset, quod postea recte in XII Tabulis relatum est (vidimus enim supra ex jure majorum gentium verba in promissis, juramentis, votis strictissime accipi) proveniunt omnes Actus legitimi, qui ferme omnes mancipatione transigebantur, summa verborum religione custoditi: iisque jus civile commune omnibus Latii Optimatium rebuspublicis contine-Interpretum error. batur: ita ut quod hactenus Jus a Romanis inventum, d Romanorum proprium habitum est, id omne ex majorum gentium jure sub Theocratia introductum, postea, rebus publicis Optimatium conditis, commutatum, eo pacto ju civile commune, sive minorum gentium factum sit: a quibus Romulus recepit, et Patres diu moribus observarunt; et tandem in Legem XII Tabb. abiit: quod hactenus visum tantum fuisse Romanorum; quia soli Romani Patre summa fortitudine praeter ceteras gentes id custodierunt, qua eadem virtute Imperium Orbis terrarum jure item majorum gentium, idest lege justae violentiae sibi fundarunt, et jure victoriae ceteris ademerunt, ut supra diximus, et

Cadmi mythologia.

Hujus Epochae character est Cadmus; a quo serpentis dentes per sulcos sati, nempe Inclyti aratores; mox in armatorum cohortes e terra emersi, coorti Patres hastati in ordine.

## CAP. XXIII.

De Diis majorum gentium ex nostris principiis mythologia.

Hactenus Historiam Temporis Obscuri, quae facem praclucet Juri majorum gentium, narravimus: ex qua historia habebimus veram sententiam de Diis qui majorum gentium sunt appellati; quando demonstravimus Tempus Fabulosum esse Temporis Obscuri Historiam; et Poëtas Theologos qui dem, sed civiles, non naturales fuisse.

Chaos igitur non elementorum, sed confusio sanguinum, quae sunt propria hominum elementa; nempe confusio nefariorum exlegum; deses, obscura, et athea, sine Dis.

Chaos.

Olympus Deorum sedes, qui majorum gentium nume-Olympus. rantur XII, et Olympici proprie dicti sunt; quibus Ara extrucia Athenis extabat; et qui of dodena simpliciter appel- Dii duodecim. labantur: Jupiter, Mars, Vulcanus, Apollo, Mercurius, Neptunus, Juno, Diana, Ceres, Minerva, Venus, Vesta.

Hercules Olympi humeris sustentator; quia Optimi, quo- Hercules. rum Hercules est character, fundarunt ซลัง ชิลฮิเซลัง reli-

giones.

Itaque ex Chao Dii et homines orti; et Heroës medii Ex Chao, inter utrosque origine caelestes; nam ex auspiciis nati, na- Dii Homines, Heroës, turá mortales: et ita ex Chao ab gentibus Mundus factus Mundus,

Diluvium universale, uti ante, et post id Gigantes, phy-Diluvium.

sicas Historias demonstravimus.

Deucalion cum Pyrrha uxore ex Themidis oraculo ve- Deucalion et Pyrrha. latis capitibus lapides post terga jactant, ex quibus nati sunt homines: Themis, divina poena (a), divina ultio, est Themis. Theocratiarum character, sub qua poenae consecrationibus irrogabantur: Deucalion et Pyrrha velatis capitibus, sunt primi homines, qui pudore propudiosae veneris et faedi victus cum foemina quisque sibi capta in lucos se abdunt: ex lapidibus nascuntur homines, ut ex iisdem ad Amphionis lyrae sonum Thebarum muri ultro coeuntibus construuntur (b).

Jupiter mens aetheris, sive Caeli superioris, Numen Caeli, quod Deum putarunt, voluntas auspiciis significata: fulmine profligat Gigantes, Terrae filios, qui fulmine, sive re-Gigantes. ligionibus victi se in montibus abdidere: quorum posteri se ex terris, ubi siti erant, natos esse putarunt; et ita finxere, Gigantes montes montibus superstruxisse, ut Caelo Jovem dejicerent: Aquila Jovi attributa, quae contra Titanes accinto haec avis Augurium futurae victoriae in Naxo tule-buta. rit, et pugnanti fulmina ministrarit; quia aves et fulmina Aves et Fulmina in Divinatione duo sunt observata maxime: et Jupiter Rex Divinationis materiae.

Deorum et hominum, et dator Regnorum; quod auspicis Japiter Regnorum prima Regna fundata. Et aquilam eburno scipioni imposidator.

Aquila regnorum tam Regium insigne divino cultu sunt prosecuti Ægyptii, heroicorum charaa quibus fortasse minores Assirii eundem accepere morem: cter.

Aquila Jovi attri-

(a) Et Themidem primam Dearum diximus sup. Libro et in Notis Them vocare, et dimittere consilium Deorum apud Homerum: quia ex logia. Themidis mythodivinae poenae metu gentes sub Deorum regimine rectae sunt.

(b)\* Lapides retroacti homines fiunt: nempe qui stupiui ame increare, disciplina oeconomica induunt humanitatem: ab qua ultima Pyrrhamythologia.

Lapis pro stupido. (b)\* Lapides retroacti homines fiunt: nempe qui stupidi ante sue-Dencalionis et antiquitate lapis pro stupido Latinis mansit.

nam et Pharaon Ægyptius, et Nabuchdnesarus Babylus id sceptrum gestasse narrantur: et indidem Thusci tulere in Italiam, a quibus acceptum institutum Romani Consules conservarunt: et aquilas vexillis pictas, et Trojani et Persae, et Romani postremo, Numina legionum coluere.

Aquilas etymon.

Atque heic rogo illos satis doctos viros, qui aquilae etymon a nobis allatum (1) non satis probare videntur; dicant, quaeso, quid sit, quod Romanorum tempore genus Aquiliferum tam ferax, ut ubique et passim observarentur, nunc vero tam rarae sint, ut in Regum atriis miraculi pene loco habeantur? Quodnam ab analogia rectius etymon fingi potest, sine quo vero, quod enarrat, Aquila quid cum aquula et aqua commune habet? An ab aquilo subfurvo colore dictam putemus, et non potius aquilum colorem ab aquila? Cur Jovi et non Junoni attributa, et attributa quidem cum fulmine, nisi quia sunt auspicia aëris superioris, ubi et fulmen gignitur, et quo aquila, sive omnes majores aves, ut accipitres (a), milvii, grues, evolant? Unde Jupiter mens aetheris, Juno aëris, qui a nobis spiratur, putata est? Quodnam legis fuerit etymon, cum leges ante omnem scripturam in terris latae sint. ut a legendo dici possent? neque primae leges Optimatium a legendis exemplis, quae nondum extabant; neque posteriores a legendis suffragiis, cum Duumviri, ut a Rege Tullo creati, eas ferrent, eam ducere possent originem. Si his omnibus fecerint satis, nostrum etymon improbent.

Legis elymon.

Juno.

Jugalis, Lucina.

Juno soror et conjux Jovis, quia inferioris Aëris Numen, sive inferioris Caeli (b), quod Deum putabant, Voluntas. Jugalis, quia auspiciis Optimorum nuptiis praeesse putabatur: et Lucina, quia certos ex nuptiis partus in lucem edere credebatur: cujus gloria fuit Hercules Optimorum character; quem duodecim aerumnis mandatis filium Jovis probavit: eademque ob has omnes rationes How Heroüm Dea.

(1) Lib. priori, ubi de primis legibus disseruimus (Cap. CXLIX).

(a) Quid quod apud Homerum nedum per Aquilas, sed per Accipitres etiam capta omina? et in Hieroglyphicis apud Valerianum illud, Humanum corpus cum accipitris capite?

· Jovis et Junonis mythologia.

(b) Sic postea accepere Physici: sed pro nostris Mythologiae principiis Juno soror Jovis; quia primae gentium nuptiae inter fratres sororesque fuerunt; quas Homerus in Eoli Regia describit: cujus characteris significatione obscurata, Jupiter et Juno habiti incestuosi.

Saturnus character Optimorum, qui primi sata invenere: Saturnus. et pro Tempore habitus; eique falx attributa; namque annos Optimi a messibus numerabant; unde illud, Tertia

messis erat (a).

Minerva Optimorum character, qui leges consultant; Minerva. cumque primae leges divinae et sub Theocratiis omnes divinae; hinc Minervam e Jovis capite natam (b) dixere: eadem hastata, ut vidimus; et Pallas, quae hastata quo- Pallas. que; character patrum hastatorum in concione; cujus Æ- Egis. gidi (c) seu scuto Medusae caput affixum, quod Cap. seq. characterem Imperii civilis esse ostendemus: et eadem Bel- Bellona. lona quoque etiam hastata, character Patrum hastatorum in bellis, qui et mens quoque erant bellorum.

Mercurium jam diximus, historiam esse primarum lega- Mercurius. tionum ad plebes Clientum, qui primas fecerant secessiones, et primam ad ipsos legem Agrariam tulisse, qua dominium bonitarium iis a Patribus adportavit, optimo apud Patrem manente: a qua parendi mercede fundi in commercio esse coeperunt; merx enim raonosyllabum infantis linguae vox est: et Mercurius mercatorum quoque, et lucri unde merces et comhabitus Deus; et Ægyptiorum legislator; inter quos saepe mercium. ob legem Agrariam turbae, et bella inter plebes et Sacerdotes orta. Heic addamus, caduceo animas Orco revocat, sive ab antiqua sylva, quae homines vorabat, ut qui incerta venere nullum sui nomen, nullam gentem relinquebant; et caduceo soporem immittere, hoc est pacare, quietare respublicas (d).

Inde Mercurius,

Dianam significare primas fontium religiones, priori Li-Diana. bro Actaeonis mythologia explicavimus. Actaeou.

(a)\* Et alatus; quia alae Patriciorum stemma fuere.

(b) Hacc interpretatio amice componi potest cum alia sup. in

Notis ad pag. 316 hujus Libri.

(c) Egidem primo et proprie Jovis dictam esse, et iccirco Jo- Egidis mythologia. vem perpetuo adjuncto ab Homero donari aegidam tenentem; postea obtinuisse, ut scuta Deorum ita dicerentur, scribit Natalis Comes lib. II, cap. V. Sed pro nostris Mythologiae principiis aegis Minervae, seu Palladis, seu Bellonae proprium scutum suit, ut in statuis, numisque postea servatum. Nam, Medusae capite affixo, est character imperii publici, ut infra hoc Libro dictum, quod in Regnis heroicis erat apud ordinem Heroum, cujus Minerva character est: divinorum autem characterum prima significatione obscurată, Homerus Jovem, alii Poetae alios quoque Deos aegide armarunt.

(d) Et Mercurium pinnulas in petaso, et talos habere alatos, Mercurii. quia est Heroum ad plebejos legatus: quorum stemma heroicum

alae erant.

Vici Op. lat. T. II.

Mars.

Non est, ut de Marte repetamus quae diximus, jure majorum gentium virtutem esse pugnandi pro aris; jure minorum, virtutem pugnandi pro patria; et belli quoque fortunam dictam esse (a).

Ceres.

Nec de Cerere (b), Agriculturae charactere; quae in infernum descendit, et iterum redit ad superos, ut significet sata terrae demissa, deinde in messes redire: Legifera, innuit primas leges fuisse Agrarias, quarum prior fuit de nexis culturae, altera de nexis dominii bonitarii, sive tributi.

Vulcanus.

Nec de Vulcano, qui significat Optimos, qui invenere

Venus.

ignem. Venus in mari nata Vulcani uxor (c) ob matrimonia

Amor. Gratiae.

aqua et igni celebrata. Nam Venus principio fuit pulchitudinis humanae character, quae deinde ab humanae ad universae naturae pulchritudinem a Physicis prolata est. Mater Cupidinis, qui dictus Graecis Ejous ab eadem ongine, unde H'ea, Juno et Heroës; eique Gratiae attributae comites, nempe officia civilis vitae. Unde Latini negocium, caussam, dixere gratiam. Nam quid Venus er &turno orta? nisi nata ab iis qui primi sata invenere. Cur ex spuma maris orta? nisi quod in maritimis urbibus humanitas maturius excoli coepit, in quas ab Ægypto vel Phoenicia coloniae deductae sunt? unde Honestas et Decor et pulchritudinem et nobilitatem significant: Venus Asiae Numen; ubi mox sub Monarchia sunt plebibus Par trum connubia communicata; et sic Europaeis non Jugalis, sed Pronuba.

Martis,

(a) Martem principio suisse characterem plebejorum apud Heroes militantium sup. in his Notis dictum: postea obscurata nativa gnificatione hujus characteris, acceptus est significatione qua heit.

Cereris, Veneris, (b) Quae in alio Graecorum orbe Proserpina.

logiae.

(c) Vide Canones mythologicos infra in his Notis. Heic tantum addo, plebejos, qui ex ferino cultu multum retinebant, prae Heroibus Thersitis mytho- qui jamdiu coeperant humanius educari, foedos esse. Hinc ab Ho-giae. mero narratur Thersites turpis, qui item ignavus, Achillis et Ulysis inimicus, Agamemnonis detractor. Is enim est plebejorum character, quorum mores sunt, esse insensos nobilitati, et iis, qui Homero decorum reipublicae praesunt, obtrectare: quare, ut ceteri plebei, ab Ulyse adversus Philologus sceptro pulsatur; quem morem retinuere etiam libertate a Brulo assertum. instituta Romani, qui, ut refert Sallustius in hoc Libro recitalus. de plebejorum tergo poenas regio more sumebant. Cum autem Plulologi hujus characteris significationem hactenus ignorassent, culpsvere Homerum, qui in gravissima fabula ridendam personam in-

duxisset.

Digitized by Google

Neptunus vero significat maris Potentiam, qua primae Neptunus. gentes polluere; et Tridente quatere terras, hoc est, suis

rapinis terrorem incutere terrarum ad mare accolis.

Apollo autem et Divinus et Cantor; quod Patres suas Apollo. leges auspicato ederent, et carminibus conceptas ederent; iisque prima vitae agendae oracula ederent: semper Juvenis; quia connubiis nomina perennantur; unde et nominum Æternator: lyrå insignis, qua et Orpheus et Amphion humanitatem fundarunt: et Apollo Musarum Deus, quae Musae. ad ejus lyrae concinunt sonum; quia lyra, ut supra diximus, est publici Imperii character, quo Respublicae fundatae sunt, quibus omnes artes ac disciplinae debentur: et Musae montis Parnassi, ac fontis Hippocrenis cultrices; Mons Parnassus, quia in montes primi gentium auctores concesserant; et fons Hippocrenes. ad fontes primi pagi constructi: et una ex Musis Urania, από του όνρανου dicta, a caelo; quia caeli contemplatrix; nam auspiciis prima humanitas instituta; deinde a doctis habita Astronomia: et Urania Hymenaei mater; quia auspiciis justae nuptiae inter solos Optimos celebratae: et Pegasus alatus equus ungula fontem legit; quia Patres primi Pegasus. equitandi artem invenere; et alae fuerunt Patriciorum in- Alae Patriciorum signia, quorum propria auspicia erant (a); unde Mercu-stemma. rio, Amori, Saturno alae quoque appictae.

Vestam postremo Saturni alii filiam, alii matrem faciunt; Vesta. Matrem cum Terram significat, cui in Senatu, nempe loco Optimorum Aram consecrarunt Athenienses, qui se Terrigenas dicebant, quod omnes Optimi se Indigenas putabant; et post terram fuere sata, quorum Saturnum diximus characterem: filiam Saturni ex Ope natam (b), cum Ops.

(a) Et auspiciis omnis Heroum nobilitas continebatur, ut dictum in Notis sup. de Natura Heroum.

(b) Ops eadem quae Terra, quatenus gentes continet: qua significatione Universitas nationum dicta est Orbis Terrarum; et plures dicti Terrarum Orbes, ut Orbis Romanus, aliique; quod illae locutiones satis confirmant, ubique terrarum, ubique gentium; nusquam terrarum, nusquam gentium, quae sunt promiscuae significationis: eadem et Berecynthia a Berecyntho Phrygiae monte; quia in montibus narravimus primos Optimorum constituisse lucos: et Rhea filia Caeli; quia in lucis de Caelo observare coeperunt: et Mater Deorum; quia ab Auspiciis provenerunt Deorum Religiones: et Cybeles Jovis Alumna, quem in Ida monte clam aluit; quia Optimi Lucorum secreto Jovem educarunt, Jovis religionem auxerunt: et Ops dicta ab ope, quam ab Inclytis confugientes ad ipsorum Aras implorarunt; et Bona Dea; unde Inclyti ab ea Ope Optimi dicti sunt: Turrita, cincta poeticis Regum turribus, quas diximus urbes

significat Ignem; quod Optimi se indigenas dixere, quum infirmi eorum opem implorarunt, ut contenti essent agraria lege, quam iis ferrebant, ut ipsorum colerent agroi pro victu. Plerique omnes eam referunt ad focos et aras publicas: et est primorum Sacrificiorum character, quae prima Optimi sacra fecere Diis; et sic non κατά λίξιν ab Hebraeo ducta origine, sed ex vero, potius Numinis cultum, quam Numen significat.

Ut majores gentes imprudentes agnorunt.

Sed heic aperte intelligere datur, ex ipsis gentium evim verae Divinitatis roribus vim verae Divinitatis iis imprudentibus erupisse: Caeli falsi Dei voluntatem Jovem, Junonem fecere Numina; virtutem consulendi Minervam, fortiu patiendi Marten, pacandi infensos Mercurium, industriae Saturnum, continentiae Dianam, honeste vivendi Venerem, legum danda rum Cererem, regendorum Imperiorum Apollinem, Desi Deasque fecere: quas sane res omnes divinas agnovermi. quum Deos Deasque fecere; et divina beneficia omnia est agnoverunt, quum utilia vitae inventa, Deos Deasque le cere (a).

> heroicas: Regnorum conciliatrix; namque ex Clientelis, ab Inche rum ope ortis, Regna Optimatium provencre. Hine Romani metre Romuli fecere Rheam, ut ejus Regnum Optimatium significaren et majorum gentium traditionibus, quo antiquius, eo augustius ir cerent: et ab ea magnam Divinitatis provenisse partem profesi-Magnae Deum matri, Ludos Magnos celebrabant.

(a) Hacc sunt Principia ex quibus tertium linguae genus is is

Notis, nempe falso Divinae tandem invenimus.

#### AD ORNATUM CAPITIS XXIII.

De gentium lingua divina.

Loci Homerici de lingua Deorum.

De gentium lingua divina quanquam sint apud Homerum im aliquot; primum in Iliade, ubi dicit Briareum ab Diis, Egent ab hominibus appellari; deinde avem memorat, quam Dii nominis χαλκίδα, homines κύμινδιν, tum in contentione Deorum, 1 his Xanthum, qui ab hominibus Scamander dictus; et Odyssea XII, bu vocare πλαγκτάς, vagas Scyllam et Carybdim; postremo amuleta adversus magicas Circis artes Mercurium monstrare Ulyssi, diele μωλυ Diis, quod nefas hominibus scire: tamen quia Plato satus certa de hac lingua Deorum, cujus in his locis Homerus memini disserat; ita ut Dio Crysostomus Orat. II, imposturae Homero perstringat, qui probare velit hominibus, se Deorum linguam (d lere: hac de causa linguam divinam nullam putavi aliam, qu' Auspicia, quibus Dii loqui hominibus credebantur. Sed cum Sche ferum de Philosophia Italica postea forte versarem, Cap. V, pas. 13-

Egyptiis lingua Porphyrii locum notavi, ubi refert, Egyptiis triplex linguae gos fuisse, epistolicum, symbolicum, et hieroglyphicum; ita ul ib lir triplex;

roglyphica, seu characteres sacri sive divini alii essent a symbolicis, seu per similitudines et metaphoras, quales sunt characteres Heroi- symbolica, epistoci; et tum sacri tum symbolici diversi ab epistolicis seu vulgaribus, lica: qui essent usui praesentis communis vitac. Cumque iidem Egyptii Quibus tres actres item Mundi aetates statuerent, Deorum, Heroum, Hominum; tates, Deorum, Heroum, rem altius vestigabundus, ex his nostris Mythologiae principiis in- roam, Hominum. veni, Divinam gentium linguam priorem heroica, ut heroicam vidimus priorem vulgari. Nam qui fulmine ab serina erronum vita deterriti Regna heroica fundarunt, quae quia Optimatium, ab ipsorum paucitate prae plebejorum multitudine, Respublicae paucorum sunt appellatae, sunt qui primo et proprie dicti

Mieroglyphica ,

Primae Respublicae paucorum diclae.

. . . . . pauci, quos aequus amavit Jupiter:

nam reliqua multitudo erronum, qui ab illa nefaria ferarum more vita fulmine non sunt deterriti, diu a violentis vexati, tandem, ut salvi essent, ad Fortium Asyla confugere, a quibus sub Agrariis legibus primum recepti, deinde revocati, adacti sunt perpetuo parere imperiis Optimorum. Igitur qui stupidorum hominum principio a fulmine excitati sunt, tunta eos Divini Numinis religio per- primis divina. vasit, ut ea aspergentes omnia, uti diximus Cap. XX, Part. poster. § Sub hoc, pag. 265, quicquid viderent, audirent, memorarent, crederent Joven: de quo tempore primo et proprie dictum illud,

Omnia gentibus

. . . . . Jovis omnia plena:

non aliter ac Peruenses, ut cum Acosta in eorum Historia sup. hoc Libro vidimus, omnia nova, magna, mira, qualia iis omnia videri necesse suit, crederent Deos. Ex qua salsa persuasione creditum est, aurea aetate in terris Deos cum hominibus esse versatos: quam ultimam omnium antiquitatum sapit Homericum illud, quod omnia sab eo dicantur divina, divina nox, divinum mare, divina innumera alia: usque ad Ulyssis subulcum divinum. Et principio quidem cum Deum omne putarent, Pan, sive omne, ipsis dictus est Deus: quam vocem primulum ex admirationis interjectione Pa, unde Pape Panis mythologia. postea mansit, natam conjicio. Deinde pro variis summi Numinis muneribus ac beneficiis principio duodecim fecere Deos, qui sunt Dii majorum gentium; deinde innumeros alios, quot summi Numinis in genus humanum innumera agnovere, ut item in dicto Cap. XX, § Sub hoc, pag. 265, dictum est. Ea ratione, cum putarent omnia, quae homines facerent, patrare Deos, ut d. Cap. XX, § Ita ex vera, pag. 265, dictum quoque est, Deos item characteres fecere, tium seu voces, seu quibus tanquam literis uterentur, ex quibus verba rerum compone- literas. rent, quas ipsi in humana societate agitarent: eoque tandem pacto verum illud fieri potest, primam hominum linguam naturalem fuisse, cum iidem Dii, qui uti elementa res ipsas, ita uti literae rerum verba componerent: quod gentes ex falsa hac persuasione quam diximus, Ada vero ex Scientia Dei infusa praestitit, ut Sacra nar- orationes, divina farat Historia. Ita quaeque prima gentium oratio, quaedam fabula di-bulae. vina erat: et ita verum dari Philologis potest, primos earum fabularum auctores, Poëtas fuisse Theologos, ut qui omnia per Deos Theologi? loquerentur, per Deos significarent. Ex quibus de falso Divina lingua dissertatis bacc conficiuntur:

Dii, primae gen-

Primae gentium

Ut primi Puetae.

Dei demonstrationes

I. Non impostură ullă, sed falsa hac persuasione res humana re-

ligione perfusas.

II. Cum hominum genere natam hanc rudissimam Metaphysican, homines in Deo audire, videre, sentire omnia: quod postea Metaphysica Philosophorum docet, homines in Deo ideas rerum omnim intelligere.

Contra Spinosam.

III. Ita ut, qui Deismum tenent, et omnia quae audiunt, vident, sentiuntre, Deum esse opinantur; intelligant, se pro Philosophia

esse rudissimos gentium.

Divinus Circulus.

IV. Omnem divinarum atque humanarum rerum Orbem ita peractum, ut primi hominum contemplatione, quae mentem ad sensa exereret, omnia Deum esse putarent; Christiana Metaphysica contemplatione maxime adversa, quae a sensibus mentem abducere, omnia, ut Theologi loquuntur, eminenter Deum esse intelligerent

Philologorum error

V. Metonymiam, qua parte Auctor accipitur pro opere, et exempli caussa explicatur, Ceres pro frumento, Bacchus pro vino, do omnibus omnium aetatum Philologis hactenus putatum tropuma Poëtis ornamenti caussa confictum, ex hac necessitate profluxisse, et tanta profluxisse, ut hae primae falso divinae voces ante omne humanas prolatae sint: neque sane Auctores pro effectis, sed ipsa res principio explicatas, Bacchum vinum ipsum, Cererem ipsum fromentum: deinde cum mentes cultiores ab iis rebus abstraxised Deos, tropum non hominum efectione, sed sua linguae sponu becum esse.

## CAP. XXIV.

Majorum gentium character, Æneas Virgilianus, VI libris prioribus descriptus.

Ex hac Temporis Obscuri Historia facile et commodum erit enarrare Æneam, quem Poëta antiquitatis doctismus, Heroicum majorum gentium characterem sex libris prioribus fingit: eoque Heroas, qui primas gentes, primasque urbes fundarunt, exprimit; uti Heroicum characterem minorum gentium, sive Heroëm bellorum, libris liprosterioribus describit.

Eneas proponitur Heros pietate insignis et armis; pietate gentem fundat, armis bella administrat: et pro hot naturae ordine prioribus libris describit Eneam pium, po sterioribus, bellatorem. Eneas erro, est genus humanum exlex: Veneris filius; nam primi homines ex incerto concubitu nati, sive genus humanum per terrarum Orbem propagatum ab Asia (a); ubi cito sub Monarchia plebibu

(a) Cujus numen Venus, ut alibi dictum.

communicata connubia: Invisus Junoni, quae connubia inter patricios custodit: novae urbis fundandae studio flagrat; sunt primi Heroës urbium conditores: et non sibi suisque, sed Diis urbem fundare studet; en Theocratiae sub Imperio Deorum: Auspiciorum et Oraculorum ubique maximus observator; primi Heroës qui divinatione gentes fundarunt: Penates Anchisae patri committit; sacris familiaribus imperia paterna constituta: et Dii Penates Neptunus et Vesta; aqua et ignis prima omnis humanitatis fundamenta: ad Æneam Troja excisa abeuntem magnus virorum, mulierumque numerus confluit, ejusque auspicium, quocumque terrarum abducere velit, obsequi paratus; clientelae auspiciis conditae: Dido et Eneas urbium conditores in antro conjunguntur; primi gentium fundatores venerem in propatulo vitant: Mercurius Jovis Imperio edicit Æneae ut Italiam capessat; Agraria lex, qua Jupiter Æneae Italiam assignat colendam sub imperio Deorum: a Sibylla jubetur ire in antiquam Sylvam; ingens Terrae sylva, quae a primis Heroibus per suas partes auspiciis capta, colenda suscipitur: aureum ramum evellit, quo uno avul- Quid aureus Ramus. so, alter non deficit; frumenti segetes aurei coloris (a), quibus demessis aliae cultură succedunt: non evellitur, nisi sinentibus Diis; quia cultura non prodest, nisi prosperante natura: aureus ramus ferendus Diti, qui inferior terra est, quae culta ditat respublicas: cum hoc aureo ramo Æneas ad inferna loca descendit, ut Ceres ad Inferos ire et redire dicta; nempe farris semen terrae demissum et inde enatum: sine aureo ramo non potest visere Anchisem, hoc est suos majores, neque suam posteritatem; sine eo quod certis sedibus haereat, et colat agrum, gentem non habet: Misenum inhumatum sepelit, Palinuro coenotaphium adornat; religio Deorum Manium ab Optimis incoepta, humanitatis proprie dictae principium: Offa data cerberum dat sopori; canina impudentia correcta: Successorum ordinem in Inferis noscit; gentes conditae sepulchrorum religione: ab eo Ascanius puer virtutem et verum laborem discit; disciplina oeconomica: omnis Æneae cura stat in Julio Ascanio: custodia familiarum et gentium.

(a) Vide latius Notas sup. de Aureae Etatis Mythologia, pag. 314.

#### CAP. XXV.

Quarta Epocha Temporis Obscuri, qua respublicae Optimo tium aut abierunt in Regna mera, et Patrum auctoritat omnis in Reges translata est; aut de Poenis primum latis legibus constituta; aut in populare Imperium dissipata().

Ubi autem ordo non ex ordine in republica agere, sed Prime rerumpu-extra ordinem quisque impotenter se gerere cum plebe blicarum corruptio. Optimates coeperunt; tot minuti extitere Tyranni, qui spetis Deorum religionibus, et fidei clientelarum obliti, que utrasque auspiciis sibi fundarunt, in corpora fortunasque plebejorum libidine, avaritia, crudelitate grassabantur: adversus quas cum oppressi ipsos Patres per eorum fiden nequicquam obsecrarent, ob quam adversus vim et injuns sese ipsis devinxerant; et sic cum Inclytorum, Virorum, Heroum fides plebibus nullo pacto prodesset, fidem poter tiam Deorum et hominum implorarunt, illa formula, quan hoc tempore primum natam conjicio, Pro Dii atque homines vestram fidem imploro: atque ea ratione turbis el secessionibus factis expresserunt, ut patres redigerentur in ordinem; cujus locutionis nativa vis est, divisos et turbalos in ordinem revocare; sed postea traslata est, ut significel, movere ordine, seu vulgo, Senatu ejicere.

pita.

Et sane stat pro utraque significatione ipsa rerum 12 Summa omnium tura, per quam duum horum alterum fieri, aut ex uvo rerumpublicarum ca que quid misceri necesse fuit : unum, quod ea multitudo, ut tot minutos dominos cervicibus excuteret, ad unum aliquem potentissimum confugisset, qui multitudine fretus, Patres omnes in ordinem redegisset, hoc est ordine ejectr set, et sic extinxisset Senatum, et omnia ad suum unius arbitrium revocasset, omnemque auctoritatem in sua Regis

> (\*) Conversiones rerumpublicarum Optimatium heroicarum boc Capite digerit juxta politicas ideas quas jam I Libro significarii, Cap. CXXXVIII, CXLI, CXLVI et seq., CL, CLIII et seq., juxta que notiones quae passim occurrunt ubi agit de Romanae jurisprudentiae progressu. Hae conversiones conspirant cum doctrina de climatibus, de qua obiter Lib. I, Cap. CXLV et Lib. II pag. 214-215. Suas de successione regiminum doctrinas Vicus in Scientia Nova adde modification et Talium paga pudificationum pagasini. valde modificatus est. Talium porro modificationum principia jas facile perspiciuntur in discrimine Cap. CXLIV et LXXIV, ac ub Romanam Historiam ceu typum proponit, quo nationum cursus indagari potest. Vide pag. 261, notas ad pag. 184, Conel. ult. \* passim, pag. 63, 99, 102, 113, etc. etc.

placita transtulisset: alterum, ut quis vir sapiens extitisset, qui consilio aliquo flagitiosum Ordinem aut legibus omnino submitteret, et sic quasi Senatum extingueret; ceu Theseus Atheniensium libertatem fundavit; aut ex parte legibus temperaret, uti Lycurgus, Zaleucus, Charondas suas Optimatium respublicas constabiliere, et sic nativa signi-

ficatione in ordinem Patres redegere.

Formae merae ortae, Optimatium, Regia et Libera; atque ex his tribus omnes aliae temperatae. Itaque eleganter dixeris, Ordinem, Reges, Leges regere cuncta. Nam Optimatium virtus in tot Tyrannorum vitia resoluta Reges Monarchicos fecit, ut inter Orientales. Alicujus Optimatis virtus mores antiquos, quibus Optimi regnum fundarunt, severissimis legibus revocans, Ordinem custodivit, ut Spartanis Lycurgus. Libertatem aut acumen gentis et praeclarorum sapientia virorum statim intellexit, ut Atheniensium et Thesei: aut ruditas per multa et varia malorum experimenta cognovit, ut Romanorum, uti Libro sup. diximus.

## CAP. XXVI.

# De origine et jure Monarchiarum.

Sed Reges, quibus Optimates magis suis ipsorum vitiis Regno depulsi, quam vi multitudinis dejecti, suis auspiciis, suis connubiis, ac proinde suis familiis, gentibusque, et indidem sua nobilitate, suis agris, suis imperiis, suis sacris, suis nexorum juribus concessere: summa religione consecrati, summa nobilitate insigniti, summo imperio protecti, sua domi vitae et necis in subjectos jura, sua foris jura bellorum et pacis, sua agrorum dominia, rerumpublicarum omnium, quas vel per subjectos gererent, auspicia sua, suam reipublicae vel per subjectos bene gestae adoream fecere: et sic respublicae mere monarchicae sunt constitutae; quae unius utilitatem, salutem et gloriam spectant; in cujus unius vitâ, utilitas, salus, gloria gentis a Monarcha rectae continentur (a). Et hi Monarchae, sive Reges meri Jus Monaschae

Jus Monarchicum ssertum;

(a) Hisque rationibus obsequium, quod cum clientelis erga In-Obsequii Historia. clytos primum coepit; deinde Optimatium rebuspublicis natis, a plebibus erga Patres perseveravit; tandem a populis universis erga Reges Monarchicos stetit: quae nunc proprie dicitur erga Monarchicos stetit: quae nunc proprie dicitur erga Monarcham fidelitas subditorum.

in infinita potentia, nullis legibus, nec, nisi uni Deo reddere rationem, adstricti, liberrimo suo arbitrio, quod ex natura Monarchiae juri naturali conformatur, quanquam Monarcharum vitio quandoque juri naturali adversetur, omnia regunt: neve cives sua unorum invidia peccent, omnes continent in officio: et ita auctoritas Patrum in unumquenque Monarcham universa concessit; cui quicquid placet, sive animo legis condendae constituit, legis habet vi-

Eaque ratione, ut qui ad Aras confugerunt, quia in illo statu exlegi, in quo genus humanum impium et flagitiosum in sui exitium corruisset, nisi ab Inclytis recepti essent, salvi esse non poterant, tanquam servorum quaedam rudimenta (a), sub imperium venere inclytorum; ita deinde Optimates huic summo imperio cessere Monarchis simili item jure, ac si jure minorum gentium regna belli jure

quaesissent.

Antiquissimum ante publica bella. Grotii principia firmantur.

Atque ita jus regnorum monarchicorum antiquissimum assertum puto: quod Grotius in genere intellexit; sed in specie non agnovit: qui duas ejus juris monarchici caussas statuit; alteram, si qui bellum gerit, suo aere gerat; quod antiquissimis illis temporibus accommodari non potest: alteram, si qui in imperium veniunt, aliter salvi esse non possunt; quod de antiquissimis Monarchiis neque is neque alius unquam existimarunt, neque existimare sane potuerunt; qui omnes ex errore omnium temporum vetustate firmato putarunt, prima Regna, citra hanc necessitatem, populorum consensu nata esse: quod dictum sit contra Gronovius ad Gro- Gronovium, qui in suis ad Grotium notis hujus doctrinam

tium perstringitur. convellere, sed satis infirme, conatur.

Peculii historia.

(a) Et cum ea quidem proprietate, ut clientes peculium possiderent, patrimonium, Patrum proprium non haberent: quod et ratio suadet; nam qui laxiori clientes lege, quam filiifamilias Heroum haberentur, quando nihil praeterquam vitam salvam cum Inclytis pepegere? et pulcherrima Homeri auctoritas confirmat in Odyssea; ubi Eumaeus, Ulyssis subulcus, Ulyssi ficto erroni narrat, se possidere Mesantium, absente clomino, seorsim a domina, et Laërte, quem inter Taphios suis facultatibus emerat; quae est ipsissima peculii natura, quam Juris Interpretes definiunt, servi vel filiisamilias naturale patrimonium, ut Theophilus, sive, ut alii explicatius, quod ii a rationibus paternis vel dominicis seorsis habent.

#### CAP. XXVII.

# De Legum poenalium origine.

Quomodo autem leges sint natae, ex quibus Optimatium ordines aut sunt temperati, aut prorsus extincti, est modo

explicandum.

Nulla plebibus erat cum Patribus contentio juris; nam Principio plebi cum Patrum erat jus omne sacrum, publicum, privatumque; nesia juris nulla. que plebes iis quicquam detrectabant : plebium erat vita, libertas et bona, sive agrorum commoditates, quas industrià et culturà parabant. Has circa res plebes de vi et injuriis Patrum querebantur; et adversus vim et injuriam jus aequum postulabant (a). Igitur vis et injuria erat adimenda a corporibus et rebus plebejorum.

Omnis injuria ad haec duo genera revocatur, damnum injuriarum genera et malum; damnum rebus, malum hominibus datur: hinc duo, Damnum, Maduo prima poenarum genera in terris nata, duplio et talio: lum. pro damno injuria dato duplio, talio pro malo: quo utro- duo, Duplio, Talio.

que poenae genere utuntur Decemviri in XII Tabb.

Antiquissimis enim mortalium rudibus aequalitas simplex Talio rude poenae prius innotuit: ex qua Justum Pythagoricum extat, a Py- genus.

Justum Pythagothagora, qui Zaleuci praeceptor fertur, appellatum: ita ut ricum. qui damnum injurià dedisset, aestimationem reponeret, et

tantundem poenae nomine daret.

Circa malum injurià datum Rhadamanthes primus talionis. poenam invenit; cujus rei fama apud Inferos judex est con-primus humanarum stitutus a Poëtis: quamquam enim injurians idem pati, ac injurià affectus, ac proinde malum ex aequo et sons et insons reportare videatur; tamen in exigenda talione reus plus mali referebat, et saepe pro sanabili malo necem; cum tundem mali est? nunquam tam exacte ad normam malum reddi posset, ut idem vulnus, ex. gr., idem os fractum, eadem curatio sequeretur: atque hoc periculum, erat tantundem, in quo poena stare aestimabatur. Postea vero poenae geometrica ratione, seu duplici commensu expensae sunt; quam acutiora ingenia ex jure naturali explicatiori in leges importarunt.

(a) Ut postea fuere Romae Juris certamina inter plebem, Patresque, primum de Tribb. plebis creandis, tum de aequando Jure, deinde Connubiis, porro de Imperiis, postremo de Sacerdotiis plebi communicandis, ut infra hoc Libro dicetur.

Rhadamanthes poenarum inventor.



Leges poénales de mno prieres.

Sed ex hactenus narratis vides, leges poenales de malo, malo, legibus de da- legibus de damno priores fuisse; nam lex talionis a Rhadamanthe, lex Duplionis a Pythagora coepit: unde judicia publica privatis antiquiora. Et hunc ordinem natura dictat, ut Legislatores prius deterrerent cives a delinquendo exemplis; deinde legibus judiciariis delinquendi occasiones praeciderent.

Cur in rebuspublieis Optimatium se-verissimae poenae?

Itaque Patres experti satis cum periculo, per injurias singulorum Optimatium, primis plebium secessionibus, quae primae seditiones, seorsum itiones, proprie dictae fuere, suum Imperium pene concidisse; et id paucorum esse, et adversus multitudinem obtinendum; ideo severissimis in re-Minos primus in- buspublicis Optimatium poenae sancitae. Quare Minos, primus, qui inter gentes fertur, legum inventor, a quo historiam legum Tacitus exorditur, apud Plutarchum in Theseo, quamvis commendatus Hesiodo, tanquam Jovis amicus Crudelitatis notatus, et necessarius (a); tamen apud Tragicos Poëtas ob crude-Spartanae leges litatem pessime audiit. Unde Spartanae leges nimis durae Platoni et Aristoteli visae; leges Draconis, qui statum Optimatium reposuit, sanguine scriptae dicebantur; vel Patricii Juvenes, atque adeo ipsius Bruti filii, qui libertatem Regiae Romanae Romanam fundavit, apud Livium legum Regiarum rigorem praenimium queruntur; ita ut Tyrannum, quam suos paren-XII Tabb. crudeles tes Optimatium Reges malint: et poenae legis XII Tabb. vel jam constabilita libertate sancitae, ut crudeles et inhumanae a Favorino apud Gellium incusantur.

ventor legum.

durissimae.

Draconis sanguine scriptae.

severae.

et inhumanae.

Aut fide aut juris Imperia.

Namque Patres, ut in posterum omnem vim privatam necessitate constant adimerent, et fidei, ac juris necessitatem civibus facerent formidandam, quibus duabus rebus severum constat Imperium; aeris alieni fidem, judiciorum sanctitatem, testimoniorum religionem poenis severissimis intenderunt. Dat id conjicere lex XII Tabb. quae obaeratos dissecari, judices pecunia corruptos ultimo supplicio affici, de saxo dejici falsos sancit.

In rebuspublicis prudentia Spartana.

Cumque ex ingeniorum ruditate scrupulosissimi essent ver-Optimatium Juris-borum, ut supra diximus (\*), hinc natura rerum ipsa factum, ut judices conceptas juris formulas strictissime sequerentur: unde in rebuspublicis Optimatium regnavit Jurisprudentia rigida, quam Libro super. (\*\*) placuit Spartanam Cur Minoi legisla- appellare. Quare Minoi legislatori additus a Poetis frater

tori Rhadamanthes additus judex?

(a) Et Homero, Jovis confabulator.

(\*) Pag. 285.

\*) Pag. 116, 117.

Rhadamanthus, severissimus judex; ut quod severae leges caverent, judices strictissime sequerentur (a); quod doctissimus antiquitatis Poëta significare videtur eo versu,

.... Movet urnam Minos,

qui tanquam Praetor judices sortiatur, iisque formulas dictet. Atque hac ratione summa severitas legum poenalium, quae in rebuspublicis Optimatium latae sunt, fundarunt na-civilis. turà conjunctas, et Ordini juris auctoritatem, et plebi hanc juris aequi adversus injuriam libertatem: nam non distin-

guebant, Patricius ne an plebejus fecisset injuriam: immo ob id ipsum non distinguebant, quia a Patriciis natae pri-

mum erant injuriae.

Ea aequi juris de vi et injuriis communione, plebes civitatum partes factae sunt, et civitas sive respublica hac civitatis pars factae formula, Patres et plebs, mansit significata: eaque libertas adversus ipsorum patrum, nedum aliorum plebejorum injurias, plebibus mercedi parendi imputata est. Exinde etiam plebei caedes, tanquam aequalis, perduellio dicta est. Quare illud in Romana Historia mirum; quanquam Patres habe- ria observandum. rent plebejos vel aetatem nexos in carcere; unde seditio semel Romae orta apud Livium; tamen in tot Patrum cum plebe certaminibus, a Patribus plebejum legis occisum neminem. Atque indidem criminum accusationes publica judicia dicuntur; cujus rei effectus non caussa est, ut quivis dicta? de populo ad accusandum admittatur: ut bello indicto cuivis civi fas est, hostem occidere. Nam juris auctoritate constituta, uti privati asserunt dominium rerum suarum vin-tur publica auctoridicatione, ita Ordo, seu Potestas civilis, vindicat publicam auctoritatem legis actione: ita ut legis actio ita in genere Legis actio genus: accepta sit vindicatio seu tutela auctoritatis; qua si tuetur cujus species; auctoritatem juris publici a criminosis, qui eam publice laeserint, dicitur Imperium; quo lege agere dicitur Lictor, Legis actio publica; cum de capite civis rei supplicium sumit: et id est, quod a legibus dicuntur crimina vindicari: sin autem tueatur au-

Fons aequitatis

Ut plebes primum

In Romana Histo-

Publica judicia cur

Quomodo vindica-

(a) An ab hac primarum legum poenalium severitate summa, et De Homeri ceciin iisdem exercendis rigore nimio, primi Poëtae, sive primi Legis- tate conjectura. latores caeci dicti: quales Tiresias Thebanus et Demodocus Phaeax ab Homero narrantur; quod nullum personarum respectum, seu, ut dicunt, nullam acceptionem haberent; unde forsan mos Areopugitis in tenebris ferre sententias: eaque appellatio postea praestantias Poetis manserit, ut inde ipse quoque Homerus caecus posteris traditus sit?

Legis actio privata. legis actiones in specie; quam Pomponius narrat primam juris civilis, nempe Romani partem. Quapropter Auctorita-Legum imperium tis civilis partes extitere duae, legum Imperium et Juriset jurisdictio. dictio: et omne jus privatum utilitate, est publicum aucto-Notandum. ritate; quod idem est, quod juris privati cives habent usum, Potestas civilis habet dominium. Unde omnes qui in leges peccant, privatim reponunt restitutione, vel praestatione;

publice luunt poena, vel mulcta.

apud Romanos;

Hunc ipsum naturae ordinem haec res apud Romanos Natura judiciorum servavit: nam principio legis actio nihil aliud significavit, nisi executionem poenae in facinorosos, uti dizn Graecis ac-Prius nata publica, cusationem significavit. Id tradit Livius in M. Horatii judicio: quod mansit postea, ut formula accusationis et poena lex diceretur; ut reus legis Juliae de Adulteriis, damnatus lege Cornelia de falsis: et quanquam lenitae vel exasperatae sint primarum legum poenae; tamen ex iisdem legibus

rei accusari damnarive dicuntur.

Diu post privata,

tium,

De privatis autem caussis diu actiones Romanis ineditae; tantum cives in officio continuit prima poenarum, et judiciorum primis legibus edicta severitas: qui mos gentium tandiu servatus Romanis, donec Lex XII Tabb. lata est. Mos primarum gen- ut tradit Pomponius; antiquissimus ab Aristotele observatur in Ethicis, qui tradit vetustissimas fuisse respublicas, in quibus de jure privato nullae proditae leges, ne cives temere aliorum sequerentur fidem, et eorum temeritas rempublicam litibus inquietaret: quod inter Graecos ex parte Ex parte servatus servatum, qui pecunia praesenti commercia agitabant; unde illud, Graeca fide mercari; et ex parte apud Romanos, apud quos ex nudis pactis non datur actio.

Graecis, Ex parte Romanis.

Postremo quo omnis vis privata a republica abesset, vel justis violentiis a jure majorum gentium introductis ordines rerumpublicarum quasdam violentiae imagines jure civili Qua ratione vio- communi, seu minorum gentium moribus induxere: quod in ea rerumpublicarum forma necessarium, et ea aetate

facile factu fuit; necessarium quidem, ut quamminimum a moribus, super quibus gentes et regna heroica fundata erant, abscederent, sed hoc non tam consilium, quam natura fuit; qua et facile factu fuit: nam seculo poetico, homines ad imitationes naturâ ipsâ facti erant, ut supra diximus de Poëseos origine: quorum characteres Orpheus et Amphion, et heroës et Poëtae et rerumpublicarum Fundatores dicti sunt: et diximus, Jus civile commune minorum

lentiae imagines introductae?

gentium fabulam quandam et imitationem Juris majorum gentium, atque adeo Poëma quoddam fuisse (1).

Atque is fons et origo fuit omnium Actuum legitimorum, Fons actuum legiquibus uni Patres inter se jus optimum agitarunt: quorum timorum. solennitates ex rigore summo, quod tunc regnabat, religiosissime quoque servabant: unde Graecis olim a jure vox ducta solemnitatem significat; quod Romanis postea in libertate vel sub Principatu omnia ferme ex jure naturali agitantibus mansit, ut significaret solennitatem, quâ etiam contemptâ, res utiliter agitur. Atque his rationibus Jus optimum verâ violentià a majoribus gentibus fundatum, factum est jure civili communi a gentibus minoribus Jus Juris optimi prooptimum his duabus proprietatibus praeditum; altera qua prietates duae: est maxime solemne, altera, qua est maxime certum, sive Solennitas, maxime necessarium; et ob id est solemne maxime, ut sit Necessitas.

maxime certum, maxime necessarium (2).

Hoc tanto legum poenalium rigore, tanta judiciorum publicorum severitate, tanta actuum legitimorum religione, vis privata de republica adempta est: quod fieri non poterat, nisi in unam vim quaque privatà majorem omnes privatae violentiae concessissent, quae singulos coërceret. Haec Legum imperium vis quâque privatà major est legum Imperium; quo jus quid? optimum jure majorum gentium ex vi justa corporum abiit Justa vis corporum in jus optimum jure civili communi ex vi justa animorum; ad vim animorum transmissa, genuit ita virtus, quae jure majorum gentium fuerat vis corporis Jura. ratione temperata, qua suas res quisque manu tuebatur, facta est vis animi, seu juris, quod animo haeret, qua quisque res suas lege parat, lege conservat. At legum auctoritate tanto terrore firmata, Ordo Patrum, qui in certami- Ut ordo corporum nibus cum plebe existebant, erat Ordo juris majorum gen- factus ordo Juris? tium, qui eminebat vi; factus est Ordo civilis, qui emineret legum auctoritate, sive Juris civilis dominio. Atque ut ex Agrariis firmatus Ordine juris majorum gentium natae primae leges, nempe ordo corporum. Agrariae; ita ex legibus dein poenalibus confirmatus est Legibus poenalibus Ordo civilis, seu civilis Potestas, qui ut legibus est consta-firmatus ordo civilis. bilitus, ita legibus conservatur; et reipublicae forma eo Rerumpublicarum propius ad genus divinarum rerum accessit, quo altius se Ordinum, Legumextulit; ut civilis Potestas ex coitione corporum, qua in cursus. primis cum plebe turbis nata est, fieret consensio animorum; atque haec esset lex ipsa, quam Papinianus eleganter communem reipublicae sponsionem, et Aristoteles divine, mentem affectionibus vacuam definivit.

(1) Lib. priori, Cap. CLXXXII. (2) Ibid. Cap. CXXVIII.

Medusa mythologia.

Hujus Epochae, quantum ad Optimatium respublicas legibus poenalibus constitutas attinet, character fictus Medusae fabula, ex ceto marina bellua orta; haec est navis quae transmarinos postea in plebem receptos exponit: pulcherrima et capillis auro simillimis; sunt plebejorum uxores, et messes, quae sunt aureus ramus, quem Virgilius cecinit: ejus forma et potissimum auro capillorum captus Neptunus in Minervae templo cum ea concubuit; Patres qui non amplius, ut montani, sed ut maritimi plebejorum mulieres in arcem abducunt, eoque messes plebeis ereptas comportant: inde Pegasus natus; Patricii minorum gentium e plebeis mulieribus orti: qui postea in Parnasso monte Hippocrenem fontem aperit, de quo Musae bibunt; nam minorum gentium aevo disciplinae humaniores inventae: et Pegasus alatus; quia Optimi artem equitandi invenere; et Alae stemma Patriciorum, ut supra diximus: Minerva hinc irata Medusae crines, quibus maxime amatori suo placuerat, in angues mutavit; haec est mens Sapientis Optimatis, qui legibus poenalibus Patricios inertia corruptos ad agrorum culturam convertit: deditque, ut omnes eam aspicientes in lapides converterentur; ut poenarum metu plebejorum mulieres con-Chimaerae mytho- trectare, et messes rapere exhorrerent. Perseus dictus Hercules alter, qui ut Hercules multas aerumnas tulit; inter quas in alio Graeco orbe Bellerophon, quasi Βεληφόρου, Sapientiae conciliator, Pegaso invectus Chimaeram occidit, ut ille hydram, Cadmus serpentem, Apollo Pythonem: et ima Chimaera, Draco erat; anguis, serpens, quo genere plana terrarum ab Diluvio diu humentia abundare necessse fuit: media Chimaera, capra; quia in editioribus terris necesse quoque erat ut agri essent, et pascua (a); unde naturâ ipsâ in edito primae urbes fundatae: summa Chimae-

logia.

Persei mythologia.

ra, leo; quia inde etiam necesse fuit ut cum in jacentibus terris dracones viverent, in editioribus homines agerent, ferae in summis saltuum laterent: et Chimaera flammivoma; quia e venis silicis inventus ignis: Perseus Jovis filius; hic sapiens, fortis quoque, pietate ductus reipublicae Optimatium, quae auspiciis primum fundata est: ab Jove genitus, nempe ex auspiciis: aureo imbre in Danaës gremium decidente; genitus nempe ex Optimis, qui messes colligebant; ut messis aureus Ramus Virgilio: et in turri genitus; in arce, quas Poëtae Regum turres dixere: Mercurii talaribus indutus; legibus poenalibus latis, Agrarias firmat, et

(a) Vide Not sup, de triplici hominum vita ex Platone et Homera

sic mercedibus plebejorum cavet: et falcato ense accepto; revocatis ad falcem patribus: Palladis scuto; quae est character Patrum in turbis cum plebe natis, ut in eo repercussam Medusae effigiem salvus videre posset; severis exemplis ordo servaretur: cum ipsa, anguesque sopiti essent; cum Patres ocio inertes, et in vitiis jacerent degeneres, agros non amplius colerent: interemit; extinxit privatas violentias: et guttae sanguinis decidentes per solitudines in serpentes mutatae; severissimis poenis agri, qui jam deserti erant, iterum culti a Patriciis: Medusae caput aegidi affixum; id Imperii civilis symbolum, ut diximus: quod hostes conspicatos in saxa convertit; quia ubi disciplina civilis domi severo imperio continetur, ibi armorum imperia sunt foris hostibus formidanda.

Haec historia alibi fuit, Mars nudus, Patricii degeneres, e mari, sub quo latebat; cum Venere, cum plebejorum mythologia. uxoribus, a Vulcano, Optimatibus, qui nuptiarum sacra custodiunt, rete jaculo retractus, factus ludibrium Diis, capti et enecti. An hinc gladiatorius ludus, ex Retiario et Gallo; et Gallus non Senon, sed plurium et vilium uxo-origo.

De Vulcani rete

Ludi gladiatorii

# CAP. XXVII. (bis)

Traduces per quos Jus majorum gentium in Jus minorum traductum est.

Ita violentiae privatae sub Theocratiis metu Deorum modeste habitae, in violentiam publicam traductae sunt; ho- Traduces duo, rum duûm traducum altero, aut infinito Regum, aut crudeli legum imperio: tantae molis erat, contemptis Deorum arbitrium, Severum religionibus, genus humanum in civili societate continere! imperium.

Liberum Regum

Namque ubi Deorum religiones spretae sunt, poenarum humanarum terrore genus humanum in societate continere ipsa natura docuit: qua ex Divina Providentia, rebus ipsis Primis Reguis modictantibus, cum primum plebes Patrum injuriis oppressi, narchicis jus asser-Deorum hominumque opem implorarunt, Reges illico extitere illis plebeium implorationibus, tanquam collatis suffragiis creati aut fortissimi Viri, qui cuncta moribus corrupta ad se unos emendanda revocarunt; a quibus Monarchiae primae in terris sunt constitutae : aut Viri sapientissimi, qui legibus poenalibus antiquos mores, sive respublicas Optimatium ad sua principia reduxere.

Vici Op. lat. T. II.

rum maritus?

Jus creandorum mum natum.

Et ita plebes tum primum sibi Reges creare coeperunt, Regum plebibus pri- qui mos gentium a Romanis receptus, perpetuo servatus est: nam quae Livius super ea re in Interregno Romuli narrat, est vulgaris traditio veris falsisque commixta.

Rudimenta Plebiscitorum.

Inclamationes autem et obtestationes sub Theocratiis celebratae, docuerunt Plebiscita, quibus Plebes adessent tanquam testes, qui facta testarentur, de quibus Reges con-Plebiscita ejusdem derent jura; ac Plebiscita ejusdem naturae, et in Regnis naturae in Republica meris et in Regnis Optimatium, ut Libro priori (1) diximus,

Optimatium mera et

in mero Regno. nata sunt: et pieviscitis principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio principio princ nata sunt: et plebiscitis principio privilegia irrogata; et pri-Prima plebiscita in Republica libera din mansit: et ex prima origine leger agrariae leges suere. agrariae plebiscita, quibus scirent plebes, mercedem pa-

rendi sibi a Patribus constitutain (3): et plebiscita suere leges, significatione, qua, ut Libro priori, plebes unde se Leges dictae exem- cessissent, elicerent, et in urbes reducerent: et leges fuere exempla, quae mansere poenae asperrimae in reos edite, quae ceteros summe deterrerent (4): atque hae leges or-

pla.

candis utilitates.

dinem confirmarunt: et ex ordine postea leges severissimae dictae.

Legis de corpori-

Quare quanquam inter Romanos lex de corporibus obsebus obseratorum se- ratorum secandis nunquam exercitam esse memoretur; 10cesse tamen est inter gentes Romana priores dictatam esse; cujus unius terror, et industriam et frugalitatem et fdem, cum queis tribus bonis animi artibus omnes antiquos mores in rebuspublicis Optimatium, quos postea longo seculorum excursu obtinuerunt, felicissime revocavit.

Prisci legumlatores in se vel in suos exemplis auctoritatem

runt. Lycorgus.

Zaleucus.

Charondas.

Brutus.

Sed has leges primi Legumlatores, aut in se ipsos, aut jure patriae potestatis in suos exercuere. Lycurgus, accepto suis legibus vindica- a Spartanis juramento, ut tantisper dum rediret, leges a se latas servarent, ne ultra rediret, ultro mortem oppetiit. Charondas legislator Thuriorum, cum contra legem, quam tulerat, ne quis armatus in concionem veniret, ipse rure rediens imprudens peccasset, admonitus legis ab eo, qui proxime sedebat, eidem gladio incubuit. Zaleucus Locrensis legislator filium adulterii compertum ex sua lege oculis orbari damnarat; cumque tota civitas ob virtutem et merita patris poenam filio deprecaretur; precibus victus alterum sibi, alterum filio oculum eruit. Simili exemplo Brutus ordinem reposuit, cum filii contra legem, cujus ipse auctor fuerat, de Regibus non restituendis, conjurassent, refortissimus Consul, pater infelicissimus in domus orbitatem

> (1) Cap. CL. (2) Cap. CXLIX. (3) Cap. CXXVII. (4) Cap. CXLL

cos securi percussit. Quod Virgilius antiquitatis nunquam satis admirandus in Didone legislatrice expressit, quae Re-Dido.

gum externorum connubia multoties dedignata, cum in Ænea morem gentium corrupisset, se ipsam interemit.

Hisque exemplis Clientelae legibus poenalibus prolatae sunt, ut veri Optimates plebibus patrocinio essent, non op-utilitates. pressioni: et Regibus mos traditus, ut sua sapientia et fortitudine humanam naturam corruptam emendarent; et ita natura regnarent natura Philosophi: et traditus mos patribus, ut omnibus privatis rebus, et vitâ ipsâ patriam haberent potiorem; quando eorum respublicas Legislatores sive filiorum, sive adeo suo ipsorum sanguine restituerunt; et documenta plebibus edita, ut patribus essent obsequentissimae, qui de suis ipsorum filiis passim edebant severissima exempla: et per haec omnia tum patres, tum plebes libertatem haberent quam charissimam: cumque libertas ipsis corporibus haereat; inde factum ut priscis bellis liberos occumbere, quam vivere servos mallent: quae Principia Romanae omnia a Romanis recepta, erunt nobis principia omnis Ro-virtutis. manae virtutis, ut demonstrabimus.

Ejus severitatis

Per has rationes Imperio publico constituto, Jus majo- Jus violentiac prirum gentium, seu violentiae privatae regnare desiit; et vatae in jus violentiae privatae regnare desiit; et vatae in jus violentiae publicae transminorum coepit, quod est jus violentiae publicae domi im- formatum. perio legum, foris armorum; quae res nobis Quintam et postremam Temporis Obscuri Epocham dabit.

Hoc publicum imperium constitutum, inter Graecos fuit Imperii publici chaaliis Gorgonis caput; lyra, aliis Orphei, aliis Amphionis, racteres heroici. aliis Apollinis, quae adsonans ad legum carmina concentum excitavit humanitatis; rudius Gallis fuit Hercules, qui ore, hoc est verbis legum, non ultra manu, catenulas in hominum aures, disciplinarum sensum, non in corpora injicit: Hetruscis severius fuit Fascis virgarum, quae securim (a) mediam et eminentem cingunt: a quibus insigne

Imperii receptum conservavere Romani. Haecque est cate-Catena Homeri na (b), quam per summam sublimitatem Homerus fingit quid significet?

(a) Sed in has publici Imperii genesi, mansere Patribus jus vi- Notandum de oritae et necis in silios, et jus nexi in clientes, ut diu custodiere Ro- gine Feudorum et mani: et sic cum ipsa primarum rerumpublicarum natura Feuda Juris Romani Quicoorta sunt; ut Patres omnem vim privatam ipsi inter se pares ritium privati. summo reipublicae Imperio submitterent; quam ipsemet vero in suos subjectos, nempe filios et clientes exercerent: quod summe notandum arbitror pro Feudorum origine, et Jure Romanorum Quiritium privato.

(b) De qua multa in hoc Libro et Notis.

e Caelo demissam, nempe auspiciis et religionibus, Orbem terrarum constringere, hoc est genus humanum cum Diis, et inter se domi forisque consociare; non autem cotenam caussarum, ex quibus naturae necessitas constat; quam vix postea summa sua ingeniorum subtilitate Stoici intellexere; et ex necessitate juris, quam gentes dixere Fai, ipsi Fatum appellarunt, ut Libro priori diximus: ac sectae studio ut suae sententiae antiquitatis auctoritatem conciliarent, sui dogmatis Homerum fecere auctorem, sive Homero suum ipsi dogma affinxere.

## CAP. XXVIII.

### Theseus Fabulis vindicatus.

Hactenus narratum, uti primae Optimatium respublica vel in regna mera abierunt, vel legibus poenalibus ordnem sibi civilem fundarunt: superest, ut tradamus, que modo et quando in libertatem sint resolutae.

Theseus primus in terris libertatis assertor.

Theseum primum omnium ad vulgus inclinasse, seque abdicasse dominatu, Aristoteles apud Plutarchum scripsit cui adstipulatur Homerus, qui in navium Catalogo Athe niensem populum tantum nominat, quod recte idem Plutarchus observat. Igitur est heic nobis Theseus verus, fabulis, quibus mixtus est, excutiendus, qualem nobis ipe tradit Plutarchus.

Is principio ejus vitae fatetur in tanta historiae antiquitate fabulas consectari: sed quid veri iis fabulis subsit, and nihil aut parum curat; quia hanc juris gentium, seu Terporis Obscuri Historiam, quae sunt principia Historiae Profanae universae, ignoravit.

Thesei mythologia.

Itaque paternum Thesei genus ad Erechtheum, ac pr mos indigenas relatum narrat: en Theseus indigenis ortus hoc est, e terra Attica natis, quales Athenienses se lenigenas, ut supra diximus, appellabant.

Clam genitus, clam natus, clam eductus ab Æthra m tre: en e media propudiosa multitudine in lustris abdimi et matris nomen ab aethere, sive aëre, sive caelo, unde

auspicia veniunt, deductum.

Thesei etymon.

dieta?

Theseus appellatus a θέσις, ut putant, insigni membro rum positione; anne multo rectius ab illa pedum positio-Possessio unde ne, unde possessionem appellatam putant, quam tu rectin a porro sessione dictam dixeris; ex qua nata, et dicta hat.

reditas ab haerendo, quam diximus cujusque Incliti ditionem principio vocatam: unde Inclyti, Heri primum dicti; qui etiam sic dicti mansere a servis famulabundis, ut he-

rus jussit, non dominus.

Studio Theseus deflagravit ad Herculis exemplum se comparandi, et Periphatem, Corynetum a clava Coryna appellatum, quam posten ut victi insigne spolium ad Herculis exemplum gestavit, Synnim, Protocampam, Cromionam Suem ingentem et pugnacem feram, Scyronem, Procustem, aliosque latrones interemit; unde Hercules alter dictus. An eo Theseus quoque poëticus plures suere Inclyti, qui Athenas, niensus agri Inclyti. ut Hercules, plures Inclyti, qui Spartam fundarunt; non verus Hercules, quia non, ut Spartani, statum Optimatium conservavit?

Theseus ,

Cretensis Minotaurus (hanc unam e satis multis fabulis pro nostris principiis interpretor; quia haec una est om-logia. nium maxime insignis et potissimum ad rem nostram facit) navis fuerit, cujus prora, uti naves solent, in taurum sit efformata (a): et Minois Cretensium Regis Taurus dicta; quae in Labyrintho, hoc est Mari Ægeo, ob tot, quot habet innumeras insulas, amfractuoso versaretur; per quod ad Atticae oras appulsa, inde quotannis pueros puellasque diriperet; quos sibi impositos, Atticis ex puerili imagine vorare videretur: Theseus et Daedalus patrueles ficti, sunt Patres et Artifices Athenienses, qui fuere duo civium ordines a Theseo praeter Agricolas instituti: Daedalus est Daedali mythologia. vis ingenii (1), et heic ipsa navis, uti Virgilius accipit, quum dicit eum super mare ferri alarum remigio: et sic Labyrinthi, hoc est navigationis inventor: Thescus autem Ariadnae Minois filiae amore captus, fuerint Patres Athe- Ariadne mythologia. nienses, capti gloria rei et militiae navalis, quae inter Cretenses, quos diximus, ingeniosissimos (2), et quia insulanos, primum nata iis gentibus est (b): et Ariadnae filo, hoc est cursu navali certa arte ducto; e Labyrintho egressus est.

Minotauri mythe-

(1) Cap. CXLV. (2) Ibid.

(a) Ex eodem genere fuisse necesse est, Orcam, marinum mon- Persei, strum Andromedam cauti catenatam, hoc est terrore defixam, vo- Andromadae, raturum, nempe piratarum navem, quae per oras Æthiopiae virgines rapichat; et Perseum, sive Graecos Heroës, Pegaso, sive na-Pegasi mythologia. ve, sive Maris equo et remis, quae sunt navium alae, quod utrumque dicebat Homerus, ea hostium sive barbarorum incursione Æthiopiam liberavit.

(b) Unde mansit proverbium, Cretensi mare, dictum in eoo qui doctos docere velint.

Digitized by Google

hoc est, Ægeo mari in Cretense evaserit: postea Ariadnem deseruerit, contempserit, prae Sororis amore: hoc est classis suae, quae ex eadem Cretensium arte nata est; et ita Cretensium piraticam prohibuerit: et patriam indigna et foeda ejus belli lege (nam prima bella rapinae fuere, et perpetua bella fuere, ut mox dicemus) liberavit, ut quolannis seni pueri, senae puellae in Cretam a Minotauro i Labyrintho vorandae mitterentur.

Persei et Andromedae mythologia.

Similis character in alio orbe, Æthiopia, fuit Perseus, etiam Hercules alter dictus, qui Andromedam, virgines ejus orae maritimae a marina bellua, a navibus piraticis liberavit

Herculea Thesei

Hinc ingens facious aggressus, quo omnes gentes omnes δημούς, seu populos in unam civitatem coëgit, offerendo ik Theseus libertatem aequalitatem juris, ac proinde popularem statum, et se lan-

Athenis fundat,

tum bellorum ducem et legum custodem fore: et populum distinxisse in nobiles, quos ευπάτριδας vocavit (qui sunt Pa-Optimatibus mix- tricii ipsissimi Romanorum) artifices et agricolas; et nobilibus quidem tractandi res divinas, ex suo ordine creand Magistratus, interpretandi leges ac religiones potestalen permisit; de reliquo eos cum ceteris quasi ad aequalitaten

redegit, et urbem Athenas appellavit.

Graecae Historiae inverisimilitudo.

Sed facile est, Theseum id nexis Atticis persuasisse, qui sub astricto Patrum imperio per minuta regna Attica spars erant: at Patribus ipsis suorum Pagorum ( quae duodecim prima numerant) cripere regna, eosque sub suum belli e legum arbitrium redigere (uti apud Plutarchum ipsi Patres postea indignantur ita, ut gravi invidia oneratum ad calamitosum exitum tandem perducerent) natura forlium non patitur, neque sinit, ut credamus, complures corun ultro in Thesei oblatas conditiones concessisse; alios metu ejus potentiae id voluntate fecisse, ad quod inviti cogi post providebant: et quae regna herculea virtute quaesierant, omnem vim inexperti, ut ignavi solent, per inertiam amisiste

Verum Atheniensis

Itaque pro nostris Historiae Profanae universae Principiis Historiæ principium. dicendum, cum jam in parvis Atticae regnis Herculea vir tus esset resoluta; et Patres ocio inertes luxuriam, avairtiam, crudelitatem in nexos exercerent; jus nexi cum plebe aequum Atheniensibus populare Imperium fundasse: quod Origo arae Cle- plebes ex Attica vicinitate ad celebrem Atheniensium Aram, quae proinde Ara miserorum dicta est, omnes ferme confugerent: quapropter Pagorum Atticae Patres, ne in vacua regnarent, cum maxime Athenis locum dignitatis haberent; Genus, Imperia, Sacerdotia; et ipsos cum suis gentibus Ut Athenis pri- in Atheniensem civitatem convenisse: et ita Atheniensis fraum nata libertas?

bertas aequo cum plebe nexus jure, sive aequo jure privato, tamen salvo patribus jure publico, nempe connubiis, magistratibus, sacerdotiis, sub Thesei charactere ab Athenarum Heroibus fundata est, qualis trecentos post annos Romana civitas lege XII Tabb. tandem est constituta. Firmant hanc historiam res in Atheniensi republica in tempore Hi-Romana idem, storico consecutae: nam Patres sensim jus nexi resumpsere alieni aeris obtentu, quo plebem onerabant: et quia saeviter nexos in nervo et privato carcere habebant, caedem Athenis numero, quae postea ob easdem caussas Romae turbae et seditiones factae: et ita Jus nexi, quod primum culturae fuerat sub Clientelis; deinde in Optimatium republica mera fuit dominii bonitarii, sive tributi; tandem, republicà liberà constitutà, fuit ob aes alienum: qui ordo rerum idem numero in Romana republica legenti Romanam Historiam apud Livium innotescet.

Ordo rerum in Atheniensi republica

## CAP. XXIX.

Quinta et postrema Temporis Obscuri Epocha, qua, bel-lis introductis, omnis humana auctoritas ad Deum redit (\*).

Natura ipsa, seu rectius Divina Providentia, rebus ipsis dictantibus, gentes ut pacis, quas vidimus, ita et belli artes edocuit: quae duxit primos hominum fontium studio in montes rupesque, unde primi Pagi naturae situ muniti extitere; quae proinde oppida dicta: oppidum enim priscis validum, ex quo fuit oppido antiquum, pro valde, valide. Inde adversus violentos extruxere aras; qualis modicus ag- Oppidum unde? ger, quo Romulum munisse urbem Romam tradit Historia; unde pugnare pro aris focisque, pugnare pro patria dictum mansit. Postea in primis cum plebe turbis natura extitit Ordo militaris, qui plurimum valet ad vim, speciem et terrorem: et semper ordines in comitiis habebantur, in quibus solis proinde dicebantur Quirites; quia hastati in concionibus aderant: hinc populi Optimatium in bellis postea ferme erant invicti: contra Asiani, quia sub Regnis meris non conveniebant armati in comitiis, quae sub Monarchis nulla habentur; disjecti pugnabant et facile vince-

Ut natura gentes docuit belli artes?

(\*) Vide Lib. prioris Cap. C, CXXIV, CXXV, CXXXV, CLVI et passim, ac praesertim prope ad finem-

bantur. Tum ex natura reipublicae Optimation Patribus cavendum a multitudine fuit; et ita in ipsis oppidis arces fundatae; et arma ad subitos plebeium tumultus in promptu. Demum legibus poenalibus in rebuspublicis Optimatium severissimis latis et severissime exercitis, terror Imperii natus, qui est omnis militaris disciplinae praecipuum fundamentum.

Atque hae verae sunt caussae historicae ejus, quod ab Ut primae civitates Eruditis est observatum quidem, primas civitates ad belli ad bellom fundates? ontes bellicompus virtutem in primis esse fundates; cad artes bellicamque virtutem in primis esse fundatas; sed tanquam id esset condentium urbes consilium, quod re ipsa primos homines natura rerum edocuit: quod nam sane satis perversum est, ut urbium conditores ad bella ante omnem bellorum metum cogitarent.

Ut matura gentes docuit belli jura?

Jura autem bellorum et ipsa natura per haec, quae dicemus, explicavit. Nam publicis Imperiis constitutis, privata bella domi cessere; et mox publica foris orta, quae etian duella dicta, ut saepius memoravimus: et ex eadem, qua primum ea vox nata est, ratione didicere gentes bella esse juris controversias inter duas summas Potestates, quas, quia inter duas summas, tertius dirimere non posset: et sic didicerunt, quod par in parem imperium non habeat; et sic

Cur jus belli? Cui jus belli?

Quid bellum?

duella, ut domi vetita, ita foris esse necessaria; eaque solas summas Potestates gerere posse: quod jus gentium barberis Christianorum temporibus, cum de privatis judiciis jura Cur jus Romanum Romana ubique consepulta jacerent, et merito jacerent ister barbaros con- (an barbarae ferocesque et natura et victoriis nationes Enropam inundantes, jura discere a victis vellent, quos ex iis legibus, et non ex contemptu legum victos putabant?), duella per omnia Europae regna a Germanis cum antiquissimo suo vocabulo nativo diffusa sunt.

Duella, Duellatores. Hostis , Æqualis.

bellorum?

slire.

Duellio, Perduellis.

Servus poenae. Rebellio.

Cur inter priscas gentes seterna hosti-

Dum prima bella publica duella dicta; uti diu etiam post Plautus Romanos, duellatores optimos appellavit; externi amici hostes, sive aequales vocati sunt: deinde bella dixere; et belligerantes vocarunt hostes: quod vocabulum id Justitia interna naturae jus gentes commonuit, ut Potestates civiles tantum bella urgeant, quantum par pari referant, quod dixerant Hostimentum, ho- hostimentum a verbo hostire aequare: inde externae amicitiae hospitia dicta mansere; et caedes domi facta duellio primum, ut duellio Horatio dicta apud Livium; deinde perduellio vocata; quasi perduelles essent plusquam besterni hostes; et ob id servi poenae fiebant: tandem perduellio rebellionem significavit.

Namque ut gentes minores conditae sunt, aliae aliis per

injurias innotuere; itaque cum omnes sibi ab aliis metuerent, hostilitas inter eos aeterna erat: quare licebat perpetuo ab hostibus rapere: unde fluxit in XII Tabb. caput illud: Adversum hostem aeterna auctoritas esset. Igitur ante- Bellorum indictio. quam jure minorum gentium bellis solennitas indictionis introduceretur, bella fuere tumultus, qui proprie est timor multus. multus ad repentinos et indictos hostium insultus; in cujus vocis definitione stat M. Antonii caussa apud Ciceronem in una Philippicarum: qui mos hodie Afris interni maris accolis permanet, quam orbis plagam fortasse ob hunc ipsum dicta Barbaria. barbarum morem, Barbariam vulgo dicunt; quod sine caussa, sine indictione perpetuam piraticam contra Europaeos Christianos exercent; et praedas refert Grotius belli jure aestimatas. Quare foedera amicitiae caussa inter gentes sero Foedera amicitiae. constituta dicendum est, quae hospitia prisci appellarunt.

Solemnitatum autem, quae bellis inductae sunt, alia est, Legatorum sanctitas. ut Legati sancti haberentur; quam ipsam a jure majorum gentium divisim didicere legationibus, quas ad plebes, quae secessionem fecissent, miserant: unde id Fas gentium agnoverunt; et Foeciales constituti, qui bella indicerent; quorum Princeps Pater patratus, quasi, ut diximus alibi, Pa-

ter consecratus dictus est.

Et ita si summae Potestates bella gerant, et antequam gerant, indicant, occupatio bellica certus esset modus ac-pationis bellicae ruquirendi dominii; quam mancipatio privatim gentes edocuit, ut virtute parta fortium dominio cederent: et ex captivitate servitus introducta; principio, ne ex bellis bella Servitutis in genus perpetuo sererentur, in hac externa justitia conquiescere humanum utilitates. Imperia voluerunt; et interna justitia Potestatum civilium pudori relicta est: deinde ne bella in exitium humani generis desaevirent internecina, servitutis commoda victoribus proposuere; quibus illecti a caedibus temperarent: quod Caesar bello civili, quo capti, servi non fiunt, quod bellorum genus ob id solet esse crudelissimum, illo edicto imperare militi victor debuit, parce ferro: et duo vocabula captis indita, alterum a jure minorum gentium, nempe servus, quod victores admonet humanitatis, ut quos possunt juris vocabulum. occidere, servare malint; alterum a jure gentium majorum, nempe mancipium, quod victores admonet utilitatis, qui captos inter res mancipi habeant, hoc est jure optimo, jure fortissimo, jure victoriae quaesitos. Quod et ipsum jure patriae potestatis privatim quoque didicerant; quo majores dimenta servorum. gentes jus vitae et necis habebant in filios; quos cum recens natos occidere possent, putabant, agnitos ac servatos

Cur Africae ora

Pater patratus

Mancipatio occu-

Servus et Manci-

Filiifamilias rudí-

durins?

pro eo beneficio, loco rerum sibi esse oportere, et quic-Car in filosfami- quid acquirerent, sibi acquiri: cum eo quoque inter utros lias, quam servos jus que severitatis discrimine, quod filiifamilias trina vendition liberarentur patria potestate; quia duplex a patribus bene ficium acceperant, alterum quo nati, alterum quo servali servi autem una manumissione liberi fierent; quia a victoribus servantur tantum: cetera crant in omnibus et per omnia in acquisitionibus exaequati.

Clientelae manutus rudimenta.

Clientelae autem gentes quoque divisas ad futuras mamissionis et patrona- numissiones, quae hoc jure introductae sunt, erudierant, ut eas communiter justas adgnoscerent; quae jura patronatus manumissoribus pararent, cum duabus patronatus par tibus, praestatione nimirum obsequii, et operarum, et ausgnatione: quare ab Ulpiano liberti clientibus comparati (1).

Arae postliminii jora erudiere.

Et antiquissimae majorum gentium Arae futura postiminii jura inchoarunt, ut supra diximus: unde Romani postea de postliminio receptis mansit ipsa quoque locuto Et prima in terris nata humanitas gentes quoque divisa

Sed ut captivitates ac servitutes certae essent bellorum

poenae, quanquam ad pejorem caussam belli fortuna in-

Hostium sepultura, docuit, ne inviderent hostibus sepulturam.

Exsterna justitia bellorum ,

Auspiciis et Duel- clinasset; id jus ab primis usque Theocratiis gentes auspilis agnita.

origo.

gentium natae.

pacis jura.

Jus praedarum.

ciis privatim didicerant, ut cui aves agrum addicerent, ager jure illius optimo esset; ut in capiendo agro Romano lo Sacra Addictiones mulo Remus cessit: unde in jure augurio illa, omina addicere, et addictivae aves; a quibus postea in privata ju dicia derivatum tertium Praetoris verbum Addico: prae terea hoc belli jus didicere duellis, quorum fortuna in statu exlegi controversias dirimebant; nec si pars jure superior victa esset, ex duellis duella serebant alia. Et ita Summun Numen providit, ne in exitium generis humani Regna et Usucapiones ex jure Imperia semper sint in incerto: quapropter usucapiones ad asserendam regnorum justitiam, et ipsae a majorum ger-

Ut gentes agnovere tium moribus provenere: cumque in judiciis privatis actiones injuriarum pactis extinguantur: et pax, uti supra de ximus, prius de privatis judiciis, quam de bellis dicta sit quare supra definitum pactum venia privati juris; unde Latinis orare pacem, orare veniam; per haec doctae sunt Pax juris publici gentes bella pace componere, quae nihil aliud est, nisi juris publici venia.

Postremo secedentium plebium redactiones privation factae docuere gentes redactiones provinciarum, sive praeda-

(1) L. Si vero, S 1, D. de iis qui dejec. vel effud.

rum jura. Nam qui Clientes erant quisque Vas, quantum ex prima lege Agraria nexus erat Inclyto praestare obse-different. quium et operas; et culturae nexus docuit justam servitutem, ut bello servati colerent dominis agros, non sibi: iidem Clientes, postquam turbis et secessionibus factis in plebes, coaluere, oblatà ipsis per Patres lege Agraria secunda, quisque eorum factus nexus dominii bonitarii, dictus est Praes, quantum nexus erat solvere Patri decimam agri, cujus Pa-Manceps? ter habebat auctoritatem, sive jus optimum: a qua voce Praestare sponso-Praes est praestare, verbum sponsorum proprium; ut do-rum proprium. cent vulgares juris locutiones, praestare culpam, casum, periculum, bonam fidem, custodiam, diligentiam: et idem Praes erat manceps, quantum agrum haberet sub jure optimo Patris: eoque pacto, seu Praedes seu Plebes fuere porro cuique genti rudimenta Provinciarum; et Praedes domi docuere jus praedarum foris tum victores tum victos, provinciarum. ut infirmi ultro dediti cum aliquo commodo, si non liceret civilis, saltem naturalis libertatis in fortiorum potestatem redigerentur. Atque has primas praedas bellicas conjicio fuisse, quae postea Provinciae dictae sunt: quod quae dae, provinciae. praeda Latinis dicitur, Varroni corpora rerum captarum definita; Graecis ἐφέλεια appellatur, quibus serpens, όφις; et nos supra satis multis docuimus, Serpentem fuisse Poëtis terrarum characterem. Neque enim Provincia inde, quod procul victa, sed quod prorsus victa, significatione qua dicta? prorsus significat AVANTI, ut rursus, DIETRO, tanquam provincia esset ulterior plebs redacta. Nam inter Imperii Romani initia, Satricum atque Corniculum, proxima urbi oppida, ut cum Floro dicam, Provinciae fuerunt: quod ipsa locutio in provinciam redigere satis docet, quod sit inde In provinciam reprolata, quod principio fuerat, redigere plebem. Haec om-digere, undo? nia evincunt primum vox ipsa Praes, infantis linguae monosyllabum: deinde quod Publicani quantum pro solvendis aerario vectigalibus spondent, Praedes; quantum vectigalia habent redempta, Mancipes dicti: ut pracda sit res manu capta, pro qua victori victus pendit vectigal, aut stipen- Prie? dium, aut tributum: unde illa diversa per Provincias vectigalia, tributaria, stipendiaria praedia. Itaque ex jure majorum gentium est vox praedium a praes, unde et particula prae Italis, INNANZI, IN FACCIA; et praedio adversum so-lum quid? lum; ut solum substantia terrae sit; praedia sint res soli, Praediorum genera quae veniunt sub aspectu sive soli rustici, fundus, sive ur-Fundus, Edes. bani, aedes: unde res soli Italici, res soli Provincialis dictae Romanis mansere: affectiones autem rerum soli jura

Quid Prats et

Praedes rudimenta

Primae foris prae-

Provincia unde

Praeda quid pro-

Praedium et So-

Unde Jura prac- praediorum dicta sunt ex jure majorum gentium, ut pracdiorum Servitutes? dium juris optimi, quod manebat apud Patres; praedium juris nexi datum plebi: nam ex jure minorum gentium, sive bellorum translata illa, ut praedia alia dicantur libera, Primi in terris victi. alia serva; et jura praediorum, servitutes. Itaque primi in

Verbum vincere terris victi fuere plebes redactae, significatione propria, qua quando natum? dicunt Latini aliquem vinci precibus, donis, pro flecti; et

Primarum victo- animo victo, pro infirmo. Quare primae victoriae, humanitate et legibus, non crudelitate et injuriis relatae sunt; unde riarum clementia. Romani in Regni artibus didicere Parcere subjectis. Et ita a praes, primum praemium dictum; et praecium

A Praes primum praemium.

praemium, primum idem ac praemium (a); quod vulgo mansit Latinorum: et Primum victoriae id praecium primum victoriarum praemium fuit, plebis victae tributum. Ut autem pro duabus Agrariis legibus agnits gentibus modo aequiora, modo duriora Provinciarum jura, super quibus duabus legibus Imperium Romanum per terrarum Orbem victoriis prolatum esse, diximus Libro

priori (1), et gravius paullo inferius dicemus. Hisque rationibus Providentia Divina, rebus ipsis dictar-

tibus, hoc est rerum humanarum divino ordine semper suspiciendo comparavit, ut minores gentes a jure majorum Divinus juris cir- gentium, et jure civili communi divisim edoctae agnosceeulus a Deo ad Deum rent bellorum et pacis jura sibi hostibusque communia, tanquam ab uno Legislatore dictata; quae proinde jura a Diis orta dixere: et agnorunt ex oninibus regnis, imperiis, Orbis terrarum una et ex liberis civitatibus populisque qua longe lateque terrarum Orbis patet, unam magnam civitatem constitutam;

Cujus municipes cujus municipes solae Potestates civiles sunt (bella enim, solae Potestates ci- paces, foedera tracture, legationes mittere inferioribus veviles. titum): atque huic magnae civitati, quam vix tandem sub-

(1) Cap. CCXVII.

et Census.

(a) Quo argumento conjiciebamus, precium a monosyllabo pras deductum, quanquam primae syllabae quantitate mutata, ut quam-Primi de fundis plurimis vocibus derivatis evenit. Sed postea comperi a monospicontractus, Precaria labo prex provenire, unde precor et precarius, ex quo est precare contractus. ria possessio; quod prima precia fuerint clientum preces, quibas referebant ab Inclytis praedia colenda: uti barbarie recurrente, pre cariae inter primos contractuum suere: quod et de censibus quoque hoc Libro observavimus: ita ut statuendum sit, principio Pt tres agros, quos ipsi sibi jure optimo, hoc est omni jure immune habebant, quae forsan prima immunitas fuit, dedisse plebeis sub

Prima Immunitas.

Census pre Patri- privato cujusque patris censu; quo tempore primo, et proprie census pro patrimonio dictus est; deinde, quos agros Patres jure optime habebant sibi, Servium Tullium censui publico subjecisse.

tilibus rationibus ex communione rationis et veri Stoici intellexerunt, unum Deum pracesse, a quo bellorum et pacis Sub Dei Imperio. jura orta agnovere: quem in bellorum indictionibus Judicem summum appellabant illo carmine, Audi Jupiter; et in pangendis foederibus, fractorum foederum Vindicem imprecabantur, ut Libro priori (1) diximus: et majorum gentium implorationibus, obtestationibus in clarigationes, et consecrationibus in imprecationes contra foedifragos productis, sic inter homines summos aequales statu exlegi recurrente, quia nulla humana societas stare potest sine regimine, ut diximus Libro priori (2), Theocratia inter gentes rediit: quae Principes summos doceret jura naturae, quibus solis tenentur; ad quae servanda, quando domi cogi possunt a nemine, foris ad ea agnoscenda belli vi cogerentur.

Cumque ex Theocratiis patriae potestates, e patriis po-

testatibus clientelae, e clientelis Optimatium respublicae, recursus, sane admie rebuspublicis Optimatium regna mera et respublicae liberae provenissent; rursum regna mera et respublicae liberae ad respublicas Optimatium, quae tutela constant, ut non cupiditate, sed tutelà Imperiorum justa bella gererent; respublicae Optimatium ad clientelas, quatenus in bellis arma praesidio, non exitio generis humani tractarent; clientelae ad patrias potestates, ut Potestates civiles tanquam summi rerumpublicarum Patres aequo violentiae jure inter se agerent; patriae potestates ad Theocratias rediere, ut ceu Patres exleges sub imperio unius summi Numinis regerentur; et victoriis tanquam summi Numinis auctoritatibus acquiescerent.

Sic Deus Opt. Max. aeternâ justitià, qua cuncta regit, Rerumpublicarum regna auspiciorum religione, connubiorum castitate, for-occasus. titudine in laboribus et periculis, severitate imperiorum in liberos, et miseros ad aras confugos conservando, et plebibus parendi mercedes Agrariis legibus exsolvendo parta et constituta; ex contrariis caussis, nempe religionum contemptu, flagitiis principum, luxuriâ, inertiâ, et per malas artes ditandorum filiorum cupiditate, et oppressionibus populorum, et summa multitudinis egestate adimit, atque dat melioribus, ex lege potentiae recurrente a natura me- Lex Potentiae fons liori dictatae, in qua utrumque jus et majorum et mino- omnis majorum minorumque gentium rum gentium continetur.

Eoque pacto per jus majorum gentium et jus civile comJura naturalia genune minorum, quasi per rerum humanarum tentamina tium rudimenta Jumune minorum, quasi per rerum humanarum tentamina, ris naturalis Piloso-

juris.

phorum.

(1) Cap. CLVI. (2) Cap. XLIX et seq.

gentes fas naturae agnoscerent, et rationis aeternae necessitatem. Quare eleganter dicere possis, jus majorum gentium fuisse rudimentum juris cujusque civilis; et tum jus majorum gentium, tum jus civile minorum commune fuisse juris bellorum pacisque Magistros; et leges justae violentiae edocuisse naturalia jura pudoris: uti porro pro hoc ipso ordine jura gentium naturalia in Romana republica recepta, in jura pudoris, seu in jura naturalia Philosophorum, atque haec ipsa tandem in juris civilis Romani necessitatem abiere, de qua re late Libro super. (1) disseruimus; quibus haec nunc in praesentia addimus.

Priscis gentibus omnia bella religione summe perfusa erant; et ideo religione, quia justitià perfusa erant; et de justitia Deos ipsos judices appellabant. Quare cum bella indicebant, ab injuriosis civitatibus evocabant Deos; rati, ubi regnarent injuriae, ibi Deos agere indignum esse: et Pia et pura bella ita bella gerebant pia; quia injuriis lacessiti gerebant, tanquam pro jure, ac pro Diis belligerare idem esset: hinc gerebant quoque pura, uti sacra casti tractabant;

quid.

nam uti sacrificaturi lavabant prius, ita bellaturi omuia experiebantur prius quam ad vim et arma venirent; ea-Hasta pura quid? dem significatione, qua hasta pura ipsis dicebatur, quae ferro armata non esset. Ob quae omnia tantum priscis erat pium purumque bellum, quantum bellum quod ob injuriam acceptam infertur, et post solennem indictionem administratur.

Quem morem constantissime obtinuere antiquae Opti-

Justitiae Romanae matium respublicae, quae nunquam bella nisi injuriis adacaussae.

justae.

ctae sumpsere. Hinc Romani inter innumeras respublicas Latii primum, deinde Italiae crevere; quia nullam laeserant ultro: et difficile tamen quingentum annorum spacio Respublicae Opti- crevere; quia Optimatium respublicae ut innocentissimae matium fortes, quia ab aliis agebant, ita fortissimae suam tuebantur libertatem. Hinc in Hispania duae solae civitates caussis, locis, temporibusque divisae, tantas Hannibali aerumnas vel obsessa Saguntus obtulit; tantum Romanis vel obsessa Numantia terrorem intulit: nec omnes conjunctae terrarum Orbis imperium sibi armis fundarunt; unde de fortissimis populis et bellicosissimis civitatibus illud apud Florum dictum, Hispaniam ingentes suas vires victam sensisse. Hinc postremo unus Arminius Cattorum Princeps tot clades Romanis dedit, nec unquam Germania cogitavit, foederata Romanum Graecae gentis Imperium excindere: quae omnia dant conjicere, Graecae

matura humanitas.

(1) Cap. CCXV

gentis praecox ingenium, et proinde praematuram humanitatem futuram; quae foedera bellorum ab Trojano usque bello intellexit.

Idque omne Divina Providentia moderante, ut quaeque Divinae Providenbella cum finitimis gererentur, et in proximum semper tiae admiranda conprocederent; ut ex morum communione gentes facilius fas silia. bellorum agnoscerent. Et ita naturâ ipsâ illa regni ars nata est, perpetuo armorum progressu Imperia in finitimos, non in dissitos et longinquos proferre; ut commode cum Imperiis gentes in morum et linguarum societatem coaluissent.

Hinc antiquissimae gentes seorsim jure civili communi edoctae sunt stipulationibus pacta firmare; et fas, seu cer- Foedera stipulatiotam gentium linguam stipulationibus contineri; unde foe-nibus priscis concedera et deditiones per eam formulam stipulatione conceptae, pta. qua Rex interrogabat: Estisne vos legati, oratoresque missi a populo Collatino, ut vos populum Collatinum dederitis? — Sumus. — Estne populus Collatinus sua potestate? — Est. — Deditisne vos, populum Collatinum, urbem, agros, aquam (suppleo) ignem, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia in meam populique Romani ditionem? - Dedimus. - At ego recipio.

Hinc pro rudi primarum gentium captu ad generis humani salutem verba foederum, non minus ac votorum, juramentorum, ac ceterarum religionum, ut supra dixi-apud rudia ingenia mus (\*), sanctissime custodienda esse putabant: et ea ex verborum apicibus recte praestari communiter sentiebant: quod Poëta antiquitatis scientissimus in Didone notavit; quae in Africam devecta ab indigenis tantum soli stipulata, quantum taurino corio posset circumdare: corium in tenuissima lora prosecuit, locumque satis amplum complexa est, ubi urbein, sive, ut alii volunt, arcem condidit, quam proinde Byrsam, sive alii legunt, Buthsram vocavit: et inter Christianos, ingeniorum ruditate cum barbaris moribus recurrente, foedera ex summo verborum jure servata in eorum temporum Historia passim legimus; quorum illud insigne, quo Otho Germaniae Imperator, cum e victa urbe solas mulieres cum tanto quanque onere, quantum humeris efferrent, salvas exire foedere pepegisset; matres, filiae, uxores piae filios, parentes, viros humeris extulere. Ex qua ultima usque antiquitate est, utilem esse stipula- Ut Fas gentium tionem, si alter alia lingua stipuletur, alia alter respon- internationes linguis deat: neque opus esse eadem lingua utrumque uti, et suf-diversas agnitum:

Verborum Religio

(\*) Pag. 285.

ficere, si promissor congruenter ad stipulatoris interrogati

respondent (1).

Ita fas per bella et foedera a gentibus agnitum, quod principio erat certa lingua juris populis divisim agentibus, abiit in sas commune pluribus civitatibus, quae intra unua terrarum Orbem ex iisdem linguarum originibus sum quaeque seorsim condidere; ut Libro super. (2) Latinan linguam Latio communiter natam in exemplum attulimu; unde postea gentes linguarum communione aestimatae, d gens Latina, gens Graeca; deinde in alios terrarum Orbs bellis prolatis, jura rebus ipsis uniformia diversis lingurum originibus inter gentes linguis diversas nata, sipulationibus in sas seu linguam certam abiere.

Quid in Grotio Iosidoretur.

Hanc originem, hunc progressum, quo fas priscarum gentiom natum et prolatum est, esse oportebat primum principium tractationis incomparabilis, quam Hugo Grotis de jure belli et pacis adornavit; ut innumera loca, quiba eos libros ex Historicis, Oratoribus, Philosophis, Poin cumulat, non in eruditionem tantum, sed et in scientian dicerentur.

Cur victis populis jus optimum ademplam;

Indidem quia sacra adimebantur victis, ademptum que que iis victorià erat jus optimum agrorum, quod ex ausp ciis provenerat. Cum enim non haberent Deos, non arplius habebant auspicia, non habebant amplius agrum, non connubia, non magistratus, non sacerdotia (unde Cimbris foeminis sibi nihil praeter vitas et sacerdotia etc pientibus Marius victor nefas esse respondit (3); non he bebant gentem, non ordinem in quem hastati convenired, quia iis arma erant adempta; non postremo habebant is Et jus naturale ipsum. Quare victi dediti, et in provinciam redacti, omni ex jure naturali, quod ipsis ratio jam magis explicata de ctaret, ut primae civitatum plebes inter se transigebant; et omnia privata in dominium, publica in imperium, gar tes victae in nomen populi victoris abibant.

relictum.

Hinc Praetores in Provincias mittebantur, qui ex aequi Supromana potentia tate naturali, quae civilis vitae cultu magis magisque e-Christianae Religio- plicatur, jus inter eos dicerent: et interea, Graeca humnitate per Orbem terrarum invalescente, sub auctoritik Romani Imperii vigere coepit jus naturale Philosophorus; ita sua aeterna consilia ad Orbis reparationem Divino Ile-

Graeca sapientia nis asas.

> (3) Flor. (1) § 1. Inst. de verb. oblig. (2) Cap. CLXIX. lib. III, cap. III.

> mine moderante, ut Romani Orbem terrarum vicisse "

deantur, quo barbaras ferasque gentes victas aeternae justitiae cultum edocerent; et tandem jus naturale e Provinciis in jus civile Romanorum assurgeret; ut cum Romana potentia Christianam religionem amplecteretur, a Graeca sapientia humanissima jura jam erudita ultro imperaret, ut legibus morum Christianis leges gentium commodissime cederent, ut late Libro super. (1) disseruimus (a).

Iccirco hodie cum bella gerantur, aut inter Christianos, Cur hodie in bellis aut cum Turcis, qui sub Regno Monarchico agunt, ubi regnat jus naturale ordo naturalis dominatur; jus naturale Philosophorum in bellis plurimum regnat: ex eo foedera interpretantur; modi acquirendi dominii, obligationis censentur; successionum

jura aestimantur. Quam juris naturalis gentium, et Philosophorum diver- Jurisprudentia Rositatem? (\*) de qua nos Libro priori (2) satis multa diximus, mana adversus Grositatem? si praestantissimus Hugo Grotius advertisset, neque in ea-tium adserta, rum rerum doctrina Romanos Jurisconsultos tam crebro notasset; ipse autem ex veris ejus argumenti principiis pro-

cessisset.

# ÇAP. XXX.

# Hujus Historiae complexio.

Universi Temporis Obscuri, seu Fabulosi, quod nos quinque divisimus Epochis, fecere Poëtae Heroës partes omnino duas. Seculum aureum, et Seculum ferreum: et aureo Duae Mundi aetates. seculo floruisse Heroas Agricolas: nec aurum primis gen- Aurea: tibus aliud, quam messes fuere; ut aureo Sibyllae ramo, Aurum priscis mesaureo capillo Medusae, aureo imbre Danaës, aureis cate- ses suere. nulis Herculis Gallici, auro ipsius Ditis jam supra demonstravimus; atque adeo aetas aurea a satis aetas Saturni dicta (b): ferreo autem seculo floruisse Heroës bellorum: Ferrea. quorum utrorumque expressissimus character est Cadmus, a Cadmi mythologia.

- (1) Cap. CCXXVIII. (2) Cap. CXXXVI.
- (a) Queis addo pulcherrimum Taciti locum in Vita Agricolae, Divinae Providenqui ut cicuraret Britannos ingeniis ferocissimos, curavit, Principum tiae argumentum. filios liberalibus artibus erudiri: quae apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset: quod Divina Providentia sic convertebat; ut per eas servitutis artes humanitas in efferas gentes proferretur.
  - (b) De Aurea aetate vide plura supra in Notis, pag. 314.
  - (\*) Diversitatem deest in textu; sed sic videtur supplendum.

Vici Op. lat. T. II.

quo serpentis dentes per sulcos sati, nempe Heroës agnicolae, messores frugum, qui primi urbes ab aratrorum urbi dictas fundarunt; quorum character est Eneas Virgilianus VI prior. libris; in armatorum cohortes e terra emersi suni, qui mutuis ictibus confodiuntur; nempe Heroës bellorum: quorum character est Æneas Virgilianus, VI libris poster.

Quatuor Mundi Aurea, Argentea, Ænea, Ferrea.

Sed recentiores Poëtae Mundi aetates fecere quatuor, actates, falsa divisio: ignari rerum omnium, quas diximus, ut hanc rem quoque in Poëmatum voluptatem concinnarent: non aliter ac Physici tribus elementis addidere quartum, et supra aërem collocarunt ignem, ut pro levitatis gravitatisque ingenio, elementorum fingerent elegantiorem naturam.

Quatuor actates: Pastores, Aratores . Venetores, Bellantes ; quo discrimine vera?

Neque minus partim falsa, partim vera illa aetatum de visio, qua prima Pastorum, secunda Aratorum, tertia Ve natorum, quarta Bellantium. Nam inter vere pios Pecuaria quidem rustica prior fuit : sed utrique venatores suerunt. qui seu greges, seu agros a feris tuerentur; quare es diximus secundos ab Ada Integro Heroës: inter gente autem rustica fuit prior Pecuaria; et utrique Hercules, extinctores ferarum, a quibus prius sata, mox pascua custodirent: itaque eos tertios ab Ada Integro Heroes nu meravimus (\*).

Tres Mundi aeta-Deorum , Heroum, Hominum.

Tota vera illa Ægyptiorum distributio, a quibus 🕬 tes, vera Ægyptio- Mundi aetates factae, Deorum, Heroum, Hominum (a); il prima aetas Regna Divina, secunda Heroica sime Optima tium, tertia Humana nempe Monarchica, aut tandem !bera; in quibus connubia Patrum sunt plebibus provulge ta; ut in rebuspublicis liberis ad honores summos, in Monarchia ad fastigia Monarchis proxima nullum discrime faciat genus: et ita aetate Deorum sub Theocratiis omnis seorsim gentes ex jure divino; aetate Heroiim, et privation, et in bellis, et foederibus ex jure optimo; aetate hominum et privatim et publice omnia gentes jure ab humanitat dictato agitarent (b).

(\*) Lib. II, pag. 312.

(a) Et pro triplici hac aetale, quam Egyptit statuerant, Deorus, Heroum, Hominum, triplicem quoque linguam Divinam, Herous Vulgarem in terris suisse tradidere, ut sup. in Notis de Lingue divina, pag. 332.

(b) Sed Temporis Obscuri Universi veluti Breviaria, unum Latini Sceptri Agamemnonis mythologia. felicissime conservavit ipsa vox Paterfamilias, qua continentur fr tria Potestas et Clientelae: quae plurativo numero Patres, cui d adverso respondet plebs, quum significat Respublicas suisse Optime

tium: alia extant apud Homerum duo: alterum elegantissimum, Agamemnonis sceptrum; id fabricarat Vulcanus, plebeiorum character; quia plebei regna crearunt heroibas: Vulcanus dederat Jovi, qui est Regum character; quia prima gentium regna fuere divina: Jupiter Mercurio tradiderat, qui Legatorum, sive Legislatorum character est; nam prima lege agraria clientelae ortae, quibus prima merx operis in terris statuta, victus diurnus, a qua merce. ut alibi, Mercurius appellatus: Mercurius porro Pelopi restituit; quia lege agraria secunda Regna Optimatium, sive humana fundata sunt: inde perpetua Regum successione, Pelopes Thyesti, Thyestes Atreo, Atreus Agamemnoni tradidere. Alterum exactissimum est, Achillis Clypeus, in quo descripta, principio Caelum, Mare, Sol, Luna, Sydera; nempe Mundi creatio: deinde duae Urbes, in qua-mythologia. rum priore sunt primum choreae, cantus, hymenaei, nuptiae, epocha oeconomicae Potestatis: deinde concio, leges, judicia, mulctae, epocha Potestatis civilis. Posterior Urbs armis obsessa, et utrinque abactae praedae oves, bovesque, epocha bellorum. Hinc distinctius civitatum expressae origines; primum terrae quae arantur, et aratores, messoresque; prima artium Agricultura: deinde primi Reges. qui messoribus prandia apponi sceptro jubent; epocha clientelarum: tum vineae consitae; posthaec armenta, pastores, tuguria; hactenus vita rustica et pecuaria agricultura posterior : demum choreae, nempe seculum voluptatis.

Clypei Achillis

#### AD HISTORIAM TEMPORIS OBSCURI AMPLIFICANDAM

Canones Mythologici.

Ut igitur noster Jurisconsultus perficiatur, nempe qui Jus uni- Regulae Juris genversum omnium gentium, omniumque aetatum probe noverit, et tium interpretandi, sic constet scientia, quam profitetur; ex nostra Poëseos retecta seu divini, seu he-origine, et per eam Historia Temporis Obscuri descripta, hi Canones Mythologici perscribi commode possunt; quibus Jus falso Divinum gentium, et Jus Heroicum habeat utrunque plane perspectum, unde Jus Romanum effluxisse his Libris demonstravimus, ut proinde veras Juris Romani origines et caussas assecutus esse dicatur. Jus Romanum.

I. Quando Poëtae primi gentium legislatores, ut in his Libris abunde satis probatum, principio statuendum est, omnes fabulas duum horum alterum Jus vel Divinum vel Heroicum continere; et quidem Divinum, ut diximus, Heroico prius; unde Poètae Theologi Cur priores Poètae Heroicis priores fuere; et pro hoc temporum ordine has duas poè-Theologi, Heroici ticas floruisse linguas; quod ubique terrarum lingua gentium, ac posteriores? lingua legum unum idemque fuit; ac proinde linguae heroicae natae cessit Divina, quam uobis Orphica, Hesiodusque testantur; ut natae linguae vulgari cessit heroica, quam abunde nobis Homerus stetit Poesis heroitradidit, in quo stetit.

II. Quando primum Jus in terris ortum, est Jus Divinum, sen Divinatio, primum omnium videndum est, an fabula aliquid, quod ad Divinationem spectet, contineat. Sic Gigantes fulmine victi, deinde fulmina fabricant Jovi; auspiciis victi, auspiciis serviunt. Sic Ga- Ganyi nymedes ab Aquila ad Jovem in Caelum raptus, sunt Heroës, qui thologia. observatione auspiciorum evehuntur in Caelum ad Jovem: et Ga-

Cur in Homero

Ganymedis my-

mare.

nymedes pulcher, prae turpibus erronibus impiis: et Jovis minista factus, quia qui mentem assequentur Deorum, eos par est quoque

Diis ministrare, seu sacra facere.

III. Quando prima lingua, qua gentes locutae sunt, divina suit, ut in his Notis dictum, ubi de Lingua gentium divina; nata inde. quod primi gentium omnia Deos esse, omnia Deos patrare pularunt; primo videndum est, an fabulae primam admittant acceptionem de Diis, qui primi primis gentium nati sunt, ut Jupiter carlum, Diana aqua perennis, Dis seu Pluto inferior terra, Neptunu

Dii acceptione priv

IV. Deinde, an eam accipiant, qua res humanae naturales Temporis Obscuri divinis sunt notatae vocabulis, ad haec exempla, Vulcanus, Ceres, Saturnus, pro iis qui invenerunt ignem, fruma-

Dii acceptione se-

tia,

v. Tum, an patiantur eam, qua res humanae civiles Tempora Dii acceptione ter- Obscuri divinis vocibus sunt conceptae; ut Jupiter Rex Deorum d hominum, character Regum heroicorum: Minerva character Heroia armatorum in concilio, Pallas eorumdem in concione, Bellona eorundem in bello: Juno Jugalis, character foeminarum Heroibus auspicato nubentium: Mercurius Deorum legatus ad homines, chiracter Heroum ferentium leges ab Heroibus ad motas plebes: # hac acceptione sumenda bella a Diis orta, leges inventum Deorum, fas Deorum sepultura, Terra Deorum mater: eoque referenda sunt verba, quae Homerus narrat, Deos diversa ab hominibus protulise,

VI. Denique, an sabulae eam significationem ferant, qua im Dii acceptione res humanae a divinis dividi occoeptae sunt, ubi jam Dii cum he minibus versari in terris desierunt, seu quum prima gentium falu religione resoluti homines, ac perspicaciores facti Deos in Caelon evexere: quales sunt Dii Homerici. Qua acceptione Alae, que Alae stemma He- fuerant stemma Heroum, quod ipsi haberent auspicia; quibus, ut supra diximus, Dignitas Heroica continebatur universa, Dii ut evolandum in Caelum, ut Astraea, Saturnus alati; vel inde elim

ut sit lingua Deorum, lingua primorum hominum.

roum.

ad devolandum in terras appictae sunt, ut alati Mercurius, Amor, vel ad pervolandum terras, ut alatus Draco, Terra ab Heroibu domita, Pegasus, Musae, Fama, Victoria: ex qua prima origina citra ullum volandi usum caduceo et Medusae capiti mansere ala. VII. Post fabulas falso divinas, fabulae heroicae principio omne apposite ad dignitatem Heroum in ipsorum Jure Heroico fundalia Apollinis el Da- enarrandam interpretari oportet: ut Apollo Poëtarum Deus, cuju

phnes mythologia. inter primas et praecipuas laudes, illam numerat in Arte Horalius

Concubitu prohibere vago, dare jura maritis;

insequitur vagam per silvas Daphnem, hoc est, exagitat incerta erronum concubitus: et Daphne Deorum munere, hoc est auspicis; casta in laurum convertitur, hoc est terrae, ut planta haeret, ne

ultra errat, et certis nuptiis virescit in posteris.

VIII. Quando Jus Heroicum inter alias gentes ex iisdem ongnibus natum narravimus, in aliis terrarum Orbibus eandem juns heroici historiam aliis quidem fabulis, sed significatione cadem & Cur plures Her- scriptam esse necesse est. Unde quot ferme antiquae nationes, to Hercules; qui certe aliter Ægyptile, aliter Phoenicibus, aliter &T

Digitized by Google

this, aliter Lybibus, aliter Gallis appellabantur; sed eos omnes Graeci ubi norunt, et cum similibus Herculis sui proprietatibus norunt, omnes in sui Herculis cognomentum ascivere: quod esto unum de exemplis Etymologici universalis. Atque ad hoc instar sunt plures Joves, plures Mercurii, plures Orphei, aliique satis Orphei? multi in fabulis, qui plures una appellatione donati sunt.

IX. Quando linguam poeticam, uti postea vulgaris, principio inopem suisse necesse est, ob hanc inopiam eidem characteri poë- historia. tico plura consequentia attributa: ut Lyra, quae principio impe-Lyra prima, rium publicum significavit, ut late in his Libris et Notis probavimus; quia publico imperio dictantur leges, quae vouot Graecis, cantus Latinis, carmina dictae sunt; hinc Lex Lyra Regnorum man-Secunda, sit Poetis dicta: qua lyra Apollo canit carmina legislator; et Orpheus feras cicurat; Amphion saxa ducit: et quia leges erant exempla, ut id quoque probavimus, hac ipsa lyra Agamemnonis Poëta Tertia, continet in pudicae uxoris officio Clytemnestram: et quia exempla sunt facta fortia Heroum domi, hac eadem lyra Achilles canit He- Quarta, roum fortia facta belli: posthace luxus aetate adulta, eo instru-mento musico invento, Paris lyra canit amores, et ad lyram cho-Quinta-reae ductae. Postremo, ludis in Deorum honorem institutis, Chori laudes Deorum ad lyram concinuere. Unde Poësis Lyrica canit Deos, Virga Deus. Heroës, virtutes, amores, vina. Sic jam inde quo Regna omnia divina, prisci virgas, ut Justinus tradit lib. XLII, pro Diis immortalibus coluere: ex qua ultima antiquitate vis magica virgae attri- magica? Duta; qua apud Homerum nedum Circes homines in sues, sed et ipsa Minerva Ulyssem in senem convertit: deinde virga lituus, sceptrum, hasta, consequentia attributa, auspicia, regnum, bella hasta. significavit: nam qui Deorum essent filii, haberent auspicia; qui auspicia, regnum; qui regnum, bella administrarent. Atque ex hoc Canone est, quod characteres Heroici ut plurimum multos homines, alque adeo multarum actatum significant, ut Orpheus primus hominum et multahumanitatis fundator, et Hercules primus terrarum domitor; uter- rum aetatum chaque ad expeditionem usque Ponticam in terris aetate adhuc mili-racteres. tari agunt; ex quo genere est Nestor trium aetatum heros, quas ego interpretor Deorum, Heroum, hominum; ut qui ab Homero dicitur diversilinguium hominum vixisse vitas. Qui Canon ingenti nobis usui fuit ad Res e Temporis Obscuri tenebris eruendas.

X. Ob hanc ipsam linguae poeticae in ipsius primordiis inopiam, eidem characteri saepe diversa, et quandoque etiam adversa attributa: ut Vulcanus, quatenus invenit ignem, est character heroum; quatenus artes fabriles exercet domi, est character plebejorum: nam Minerva est character artium in bello, quae aedificat equum dureum et naves apud Homerum; ut apud eundem Ulysses in Calypsus Insula navem ipse fabricat sibi. Venus, quantum significat vel aquam, utpote in mari nata, est uxor Vulcani; characteris Heroum, quantum significat ignem; unde solennes nuptiae Aqua et Igni Heroibus celebratae; at quantum significat cultum heroicum, quo Heroes honesti, seu nobiles pulchri, prae erronum mediterraneorum soeditate ex serino cultu, est mater Amoris alati, Duplicis seu pudici, et character Heroicus; cum alae essent Heroium stem- mythologia. ma: quantum significat ultramarinas ex cultioribus gentibus appulsas, ac proinde elegantiores, est character plebejarum; et facta

Joves, Mercurii,

Lyricae Poëseos

Unde virgae vis

Lituus, sceptrum,

Herois multorum

Duplicis Amoris

neris concubinus?

Vulcani uxor, quatenus est sabrorum plebejorum character; et et mater Amoris impudici, ut Romani Patres exprobrabant plebeis, Undo Mars Ve- quod agitarent connubia more ferarum, ut tradit Livius. Sic Mars quantum terrae domitor, est character heroum; quantum belli furor, est character plebejorum militantium apud suum cujusque Heroem: unde forsan Mars Veneris plebejae concubinus: quod inter plebeios non nuptiae, sed concubinatus essent.

Caussa inobscu-

XI. Cum primae et nativae poeticorum characterum signification rationis et deprava- nes longissimi temporis traditionibus per rudissimarum tum gentium tionis fabularum, manus ad Homerum usque, ut supra demonstravimus, foede corruptae pervenissent, quod vocibus priscis praesentes significatione gradatim subderentur; hic Canon maximi momenti est statuendu; quod nativa eorum characterum significatio sumenda est ab ips rerum humanarum natura, quam in his Libris et Notis metaphysicis rationibus super origine Poeseos et Historia Temporis Obsan descripsimus; et commode et apte innumeras fabulas exposuimus, ac in primis, utrumque Homeri Poema universam Temporis Obseni Historiam continere enarravimus.

Unde minorum magis corruptae?

XII. An ob id ipsum sequentes Poëtae alias fabulas a primugagentium religiones tium religionibus prorsus alienas, immo quae primas omnino corumperent, commenti siut : ut quia generationes Heroiim et Jou mente auspiciis significata, unde primi Heroës Jovis se filios appellarunt, Jovis cum Heroidibus admissa adulteria credidere; bix porro Heroum cum Deabus quoque finxere concubitus: quia custo diam connubiorum inter Heroas, putarunt Junonis zelotypiam; him probationem Heroicae originis per ingentes aerumnas et labores le roum, in infensa Junonis in Herculem odia, tanquam ex Jovis addterio natum detorsere. Atque indidem ex quadam aptitudine los et Junonis finxere rixas; quibus adjunxere, ut poenam de Junone il Jove sumptam. Junonis in aëre suspendium; quod in his Notis (p. 274) enarravimus esse symbolum nuptiarum. Atque ab his Jovis et Junom rixis, quorum ille Rex Deorum, hacc Dearum Regina habebalm, facile confictae postea aliorum Deorum simultates, odia, certamina, contentiones, turbae, pugnaeque; et ab his Jovis adulteriis alions Deorum nequitiae: quae omnes fabulae testantur minorum gentius, ut Homeri aetate, corruptiores fuisse religiones.

Jus seu mores regula.

XIII. In fabulis enarrandis praecipue spectari oportet mores gregenttum mythologia tium, prout gradatim ex ferino ac foedo erronum victu ad hum! niorem vitam per gradus, quos in Historia Temporis Obscuride acripsimus, provenere: ex quo Canone omnia, quae in ulroque. Poëmate Homerus narrat, auditorum opinionibus apta, ac proinde una opera et persuadibilia, et decora in his Libris et latius Notis demonstravimus; in quibus illud praecipuum, quod Achilles pri petuo adjuncto inreprehensibilis ab Homero appellatus, jura no sibi nata, quae dicit Horatius, nempe jura humaniorum gentium, quae ei nondum Homeri aetate explicata erant.

Chronologia fahularum.

XIV. Omnes fabularum auctus ex terrore, aut superstitione nati, primis Poetis, seu gentibus antiquioribus sunt vindicandi; pri ea quae sup. hoc Libro de orig. Poes. de Orci fabulis, quas vole dicunt, et nos barbaris Europae seculis natas esse probavimus, " ea hominum natura, qui rerum sunt imperiti et metu semel per culsi; quam graviter describit in Annal. Tacitus de Romanis

Insulas Oceani vi tempestatis disjectis: ut quis, inquiens, ex longinquo venerat, miracula narrabant, vim turbinum et inauditas vo-lucres, monstra maris, ambiguas hominum et belluarum formas; visa, sive ex metu credita. Quare omnes ferme metamorphoses et poëtica monstra, ut Chimera, Centauri, Harpyiae, Sirenes antiquissimae fabulae sunt aestimandae, ut Polyphemi certe a nobis antiquissima est demonstrata.

XV. Omnia fabularum ornamenta, seu magnifica, seu delicata, omnesque nequitiae Poëtarum novitatis sunt argumenta, quum Graeci in magnificentiam, luxus et nequitias effundi coepere: quare novissimae fabularum apud Homerum censendae Alcinoi Regiae aedes hortique, et Judicium Paridis, quod in Homero Plutarchus expungit; et ad hoc instar aliae aliorum Poetarum post Homerum in-

XVI. Quando omnes ferme characteres poëtici ex metaphora orti sunt, et metaphora vi similitudinis transfert imagines; sedulo serioque pro nostris Principiis meditandum in similitudines, quibus priores fabulae ad posteriores prolatae sunt; ut ex. gr. a vi quam Dii habere in terris prius putati sunt, ad vim postea eorumdem in Caelo. Sic Apollo, qui primum sagittis Pythonem occiderat; deinde quum legibus severissimis plexit sontes, ut a Plauto, dictus, nae mythologia. fures thesaurarios sagittis, confodere; tandem apud Homerum de Caelo sagittis, seu subita morte adimit vitam hominibus: et Diana venatrix in terris, quae sagittis feras extinguit, de Caelo sagittis,

seu celeri morte adimit vitam foeminis.

Ex hoc fonte, qui Apollo legibus connubialibus illustrat nomina, Astronomiae Poeunde passim apud Homerum illustres Heroës et illustrissimi Reges; tarum historia. in caelum elatus affictus planetae, qui interdiu terras illustrat : et Diana, quae fons in lucis lucet, unde translaticium mansit Poëtis Lucus et Ara Dianae; appicta syderi, quae lucet per noctis tenebras. Venus ob pulchritudinem, quam in terris significabat prius Heroidum, deinde transmarinarum mulierum, astro item erroni addicta omnium maxime ridenti ac nitido. Mercurius Apollini, seu Soli proximus, qui ferebat in terris Apollinis conceptas leges ad clientes prius, deinde ad plebes: Jupiter inter hinc Mercurium et Venerem, illinc Martem et Saturnum locatus, ut Rex Deorum, tanquam ex alio erronum genere ob insignem, qua conspiciuntur, magnitudinem, Sol, Lunaque essent. Mars ingenti spacio ab Jove remotus, ut in terris ab ordine regnante plebei. Saturnus erronum remotissimus, qui in terris maximus natu Deorum habitus; et Temporis metitor ab iis satis, unde Saturnus dictus; et a quorum messibus primi homines annos metiebantur: unde forsan Latinis a meto dictum metior, et Romanis metae positae in Circo, qui Anni sym- unde metae in Circo. bolum erat, ad eandein formam conicam, qua ex messibus extruuntur. Quas omnes sabulas novas esse dicendum est, utpote natas post introductam inter Graecos Astronomiam, et receptos externos Graecos post Home-Chaldaeorum Deos. Qua aetate Contemplatio Caeli ob auspicia ca-rum recepta; pienda, quam hoc Libro primam Uraniam diximus, facta est Observatio caeli ad observandas syderum theorias: et mathemata, ac theoremata, sive sublimia ac divina contemplanda politica, facta sunt astronomica: et Zoroastres et Atlas caeli observatores auspiciorum caussa, Astronomi facti sunt, ut Urania musa Astronomia.

Apollinis et Dia-

A meto, metior: '

Astronomia inter .



Quare omnes apotheoses, sive insignium terrenarum rerum, aut hominum praecel'entium in Caelum evectiones, sunt Fabulae eb hoc tempore occoeptae, quod liquido definire possis, post aetatem Homeri; quo vivente Caelum non ultra summi Olympi horizontem putabatur, ut qui Deorum sedes in montis Olympi vertice locatas narrat. Neque apud Homerum alia de Astronomia extant testimonia, quam Hyades, Phiades et Currus nunquam in Oceano occasurus: quam Astronomiae praxim Phoenices maris expertes docere Graecos nautas necesse fuit, ut nos in Notis ad Cap. de orig. Poes. disseruimus. Altrinsecus humanas mentes ad contemplationem Mundani systematis prius, quam Naturae universae excitatos esse necesse est: quia illud, quam haec, est sensibus spectabilius; et haec, quam illud, mentes longe capaciores advertit. Igitur audacter sta-

Et prior Physica.

Mythologiae era ditae chronologia.

innotuisse. XVII. Omnes philosophicae sententiae sont a Philosophis subditae fabulis, ut late per hos Libros demonstravimus, et singillatim in Notis de orig. Poës. pro temporibus, quibus ipsius Philosophise partes inter Graecos ortas et Metaphysica nos docuit Libro priori, et historia ipsa confirmavit, nempe primum physicas, deinde morales, tandem metaphysicas: pro quo ordine inter Graecos ipsi Philosophi nati sunt.

tuendum, Astronomiam post Homerum et ante Physicos Graecis

Prima Physica.

XVIII. Primum igitur voces poeticae ad res physicas significandas productae sunt, ut Chaos prius confusio humanorum seminum, sumptum pro confusione elementorum; Jupiter pro aethere, June pro spirabili aere, Venus pro natura rerum, Pan pro rerum universitate: quas a Thalete primo Graeciae Physico incipere necesse fuit: et contemplatio caeli ob auspicia capienda ad naturue contemplationem translata.

Secunda Moralis.

XIX. Deinde fabularum significationes morales fabulis applicitæ; nt Tantalus avaritiae, Sisyphus cupiditatis humanae, Tityus, sive in alio Graeco orbe Prometheus, jecur ab aquila aeternum depastus, animi sibi male conscii, exempla haberentur: qua aetate Æsopum floruisse verisimile est, qui suis Apologis Moralem Philosophiam erudivit; ad cujus exemplum Plato plures et ipse commentus est; et Menenius Agrippa ex hoc genere sive Poeta, sive Philosophus, una ejusmodi fabula Romanam plebem, que secessionem fecerat, revocavit. Quare ut jambus tradux suit a versu beroico ad numeris solutam orationem, ut supra diximus; ita Æsopi Apologi fuere traduces a fabulis sive exemplis Poëtarum, ad sententias seu praecepta Sapientum.

Tertia Metaphysica

XX. Postremo fabulis sententiae metaphysicae intrusae sunt; et Jupiter mens aetheris omnia permeantis ac permoventis; Minerve, idea aeterna Jovis, Venus aeternus ordo rerum, Fatum aeterna rerum necessitas, Ganymedes meditatio rerum aeternarum, quae homines Deo unit: quas omnes a Pythagora primum occoeptas sa-Rerum divinarum pra demonstravimus in Notis ad Cap. de Poës. orig. Et ita contemplationis circulus absolutus, quae ocularis de Deo occoepta, per am-

peractus circulus.

phiae principia.

bitum, quem descripsimus, in Deum mente ipsa terminavit. XXI. Et hic Canon sit ad Geographiam Poëticam enarrandam; Počtica Geogra-Graeca urbium ac regionum nomina per Orbem terrarum sparsa, in Graecia principio nata; deinde ob locorum vel situum similitu-

dinem ad externos prolata esse, ut quamplurimis exemplis in his Libris et Notis singillatim de primarum vocum alienatione late disseruimus: ut prima Samus suerit Ulyssica, quae et Same Straboni et communiter Cephalenia dicta, Jonii maris Insula Achajae adja-lyssica, cens; quae Samus com Ithaca et Dulichio in Ulyssis ditione suerat, cum ex his tribus insulis Penelopes Proci fuisse ab Homero narrentur: atque inde Homerum et Pythagoram sup. in his Notis ortos esse gravissimis argumentis confecimus. Deinde Graecis Co- et Pythagoras. Ioniis in Asiam Minorem deductis, ex simili situ, quo Samus Ulyssica erat occidua Graeciae, Insula occidua Asiae, Samus dicta, Samus quae celeberrima posteris mansit: et Jonia, regio occiduae Asiae Asiatica. maritima ab prima Jonia, quae fuerit occidua Graeciae maritimae Prima Jonia. ora; unde Jonium mare dictum mansit, quod occiduam Graeciam alluit; a quo mari appellata Jonia, tractus magnae Graeciae circa mare. Crotonem urbem: nisi si ita dicta sit ab Samo Italica, Calabriae Samus Italica. ulterioris oppido, nunc, Barrio teste, Crepacuore, ubi Pythagoram habitasse ferunt, illuc secum a Samo Ulyssica vocabulo comportato: quod oppidum in Excellentissimi Joh. Baptistae Philomarini, Roccae Principia, ditione nunc est.

ULTIMUS. Historiarum initia, quae res seculo poetico affines narrant, siquae miracula aut improbabilia narrant, aliquod verum con-thologia succurrentinere, quod ex his Mythologiae Principiis est enarrandum, ut in dum Historiae. Thesen fabulis vindicato praestitimus; heic restat Romulus, qui Romanae illustrata. ante Homerum floruit, nam is fuit Numae tempore, ut nos supin Notis heic definivimus, Rheae filius; cum Rhea sit eadem ac Ops, ut nos alibi diximus, filius foeminae optimae, sive Heroidis, ex Albae Regibus natae: et Rhea sacerdos; nam, ut demonstravimus sup., Heroës et Heroides fuere sacerdotes; unde forsan Latinis sacerdos mansit promiscui generis: nam Numa postea Vestales instituit : Romulus ex Marte genitus, hoc est ex p'ebejo, qui apud Heroem suum militabat : proinde abjectus in profluentam, ut monstrum, ex more Heroico, qui in leg. XII Tabb. postea abiit, ut sup. in his Notis diximus: a flumine Tiberi non extinctus; appicta Romulo traditio universalis Diluvii, et ab eo aliquot homines servatos esse, nempe Noachum cum sua familia: a lupa educatus; et traditio appicta Romulo promiscuae veneris, quam exercebant exleges; unde Lupae, meretrices, et lupanar postribulum Latinis mansere dicta: Romulus clam eductus a Faustulo; traditio Romulo appicta vitae primarum gentium abditarum in lucis, ut Theseus a matre Æthria educatus quoque clam et eductus est: Conditurus urbem capit Palatinum, ut de Caelo observet auspicia; traditio de primis Palatiis, seu de Regiis turribus Poctarum, quas sup. abunde diximus, applicita colli, a qua postea Palatinus est appellatus: vallum quo urbem cingit, est ipsa primarum urbium Ara. Nam Remus qui vallum per ipsius humilitatis ludibrium transilit, a Romulo caesus, suo sanguine urbis consecrat muros, est traditio violentorum exlegum, qui aras Fortium transgressi, a Fortibus caesi, prima Ararum vota fuere: et hinc Remus a Romulo in condenda urbe auspiciis victus; quod Remus auspicia non haberet, non esset ex Regum ordine: nam quod Romulus et Remus fratres gemini ab eadem lupa educati, et ea est poëtica traditio castior, quam ulla Graecis servata, quod tum heroes, tum homines ex eadem multi-

Ex qua Homerus

Samus secunda

Quatenus a My-

Initia Historiae

heroicum;

tudine exlegi, quanquam his illi priores, provenere. Et orta inter Romulum, Remumque contentio, quia gemini erant, uter Urbem auspicaretur, auspiciis dirempta; est ad Romae exordia producta traditio, primas respublicas fuisse Theocratias, in quibus primi patres inter se pares, Deorum judiciis, nempe auspiciis controversias dirimebant. Lucum aperit, quo Arcades et Phryges confugiuni; traditio de primis erronibus mediterraneis ac transmarinis, in profugos ad asylum Romuli derivata, ut in his Libris diximus. Fabuli autem, Romuli socios ex Romana Terra ortos esse, est ipsissima fabula de Gigantibus, quam in Romulo tenebris excusso enarraimus; ut et illam aliam latius in his Notis qua Romulus Sacra Heculis recepit, Aramque ei Maximam statuit. Postremo Ludi equestres, per quorum simulationem Sabinas Romani rapiunt, sunt beroum rapinae, quas sup. in his Libris et gravius Notis diximus, equis exercitae: ex quibus simile Trojanis Graecisque bellum ntura sociale ortum probavimus. Sic sub Tullo, hoc est brevi post Homerum, tergemini hinc Horatii, atque hinc Curiatii pugnant pro Roma, pro Alba, sunt singularia certamina quibus primae gente injurias publice vindicabant; ut post novem annorum rapinas, su post prima Heroum latrocinia, a singulari certamine Paridis et Me nelai decimum Trojani belli annum exorditur Homerus: qua ntione hace eadem ipsa historia et apud Latinos et apud Graecos, ut Vossius in Rhetor. de statib. caussar. erudite confert, utrisque verisimilis fieri potest. Sic Ancus Marcius bellicas ceremonias instituit, ut bella aliquo ritu indicerentur; ut Homeri tempore de monstravimus, nondum bellorum institutas esse indictiones.

### CAP. XXXI.

### Romulus tenebris excussus.

Ita juris tum majorum tum minorum gentium Historia. sive Historia Temporis Obscuri Fabulosique nostrorum prin-Fons errorum in cipiorum ductu enarrata; perfacile erit, uti Theseum 8 Historia Romana. fabulis, Romulum a tenebris vindicare: quia Romana Romanum Regnum Historiae Scriptores, quorum omnium instar est unus le vius, jus majorum gentium, in quamplurimis rebus tarquam a Romanis ortum tradunt, quae geus condita et post respublicas constitutas et regna condita: quamobra in ipso Romano Historiae limine quamplurima extant, quae hebetiores transmittunt, in quibus ingenia nimis haeres acriora. Et principio quidem forma Reipublicae Romanse regia fuit (1), et Romam principio Reges habuere; sed sel exemplum regnorum, quae nos diximus prima in terris orta Heroica, sive Poëtica, sive Optimatium. Etenim Roma cor

(1) Lib. priori, Cap. CXXXVIII, lit. 4).

dita est, quum in Latio alia regna ejus generis jam diu fundata fuerant, et in proximo Ethruscorum florebat Monarchia. Etenim Mutius Scaevola, ut Romam bello, quod narchicum. Porsena Rex Ethruscorum pro Tarquinio restituendo intulerat, liberaret, frustra Regem occidere tentasset, si id regnum Optimatium esset; cum Ordo alium Regem, hoc est summum belli Ducem creasset, quem ad id mitteret bellum: vicissim si Ethruscum Optimatium regnum erat, non expediebat Porsenae bellum pro restituendis in proximo Tyrannis, qui facile Imperia proferre volunt, possuntque; nec solum id faciunt aperto bello, sed nefariis dolis et Optimatium internecione, ut filio Gabiis agenti per heroicos characteres ipse Tarquinius consuluit.

Itaque Romulus, juvenis ingenio ferox, ut narrat Histo- Romulus ad priria, qui e regia Albanorum stirpe et Marte genitum se fe-morum urbes conrebat; idque adeo, ut priscos Inclytos, qui primi respu- fictus; blicas fundarunt, ex quibus Mars Poëtis fictus est, melius imitaretur: et clam genitus, editus, educatus, ut illi priores conditores urbium Graeci, ex quibus Theseus a Poëtis est efformatus; inter innumeras finitimas Optimatium respublicas ejusdem generis regnum in speciem, sed magnanimus re ipsa vicino Ethruscorum exemplo stimulatus, dominationem fundare cupiebat.

Sed cum id solus, hoc est suo aere fortibus conductis Tamen Regnum id praestare non posset; neque enim is mos erat adhuc Optimatium fundare receptus, indignus fortium virorum; qui secum ad grande adactus; incoeptum conniterentur, iis bonam magnamque imperii partem facere debuit: et ad finitimarum rerumpublicarum instar, sibi auspicia, ductumque sumpsit armorum: eosque ductu armorum, centum ad imitationem patrum majorum gentium Patres appellavit: iisque majorum gentium clientelas in eos, qui in novam urbem commigrarent, permisit: quod jus Patres ritule. obsirmarunt; quod quia Aris a Patribus majorum gentium fundatum erat, Senatus Ara Sociorum ad Ciceronem usque habita est; nec alibi de Sociorum injuriis unquam per septingentos quinquaginta annos cognitum est.

At re ipsa Romulus dominatum affectabat: etenim Optimatium respublica commode patitur duos Reges, ut Spar- in Regno impatiens. tana; et Romana ipsa, ejectis Tyrannis, duos Consules, quos Reges etiam Cicero in suis Legibus nominat. Sed Romulus cum fratre Remo contendit, uter urbem auspicaretur, quod ex majorum gentium jure didicere, ut auspiciis legerent sedes, easque facerent suas. Unde existimari datur Capit aspera loca;

Sed dominationis

Ex Patrum aucto-

Romulus collegue

inter tot minutos populos deserta cepisse loca, quae non Unde sentis virtus.

ob aliud deserta erant, nisi quia maxime aspera, quod ad Gentis virtutem plurimum contulit. Certamen ipsum augurio quoque dirimi voluit, ut ipse nisi solus, saltem primus publica habenet auspicia, ac proinde Imperium.

Aram sacrat.

Deinde collegam Regni fratrem impatiens, sumpto colore, quod humili urbis aggeri saltu illusisset, hasta Remum interemit: et uti primi Inclyti aras, ita is, ab illis accepto more, prima urbis moenia fratris caede consecravit.

asylo ineptiae.

Asylum in luco constituit ex moribus majorum gentium, Livii de Romuli quae in lucis habebant asyla. Sed in ea re Livius asyla majorum gentium et asylum Romuli prave confundit, quum ait, vetus urbes condentium consilium, qui obscuram aque humilem conciendo ad se multitudinem, natam e terra sibi prolem ementiebantur: nam primis urbium conditoribus falsa persuasio, Romulo vero consilium fuit: sed satis puerile consilium; nam conditis jam urbibus, unde astutia ab aoris Graecis dicta, non facile Romulus id confugis probabat, suos cives e terra sibi esse cognatos; namque et Tema inique foecunda habita foret, quae ei mares tantum, non foeminas peperisset, ut postea ei necesse fuerit a finitimis connubia petere: neque Romani e Terra Dea orti habiti sunt, quibus vicinae civitates ob vilitatem generis connubia denegarunt; neque adeo Albani ipsi Numitoris auctoritate, quem Regno Romulus restituerat, id jus gratiae saltem loco retulere: unde Romanis necessarius per ludorum equestrium simulationem Sabinarum raptus, et inde bellum. Sed nec Livius ipse hanc fabulum colore obtinere scivit, quae et decorum servaret Romulo, et historiam faceret verisimilem, ut Romulus quidem regiae originis jam explorate facile uxorem invenisset; sed is ut optimus Princeps non sibi uni, sed omnibus civibus uxores peteret; quare neque ipsi concessa est: unde ei quoque per Thalassionen pulcherrima Sabinarum rapta et abducta est.

Uti narratur, ha-etenus, degener Romae origo.

Haec de Romuli Asylo ex majorum gentium moribus, ac proinde falsa traditio, fecit, ut Romani mendacio el impostura, non falsa persuasione religiones Deorum instr tuisse hactenus putati sint. Atque indidem illae tenebrat in Historia Romana, quod Patres dicant, sua esse auspicia, ac proinde sua connubia, suam patriam potestatem, sua Imperia, sua Sacerdotia et agros suos: et plebs Romana illos Romuli Patres non ultra, quam ingenuos suisse respondeat.

Asyli Liviani perversae rationes.

Igitur asylum longe alia ratione, quam qua majorum gentium optimi, Romulus aperiit, nempe ut ibi et ipse, et

novi cives agerent tuti: et sic rempublicam natura Optimatium fundavit, cujus forma Tutela est. Nam Arcades et Phryges, qui ad Asylum confluxerant; a quibus Romani omnem suam nobilitatem repetebant (namque ab Arcadibus, qui ante Lunam se ortos jactabant, Patricii sub calceis argenteam lunulam gestabant; ab Trojanis autem, utpote ex ultimo Temporis Heroici florentissimo Regno Romanorum primores; in quibus Julii ab Ænea originem revocabant): ii, inquam, jure asylorum, quod majores gentes introduxerant, non in ordinem Patrum, sed inter clientes, sive nexos, ac proinde in plebem recepti fuissent. Atta Clausus, cum clientibus, quibuscum Romam commigravit, Potitii et Pinarii, ex Inclytis familiis, Herculis Sacerdotes plebem auxissent. Nam nihil omisit Livius, sive adeo Ratio cur hactenus Romana traditio, ut Romuli Regnum ad heroicum regno- falsa Romanae Historiae principia. rum exemplum posteritati describeret; sed ut traditiones, et maxime non scriptae solent, satis obscure et inepte: in Atta mentionem clientelarum facit, ea proprietate, ut clientes Inclytum sequerentur; in Potitiis et Pinariis primas urbes ab Hercule aliquo esse fundatas; unde a Romulo ei est Ara maxima constituta (a); et ipsi Potitii ac Pinarii ex Inclytis familiis orti, quos demonstravimus Graecorum fuisse heroës.

Ita Romulus, fundata civitate ex natura Optimatium, Jus Romulus civitatem Optimum majorum gentium tum publicum, quo auspicia, majorum gentium. connubia, magistratus, sacerdotia; tum privatum agrorum Patribus permisit, quos ad illorum similitudinem majorum gentium appellavit; plebi jus nexi, seu dominium bonitarium, naturalia matrimonia, jura sanguinis, naturales obligationes concessit.

Praeterea juventutem divisit per Tribus, et equis et ar- Regnum Romanum mis instruit ad subita bella, ut Florus inquit, Latine dixis- optimatium ex aliis caussis, quam heroiset et eleganter, ad tumultus: nam civitatem eadem neces- ca, fundatum. sitate, qua majores gentes, ad bellicam virtutem totam composuit hoc discrimine, quod Romulus consilio, quae majores gentes naturá effecere: quia cum non esset Romanis foedus amicitiae cum finitimis, externi eadem ratione hostes, qua jure majorum gentium habebantur: quare iis erat de sui Imperii salute, non de magnitudine cogitandum.

(a) Circa quam Pomoerium a Romulo positum Tacitus Annal. XII, Area cap. XIV, numero juxta nostra Principia describit his verbis: Igitur a Foro boario, ubi aureum Tauri simulacrum aspicimus, quia id genus animalium aratro subditur, sulcus designandi oppidi captus (nempe totus ager aratus) ut magnam Herculis Aram amplecteretur: nempe qui totus aratus ager, Ara Herculis erat.

Præcipua justitim, virtulis el magniludinis Romanae caus-

Atque haec una ex potissimis caussis justitiae, virtutis et magnitudinis Romanae fuit; quod cum in aliis Optimatium rebuspublicis antiqui gentium mores elanguerent, apud Romanos interim invalescerent; ad illud numero instar, quo religiosae Familiae novae ad antiquarum exemplum compositae, ad prima majorum instituta revocantur; quae novae virtute insurgunt, dum antiquae interdum corruptis moribus pessum eunt.

Sed quia Romulus, vir magnanimus, regnare in armis volebat, qua ratione gratus plebi, suspectus patribus erat; Patres per oborti nimbi occasionem, ipsum ad exercitum concionantem discerpsere, metu ne dum bello et armis din insisteret, tandem, oppresso ordine, ex regno Optimatium

manum Regnum fuisse Optimatium.

in regnum monarchicum rempublicam corrumperet: quam Et Juli Proculi caussam arguit Somnium Julii Proculi: nam quid ad plesomnium probat Ro- bem et militem de Romuli morte solandum referebat, Romam olim caput Orbis terrarum fore, nisi plebs, quae utilitatem bellorum, non justitiam curat, sub Romulo Lati Imperium animo jam invasisset; cum proferre Imperia reipublicae monarchicae, vel popularis, non Optimatium votum sit? (1) nam si Romulum plebs desiderasset, quod sub eo ab externis injuriis tuta esset; consilium fuisset commi nisci pro natura reipublicae Optimatium nunciare, nulli opibus humanis Romana arma cessura. Alibi (2) probavimus Horatiano judicio, Romanum Regnum non fuisse Monarchicum (a).

### CAP. XXXII.

Tres Fontes, seu tria Capita Universi Juris Romani, quibus Romulus super majorum gentium moribus civitatem lomanam fundavit: CONNUBIUM, PATRIA POTESTAS, NEXUS.

Romulus his tribus majorum gentium juribus civitatem Romanam fundavit, Connubii, Patriae Potestatis et Nexi: queis tribus juribus in statu exlegi stetere Theocratiae, For miliae, Clientelae; et ex quibus postea in commune conjunctis Regna Heroica primitus orta sunt. Romulus auspiciis urbem Romam fundavit (b), ut Muri

Auspicia primum fundamentum Reipublice Romane upiversae.

(2) Ibid. Cap. CXLI. (1) Lib. priori, Cap. CXLVI.

(a) Et aliis satis multis Romanae Historiae locis ex Livio potissimum in his duob. Libris passim ad id expensis.

(b) Quibus in his Libris et Notis demonstravimus, omnem Heroum dignitatem contineri; et ex iisdem omne Jus Romanum antiquum fuisse heroicum.

Appius dicebat: quare is quoque jus connubii plebi incommunicatum constituit: quod plebs auspicia non haberet, ut ejus inter Patres et plebem certaminis Historia satis liquido monstrat. Et quiden ipsi doctissimi Commeatores Attici Juris Romam, id jus connubii Patrum plebi incommunicatum mae nativum. ultro fatentur, se in Latium de Graecia non adportare: quamobrem Gothofredus id caput XI Tabulae inscribit.

Jus connubii Ro-

Et nativa Romana

Patriam potestatem, quam propriam Civium Romanorum dicit Justinianus, a majorum gentium jure natam supra de- patria potestas. monstravimus. Unde quod Ulpianus (1) scribit, jus patriae potestatis moribus receptum, audacter, gentium, et quidem majorum, suppleo. Igitur quod Papinianus apud Pariatorem legis Mosaicae cum Romanis (2) diserte tradit, patri legem Regiam dedisse in filiam vitae necisque potestatem, pro meo jure eam a Romulo de majoribus gentibus acceptam ajo: sicuti ex jure gentium recepisse Athenienses quoque testatur Menander, et post eum Terentius sua Phormione: cujus argumentum hac potissimum caussa constat; quod pater, si uxor filiam pareret, eam occidi jusserat, et mater prae pietate eam clam alendam dederit, et postea agnita sit. Romulus hoc jus a majoribus gentibus recepisse etiam in filios verisimile est, quando, etiam regiis legibus abrogatis, in Tab. IV relatum est, ut in liberos, hoc est filios justis nuptiis procreatos, patri jus vitae et necis, ejusque vendendi jus esset: quod jus nedum ex Attica, sed ex omni Graecia allatum negat Aristoteles, qui in Ethicis similem hujus Persarum legem uti tyrannicam reprehendit: et tyrannica graviorem Dionysius Halicarnassensis (3) notat, quod trina venditione liberos liberet a patria potestate, cum ut servi dominica liberentur, una manumissio sit satis.

Hinc vides patriam potestatem esse germen connubii, quod soli Patres habebant, uti connubia sunt Auspiciorum genies connubii. propago. Inde domus, familiae, gentes, ex domibus jura suitatis, ex familiis jura adgnationis, ex gentibus jura gentilicia provenere. Et ex hoc patriae potestatis jure Romanorum proprio, testamentorum jura, uti inter majores gen-boles patriae potetes primum nata, ita conservata inter Romanos; et ab intestato successiones suis adgnatis, gentilibusque delatae: indidemque aut patribus familiarum in testamentis permissae, aut iis ab intestato defunctis, pro successionis jure legibus delatae tutelae.

Jura Romana pro-

Jura Romana so-

(1) L. patre 8. D. de his qui sunt sui vel alien, jur. (3) Lib. II. (2) Tit. 4.

Tertius proprius Juris Romani sons suerat Jus nexi, mancipiique, in quo tradendo, uti dominus nuncuparit, ita jus esset: quo jure stant clientelae: quas Eruditi omnes a Graecia non venisse fatentur; quanquam in eo errent, quod putent Romulum eas instituisse; nam demonstravimus eas Romulum a majorum jure gentium accepisse.

Sed et uti connubium, ex quo patria potestas nata una est Auspiciorum soboles; ita jus nexi mancipiique est Auspiciorum progenies altera, ut supra demonstravimus.

Jara Romana jaris nezi familia.

Ex jure nexi mancipiique provenere res mancipii et ne mancipii, et mancipatio, forma omnium ferme actuum kgitimorum, quos transigere solis Romanis jus erat, et ju Quirilium privatum, sive jus optimum majorum gentium vi adempta, et pro vera vi certis, quae diximus, violentiae imitamentis inductum, quod dominii genus soli parbant Romani: eo autem quod uti lingua nuncupassitila ju esset, continebatur stipulatio; quam supra demonstravimu majorum gentium ruditate ortam; in quam omnia pacu et obligationes juris gentium minorum, sive juris naturali posterioris transfundebant, ut jure optimo haberent sibi obligatos debitores: unde Acceptilatio in actibus legiumu

Actas legitimi modacti. Quid sint?

ratio.

Manumissio. Emancipatio.

ventionem , ptionem.

Tutoris datio.

per aes et libram.

Namque Actus legitimi, de quibus neque lex Decembra ribus Romanis intro- lis, neque lex ulla Regia, neque Consularis, neque Tribus nilia concepta est, sunt formulae agitandi Romani Juris 6 gentibus minoribus inventae ad Jus nexi mancipiique u Leg. XII Tabb. defluxum accomodatae; quos a Papiniano Actuum legitimo- strictim numeratos, sic omnes explicaveris. Lae autem sunt rum esacta enume- Manumissio, Adoptio, Tutoris datio, Testamenti factio, Cr tio, Optio, Mancipatio, Nexus traditio, Acceptilatio, in jun Cessio (1). lis enim acquiritur vel potestas in se; idque bebat vel manumissione; eaque vel una et vera, si servu; vel trina et imaginaria, si filiusfamilias esset: vel acquirtur potestas in alios; eaque vel in uxores et filios; idque Nuptiae per con-fiebat justis nuptiis; vulgo per conventionem in manum, Nuplise per coem. ter Sacerdotes autem coëmptione et farre; quae utraque erat species mancipationis: vel acquiritur potestas in filios tantum; idque fiebat adoptione; vel in servos, quod fiebal Mancipatio homi- utrumque mancipatione, nempe hominum liberorum siminum in specie dicta. lata; servorum vera: vel acquiritur potestas in pupillos; idque fiebat tutoris datione: vel acquiritur dominium rerus Testamenti factio per universitatem, et agebatur testamenti factione per ati

(1) Boet. 3. Commentar. Topic. Gajus, lib. I. Instit.

et libram, quae mancipatio quaedam erat: unde familiae venditor et familiae emptor dicti; cui successit postea testamentum praetorium, uti ante legem XII Tabb. erat te-stamentum calatis comitiis: et haec acquisitio perficiebatur Cretione (a); cui postea successit Deliberatio, demum Adi- Cretio. tio: vel acquiritur dominium rerum singularium ex ultima voluntate; idque vel fiebat rei legatae optione (b); praeter Optioenim eam caussam cetera legata cretione heredis legatariive acquirebantur: vel acquiritur dominium rerum singularium ex juris gentium contractibus, vel pactis ipsis; et tum id mancipatione et nexus traditione transigebatur, et uti lingua in eo actu nuncupasset, ita jus esset: alioqui usucalingua nuncupatio.

Mancipatio rerum
gua in eo actu nuncupasset, ita jus esset: alioqui usucalingua nuncupatio. pione opus erat anni vel biennii, prout res mobilis erat, Usucapio. vel soli: et usucapio tunc erat dominii adjectio, qua dominio bonitario acquisito ex naturali traditione adjiciebatur dominium ex jure Quritium usucapione: vel acquiritur obligatio ex contractibus, aut pactis, et in stipulationem erat legitimi praeparatio. transfundenda; quae postea acceptilatione tolleretur: vel Acceptilatio. postremo acquiritur dominum adjudicatione; idque fiebat cessione in jure. Quapropter tales fuere, non alii, quia vel In jure cessio. ad acquirendum, vel ad solvendum, vel alienandum, sive potestatem, sive dominium, sive obligationem jure optimo pertinebant: ideo non plures, nec pauciores; quia iis omne acquisitionis, solutionis et alienationis negotium jure optimo absolvebatur.

Vides igitur, Auspiciorum jus influere tanquam per duos Omne Jus Romarivos, altero in Jus Quiritium publicum, quo continentur num publicum, pri-Conraubia, Magistratus, Sacerdotia; quare justi mariti, ma- rum religione progistratus, sacerdotes dicebantur Viri, sive ex Auspiciis nati gnatum. Heroës Romanorum: altero influere in jus Quiritium privatum, quo stat omnis potestas, omnis obligatio, omne dominium, omnis solutio optimo jure (\*): et utrumque jus

gione fundatum et conspersum.

(a) De heroica Cretionis origine vide Notas super.

(b) Et ipsa Optio heroicae originis est: optare enim earum rerum Optio heroica. est, quae sunt in summi Numinis potestate: quare dicendum sub Theocratiis natam, qua actate gentes omnia patrare Deos credidere.

Quiritium, et privatum, et publicum jure divino et reli-

(\*) Operae pretium erit meminisse summam divisionem Juris Quiritium, ac generatim Juris Optimi tam publici, quam privati (Lib. I, Cap. CXXXV, Lib. II, pag. 350, 373, ac alibi passim) pendere ab illa triade, cui Vicus hominis facultates (Lib. I, Cap. X), poenae divinae homini a Deo irrogatae (Lib. II, pag. 189) virtutesque primas (Lib. I, Cap. CIV. Lib. II, pag. 294), atque, in ordine normali, jus omne publicum ac privatum (Lib. I, Cap. CIX, CXXI) subjicit.

Vici Op. lat. T. II.

Stipulatio actus

Cretio heroica.

### CAP. XXXIII.

Tres fontes seu tria capita universi Romani Juris, Romanae magnitudinis caussae.

Cum igitur respublicae iis artibus crescant, ut super quibus institutis fundatae sunt, perseverent; et respublica in immensum aucta, ut Romana, hoc triplici jure fundata sit, Connubio, Patria Potestate et Nexu, quoquo eorum nigione perfuso; necessario quoque factum, ex hujus triplici juris custodia omnem Imperii Romani magnitudinem naum esse (\*).

Ut religione Res Romana crevit?

Auspiciis enim Urbs a Romulo fundata fuerat; et auspiciis omne jus publicum privatumque, sacrum et profenum continebatur. Igitur Patres, ut haec omnia haberent in manu, sua caussa sancte custodierunt religiones. Unde illae Curtii domi, Deciorum foris devotiones; illa Attilii Reguli fortissima promissi fides; illa Horatii Pulvilli ne fii quidem mortis obnunciatione intermissa, sed prohibito luctu, fortissime Templi dedicatio peracta: religione Comme latus, Dictaturae ultro abdicatae.

Custodia connubii inter plebem et Patres peperit.

Custodia connubii, unde diu solis Patribus ad Impeni virtutum certamina et Sacerdotia aditus patuit, magnanimitatem plebis, et la trum generositatem in praeclarissimum virtutis certamen commisit, ut utrique fortissima pro patria facinora ederent; ut plebei connubiis, Imperiis, Sacerdotiis Patrum ! dignos praestarent, Patres autem belli ferocia plebibus ar teirent: unde dignissimos ex suo ordine candidatos proponebant, ut plebeis pudor esset illis non suffragari.

Plebejarum tentationum ordo adirirandus.

In quibus plebis cum Patribus certaminibus illud obur vatu dignissimum, quo ordine plebis desideria nata sint; ut prius jus aequum, ne Patrum injuriis oppressi essent. tanquam servi degeneres: deinde connubia; ut ex fortibus fortes crearentur: tum Imperia, ut per honores clarescerent: postremo Sacerdotia, ut optimi ad Deos accedered

Ut magnitudo Romana ex religione?

Tam alte antiquas radices egerat persuasio, Sacerdolia in Patrum personis haerere, ut primum plebs petierit cornubia, quibus generosi ad militarem virtutem nati; 100

(\*) Vide Lib. priorem , Cap. CXXIII, CXXVI, CXXVIII, CXXIII, CLXI, CLXIII, CLXXI, CLXXIII, CLXXV, CLXXXIV, CLXXXIII, Lib. II, pag. 305 et passim.

Imperia, quibus justitià et prudentià spectati sunt; et sic, ducente ipsa natura, demum digni habiti, qui sacerdotia referrent communicata: atque id est, quod ut vulgo dicebatur, ita non vulgo intellectum, magnitudinem Romani Imperii Romanorum religioni omnem esse imputatam.

Custodia patriae potestatis illius Tyrannicae, quam dicebat Aristoteles, et a majoribus gentibus Romani accepe-ranni, in patriam pii. rant, eos patriae pietatem edocuit, ut ne patres filiorum studio nimio capti, forte obessent reipublicae; atque ita se solos, suamque gloriam amarent; quae, cum complicata esset reipublicae, ipsam patriam filiorum charitate complecterentur: et eadem operâ filii ita consuefacti, uti apud Persas fiebant Regum obsequio promptiores, ita in republica ex libertate mixta pientiores prodirent in patriam. Atque eo patriae potestatis jure quam fortissime in liberos in silon Regnum pa-exercito extitit illa mira Patrum constantia in publico jure tribus custodivit. Quiritium custodiendo adversus Tyrannos et libertatem.

Hinc Horatii pater non tam filii pietate, quam ut ne introduceretur ad populum provocatio, dicebat suum esse jus, Horatium familiaris criminis reum domestico judicio condemnandi: hinc illa duo praeclara Bruti parricidia, quibus pro patria pietate suam domum ad orbitatem redegit: hinc in Manlia familia, et Pater filium quanquam victorem, ob spretum imperium, capitis damnat; et Avus Patrem domestico judicio (\*), ut ex fama refert Livius, reum perduellionis capite plectit. Hinc Virginius honestissimo filiae parricidio Romam a decem Tyrannis liberavit.

Et haec ipsa patriae potestatis cuelodia adgnationum et Ut gloriam nomigentilitatum jura peracuit, et illa sanguinis retudit; ut se- nis leges Romanis inptimo gradu adgnatus, immo ex alia familia gentilis filium emancipatum a patris successione excluderet: ut emancipatio ignominiae quandam notam inureret: et poenae loco esset: et adoptatus omnino pro nato ex justis nuptiis haberetur: quare inofficiosi querela sero et plebiscito introdu-

(\*) Se in errorem hic incidisse Vicus ipse jam noverat hisce verbis: "Topica rerum Romanarum, quam mihi confeceram, idem loci ge-" nus, ubi collocata erat, Paterni Imperii severitas, eadem nominum " amplitudo, idem affectati regni crimen, et insignis Manlii severitas, " quae in mente dominabatur, cuncta haec me conjecere in falsum, ut patrem Manlii pro Cassii sumerem, quem fama fert, apud Li-"vium, domestico judicio filium verberasse, necasse, peculium "Cereri consecrasse." Itaque de ejus sententia et auctoritate contextus sic corrigendus est: "hinc Manlius Torquatus filium quan-" quam victorem, ob spretum imperium, capitis damnat; hinc Cas-« sium pater domestico judicio, ut ex fama refert Livius, reum " perduellionis capite plectit. "

Romani domi ty-

Jus vitae et necis

cta; et institutionis posthumorum sero a Gallo Aquilio for mula excogitata: quia jus nominis solum in precio ent; quo Romani ad temporis acternitatem sua consilia dingebant: et ita privatim consuefacti a diligentia nominum privatorum, Romanum nomen acternis gloriae monumenti Cor Rossoi de illustrabant. Hinc illa domestica frugalitas, qua Curii, l'a briciique insignes fuere, contra publica magnificentia.

Jus nezi custodi-Romanam in victor.

Custodia juris nexi Libro priori diximus, omnem lo m docut justition manam Justitiam cum gentibus victis conservatam; indepe natas Romanas regnandi artes, quibus Poeta Romanos Gracis citra obsequium longe ante ponit. Heic tantum addinus, inter artes, quibus Patres plebem aere alieno demenas habebant, ne unquam censu in senatorium ordinem pervenirent, in quo imperia capesserent, et hanc fuisse, ul Oppressio plebis a ne Agraria perlata unquam ditaretur: quae plebis Romo. Patribus domi caona nae oppressio domi, mansuetudimem et magnanimitatem lo et manuetudinis la

Romanos?

manae in victos loris, manis in victas provincias faciebat. Et ipsis actibus legitimis cives prudentiam condiscebant, qui disertis sibi verbis cavere docebantur; et diu delibe Ut leges alias civi- rare, semel decernere; quando ii actus neque diem admiles virtules decuere tebant, neque conditionem; neque poterant iterari. Unte inter Romanos nullae ex pactis actiones olim prodite, " jus adesset temeritati; et tam sera formula de dolo a Gallo Aquilio inventa; tanquam esset Romano cive indignum, postulare se deceptum, errasse, vel lapsum esse. Et industris intentata, cum quisque curaret res suas (a): unde sero non dati actio inter Romanos introducta; et diu celebre illul per extraneam personam acquiri nemini. Usucapio aulen inertiam deterrebat: unde turpe ac degeneris animi ne virtute partas per inertiam amittere. Juribus praediora indito vocabulo servitutis, quae patientia constituiur; le mani servile pati putarent. Quare lex Aquilia sero et qui dem plebiscito lata, quod indignum putarent Romanos pr stulare jus de accepto damno, quod virtute vindicare opor tebat: et sera actio vi bonorum raptorum, et poena qua furti manifesti leviore, atque haec ipsa a Praetore introlli cla: uti et sera actio quod metus caussa item Praetoria, " turpe putarent civem Romanum metu adactum et vi cessus. Haec triplex custodia intente habita est a Patribus usque ad aetatem, qua nulla virtutum feracior narretur a Lino.

Ætas Romanæ virtutis.

> (a) Qui mos heroicus a Gigantibus usque originem ducit, ut cal Platone et Homero in his Notis sup. observavimus.

> hoc est usque ab bellum Punicum secundum; qua actale,

ut refert Sallustius (1), quae ex ea custodia inter plebem et Patres extitere certamina composita sunt: unde mox devicta et excisa Carthagine, Orbis terrarum Imperium est Carthagine Orbis de-Romanis constabilitum: nam victoriae Romanae, corrupta dein Republica, consecutae, quibus reliquas terrarum Orbis gentes devicere, eae tanquam Carthaginiensis victoriae praemia fuere. Atque id est, quod Plutarchus aliique scribunt, Romanos jure gentium Orbis terrarum Dominos factos.

Igitur, uti Libro super. diximus (2), ex custodia juris pri- Historia, Politica vati apud Patres, et desiderio libertatis apud plebem Ju- et Jurisprudentia risprudentiam in terris natam apud Romanos; ita ex custo-continentur. dia juris publici a Patribus, et desiderio ejus aequandi

apud plebem nata omnis magnitudo Romanorum.

Et haec est, ut ita dicam, Clavis Historiae Romanae universae, sine qua hactenus et Historicis et Politicis et Ju-Romanae Historiae. risconsultis omnibus occlusa fuit. Quod patria potestas tyrannice in liberos fortissimis exemplis exercita firmabat tyrannidem in clientes, qua vel de eorum tergo, quemadmodum Sallustius loc. cit. tradit, regio more sumerent poenas: cui quasi nativae dominationi clientes nexu dominii consuefacti, in tot juris certaminibus, contra Patres arma sumere nunquam ausi; unde sunt rerumpublicarum excidia; sed tantum secessiones aut faciebant, aut minabantur, hoc est deserere agrum, quo tenebantur nexi, unde magnanimitas plebis Romanae provenit: quibus secessionibus per virtutis certamina expressere a Patribus Tribunos plebis, leges sacratas, jus aequum, connubia, magistratus, sacerdotia, ex ipsa Patrum auctoritate: sed postquam lege Poetelia plebs nexu dominii soluta est, et obsequio Patribus liberata, a Gracchis extitere potentiae certamina, et plebs per vim extorquere a Senatu Agrariam voluit; unde civilibus bellis respublica occidit.

A Romanis in

Clavis universae

### CAP. XXXIV.

#### Adversus Plutarchi librum de Fortuna Romanorum.

In Romanae magnitudinis caussas inquirunt Nicolaus Machiavellus, qui in Lectionibus Livianis eas ad quaedam nus Romanae Reisparsa instituta Romanorum refert, tam paganica, quam lus. militiaria; sed genus ipsum reipublicae non complectitur, ex quo ea instituta provenere. Polybius, aequus rerum ae-

Machiavellus ge-

Polybius effecta Romanae virtutis tantum observat.

(1) Lib. III Histor. apud D. August. in cap. XVI de Civ. Dei. (2) Cap. CLXXV.

Digitized by Google

stimator, tribuit virtuti Romanorum, sed magis virtutis facinora narrat, quam caussas. Plutarchus autem iniquior fortunae imputat, quae stultis perraro constat, et praeceps abit; quod erat felicitati tribuendum, quae est constans a diuturna, nec unquam a sapientia divisa est.

Plutarchus Roma-

Initium erroris Plutarcho fecit, quod putavit Reges ponae virtuti iniquus puli judicio creatos, et Reges fuisse monarchicos; quod utrumque falsum; hoc posterius per satis multa, quae et hoc et Lib. priori disseruimus: prius falsum ostendit Livius, qui mortuo Romulo narrat, Patres plebi permisise Regum electionem, cujus mox Patres fierent auctores; loc est ut plebs crearet Reges, quos tamen Patres probarent Itaque, ut vis abesset, quam ipse Livius dicit, necessario id actum, ut Patres populo plures nominarent, quorum il uni Regnum suffragarentur, Patres suffragationem probe bant: et Reges sic creati nihil aliud erant, nisi ordinis domi Principes, foris Duces. Igitur non fortuna populi Romani, sed Patrum sapientia creatus Numa pietate clarus, qui ferocem populum, qualem sub Romulo oportuit, religione mitigaret: Patrum sapientia creatus Tullus, disciplinae me litaris solers, qui militum robur arte dirigeret: et sic dein ceps. Nam illa tanto Philosopho indigna, ut aweres Morlium excitarint: nam quod militaris disciplinae flagitium, cum Galli sex perpetuos menses Capitolium acriter obsderent, obdormire vigilias? Anseres in omen a Duce at cepti, quo militibus augeret augurio animos. Coriolani in venta forte mater, quae illius deliniret in patriam ingralan iras: quasi non quaevis pro patria obsecratio iis tempor bus, quibus tantopere patria chara erat, optimum circa injurià ejectum ad ipsius pietatem convertisset. Camillu forte intervenit, dum Galli iniqua lance aurum expendual. et contra tendunt Romani. Igitur exulis armis, qui jus bell non habebat, ac proinde latrocinio servatam Romam p tandum? an ex Patrum auctoritate in illis ultimis reipublicae temporibus restitutum venisse; cum Imperium neca praesumpta summae potestatis voluntate, ut recte Groud firmat, mandatum censeatur? Annibal, caeso ad Canna Romano exercitu, victoria uti nescivit: tota Asia ab At tiocho terra marique armata per Regis stultitiam Annibek Duce usa non est: Fersei avaritia, qua Galatas conducti noluit, Macedonum Monarchiam Romanae felicitati subi cit. Sed et ipse Plutarchus alibi (1) fatetur, hanc ipse esse sapientiam, hostium stultitiam recte uti.

(1) In Vita Paulli Æmilii.

#### CAP. XXXV.

# Quid ex Jure Attico in XII Tabb. importatum?

Cum igitur omnis Romana magnitudo ex Romana virtute orta; et omnis Romana virtus ex custodia triplicis Juris, super quo respublica primum fundata; et tria illa jura ex jure majorum minorumve gentium a Romanis recepta moribus, quibus tanquam in naturam abeuntia, ceu nativa Romana facta sunt: videamus, quid ex jure Attico in Legem XII Tabb. foris importatum?

Heic percurrere primo licet per singulas Tabb. quod Jus Atticum eruditissimi ejus Pariatores, Samuel Petitus, Claudius Salmasius, Jacobus Gothofredus, aliique cum Romano

componunt.

Tab. I. Ut si de re transactum fuerit inter in jus voca- Pacta servari. tum et vocantem, dum venitur in jus, id ratum habeat Praetor: et lege Solonis haberi rata a jusdicente pacta, Demosthenes adversus Panthenetum docet. Et a Solone Romanos discere opus erat, quod naturalis ratio cuique dictat, cui nihil tam conveniens est, ut ipsae Romanae leges loquuntur, quam pacta servari?

Ut Sol occasus supremus jurisdictionis et judiciorum terminus esset Romanis, et Jure Attico arbitros ad occiden-Romanos uti et Graecos, pernetuum diem negociis dare, intermitti. Romanos, uti et Graecos, perpetuum diem negociis dare,

eoque advesperascente, curare corpora?

Tab. II. Ut fur nocturnus quoquo modo, interdiarius, si se telo defendisset, Romanis occidendi jus esset: idem- cum cæde injusti tuque Jus Atticis a Solone positum Demosthenes adversus tela. Timocratem docet. Igitur quando idem Jus positum Hebraeis est, ut Legum Mosaicarum Pariator cum Romanis confert; dicemus Solonem accepisse ab Hebraeis, quo tempore, nedum Hebraeos, sed ne Assyrios quidem quinam essent, Graeci ignorabant, ut supra demonstravimus.

Tab. VIII. Ut Romanis Sodalitiis leges quas vellent, sibi Ne privatorum paferre liceret, modo publicis legibus contrariae ne essent: et cta Reipublicae noa Solone idem cautum habetur apud Salmasium et Peti-ceant. tum. Ecquae respublica tam rudis ac barbara usquam est, quae non id cavet, ut Collegia reipublicae serviant, non

pugnent, neve adeo dominentur?



Tab. IX. Cautum, Ne Privilegia, seu leges singulares irrogarentur Romanis: et hoc Jus translatum et Atica, et quidem ex Solonis lege scribit Gothofredus. Quasi ven non jam docti essent Romani, leges singulares esse exitosas reipublicae: nec jam cum suo periculo experti essent, statim, Tribonis plebis creatis, Marcium Coriolanum privilegio correptum: nisi matris Veturiae, uxorisque (1) Volumniae pietas fuisset, privilegium sibi injurià irrogatum, lomae excidio ultus esset.

Poense Leg. XII

An ab humanissima gente dicemus adportatas, legen & e obaerati corporis sectione, cujus immanitatem Favorino apud Gellium exhorrescit? de falsis saxo dejiciendis? de judice qui ob pecuniam male judicavit, morti dando? 🕬 leges idem Favorinus praenimiae duriciei notat quoque!a quae, qui frugem noctu secuerit, paverit, ad suspendium adigit? quam Plinius reprehendit, quod gravius hunc mserum puniat, quam homicidam? an quae, qui dolo agrus, vel aedes incenderit, igne necat; quo poenae genere nulun crudelius dici aut fingi potest? quae omnes leges non lamanitatem Solonis, sed Draconis crudelitatem referent, qui sanguine leges Atheniensibus scripsisse dictus est.

Lex XII Table, agrestis.

An Atticam elegantiam sapit illud, ut morbe invalidar in judicium vocatus jumento in comitium, vel in forum al Praetorem veniat?

Sylvestris

An Graeca artium ingenia refert formula, sive actio igni juncti, ita ac si tunc primum homines sibi pergulas d tuguria construerent?

Rudis

An denique Attici acuminis est poena talionis; et Athenis ubi quotannis leges corrigebantur, ad haec usque tempor haec poena omnium maxime rudis, et anceps, Rhadamanti

heroici judicis inventum perduravit?

Sed enim duo sunt loci, quibus diserte Solonis leges 1 De Romanorum Romanas conversae leguntur. Alter de jure sacro apud () finerum luin vetito. ceronem, II de Legibus: Postquam, inquit, sumptuosa fin funera, et lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sul quam legem eisdem prope verbis nostri Decemviri in deimam (legit Gothofredus) Tabulam conjecerunt. Nam a tribus riciniis et pleraque alia Solonis sunt. Sed hic locos nihil aliud conficit, quam Romanos non eundem, sed se milem funerum morem, qualis Atheniensium erat, intro-

(\*) In textu, sororisque.

duxisse; quod et Cicero ipse innuit: quare non mirum, si iisdem non prorsus, sed PROPE verbis, quibus Solon, eum funerandi morem Decemviri vetuere: alioqui quae Sapien-

tia fuisset, funerum luxum docere vetando?

Alter locus erat de Jure praediatorio caput, quod in ipsis De Jure praedio-Decemviralibus Tabb. perscriptum Gajus refert in haec ver-rum Romanorum. ba: At certe de finium ratione lex incerta ad EXEMPLUM legis Atticae Solonis. Sed heic ipse Jacobus Gothofredus imperitiam eorum arguit, qui, quam Solonis legem Gajus recitat, totidem verbis in Decemvirales transtulere: et nos Cap. sup. docuimus, jus praediatorium a jure gentium accepisse Romanos.

terpretem. Sed Strabo narrat, eum quasdam leges Roma-

nas scripsisse. Et nos id ipsum accipimus; non enim, ait, Graecas leges esse interpretatum, sed scripsisse Romanas: et sic cum Strabone belle congruit Pomponius, qui hactenus omnes Juris Interpretes vel eruditissimos fugit, ubi ait: Hermodorum hunc Ephesium fuisse Decemviris legum ferendarum AUCTOREM, non autem Interpretem: et hac ratione constat epistola Heracliti ad ipsum scripta in ea verba: Visio mihi, omnia Orbis terrae diademata venire salutatum LEGES TUAS, et Persarum more ore cluso eas adorare; illas autem perstare in statu majestatis pleno: qua commendatione si Heraclitus ornasset Interpretem, tantus Philosophus plane ineptire videretur. Cumque his congruit, Lingua Legis XII quod Diodori Siculi afferunt de Leg. XII Tabb. judicium: Tabb. prorsus nativa Latii. quod sint adeo verecundae, et a Graecae linguae ratione tantopere differant: quidni differrent, cum essent mores a prima usque humanitate sensim in Latio nati, et Latii alumni, ut in nostra Historia narravimus? Hoc judicium Graeci Scriptoris de Graeca lingua satis docet, Hermodorum non fuisse legum interpretem, sed auctorem Romanis,

quae leges essent in XII Tabb. referendae; et hac ratione constat laus quam Strabo de Viro profert, cum dicit, Ephesios dignos, qui in puerum usque strangulentur, qui HERA-CLITUM ET HERMODORUM MEMORABILES YIROS ejecissent. Postremo si Hermodorus Interpres, quae sapientia Legatorum fuisset, redire cum legibus domum, adhuc ignaros

rum in Italia et quidem Romae exulantem non offendissent, frustra cum legibus rediissent? an id quoque Plutarchus

fortunae Romanorum adscripserit?

At enim Plinius narrat, Statuam Hermodori positam in Hermodorus, non Comitio. Sed nos non negamus Hermodorum, negamus In- interpres Legis XII Tabb. sed auctor.

Hujus Historiae juris, quod complecterentur, ut si Hermodorum talem vi-ineptia.

Rationes que Historiam oppugnant.

tico jure relatum: contra connubii, patriae potestatis et nexus propria Romanorum jura; eademque universi Romani juris fontes, et Romanae magnitudinis caussae: forma reipublicae Romane Optimatibus mixta; et qua parte mixta acris custodia domestici juris: quam per hos duos universos libros perpetua Dissertatione deduximus: sub Tarquinii tyrannide Jus Papyrianum vulgo editum; et sub Appio factioso Flavius cum summo Patrum dolore Fastos evulgat: Hermodorus non interpres, sed legum Romanis au-Ejusdem Historia ctor: unde externae leges venerint foeda inconstantia: Livius Athenis et ceteris Graeciae urbibus: Halicarnassensis, Sparta omissa, e Graecis Italiae urbibus quoque; Tribonianus autem Juris non scripti originem ad Spartanos revocat; Tacitus, ut certum teneat, accitis quae usquam egregia: his omnibus illud cumulo addatur, naturae huma-

nae proprium, quod ut est infirmiorum postulare, ita po-

An dicemus hanc legationem in speciem a Patribus obi-

tentum est detrectare jus aequum.

inconstantia.

Legatio legum

vitas.

/ipsos adversitas.

enussa, in speciem tam, ut plebis desideria frustrarentur; et hoc Patrum mendacium ducentis quinquaginta annorum vetusta traditione Ejus Historiae le- firmatum, Titum Livium et Dionysium Halicarnassensem, ambos Augusti temporibus (nam nullus antiquior sive Graecus sive adeo Latinus narrat) posteritati transmisisse? At Halicarnassensis externus scriptor et Graecae gentis: Livius ab secundo bello Punico Historiam Romanam certam & scribere profitetur, ut in Programmate Historico supra di-Et inter Auctores ximus. Hinc super hac re inter ipsosmet illa maxime adversa, quorum alterum falsum esse necesse sit: Livius scribit, quod Tribunorum EQUANDE LIBERTATIS DESIDERIUN PATRES NON ASPERNABANTUR; et ita missa legatio: Dionysius vero, legatione reversa, narrat et moras et praetexius C. Menenii et P. Sextii Consulum super lege perferenda; indicta maturius solito comitia consularia, ut se tandem importunis Tribunis precibus liberarent; designatum alterum consulem Ap. Claudium, e familia, ut cum Livio dicam, fatali Tribunis et plebi; designatis Consulibus, Menenium et Sextium Tribunis aures amplius non praebuisse; Inbunos quo se verterent, non habere; et custodes libertativ Romanae ad Appium ex imperiosissima Domo, ut cum Livio item loquar, confugere adactos, eique spem offent potentiae, quae in Tyrannidem anno postero erupit, ul gem perferri sineret: et ubi tandem Sextius alter Consulum de legibus ad Patres retulit, post jamdiu reversos Legalos, et leges adportatas, hinc inde verba facta tam ab illis qui suadebant, ut civitas LEGIBUS regeretur, quam ab iis qui

PATRIOS MORES servandos esse censebant.

Quid si dicamus quoque, Ciceronem et Livio et Dionysio priorem, nec ex vulgi traditionibus disserentem haec Ciceronis locus ubi non putasse vera? Locus est vulgatissimus Eruditis de Ora- ex erroris vetustate hactenus caecutitum tore, ubi sub Crassi persona inquit: Fremant omnes licet, dicam quod sentio; Bibliothecas mehercule omnium Philosophorum unus mihi videtur XII Tabb. Libellus, si quis LEGUM FONTES ET CAPITA viderit (1) et AUCTORITATIS pondere, et UTILITATIS ubertate (2) superare. Percipietis etiam illam ex cognitione juris laetitiam et voluptatem, quod quantum praestiterint nostri majores prudentià ceteris gentibus, cum facillime intelligetis, si cum illorum LYCURGO, DRACONE, SOLONE nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim, quam sit OMNE JUS CIVILE PRÆTER HOC NOSTRUM inconditum ac pene ridiculum: de quo multa soleo in sermonibus quotidianis dicere, cum hominum nostrorum prudentiam ceteris hominibus, et maxime GRECIS antepono.

Luculentissimus

### CAP. XXXVI.

# Quid actum Lege XII Tabularum?

Quid igitur actum Lege XII Tabb.? actum id, quod Lege XII Tabb. Tribuni plebis apud Livium desiderabant, nempe ÆQUATA jus Quiritinm priva-LIBERTAS; et quod dicit Dionysius, POSITUM JUS ÆQUUM bi aequatum, et in OMNIBUS. Libertati obstabat Jus in latenti, Jus incertum, Tabb. scriptum. manus Regia, quae plebs, ut Pomponius tradit, ultra pati non posset. Nam leges Regias, et maxime quarum praecipuus sanctor Tullus, queis, nt Tacitus ait, etiam Reges obtemperarent; quo libertatis beneficio plebis favore fretus Censum instituit, et Ordinem oppressit; unde mox Patres ad ipsius caedem Superbum exstimularunt; Brutus, per ejectorum Regum occasionem, omnes abrogavit; et suppresso censu, rem ad Heroivi Regni naturam redegit; et jus incertum restituit, ut Lib. priori diximus (3). Actum igitur est, ut jus perpetuo certum Tabulis fixum esset. Equo juri impedimento erant illa duum corporum in una heroica ci-

(3) Lib. priori, Cap. CLXXI, § fin.

<sup>(1)</sup> Ut vidimus hoc Libro, Part. poster. Cap. XXXII. (2) Ut demonstravimus ibidem, Cap. XXXIII.

vitate divisio, ut Patres omnia ex jure optimo, plebs omnia ex jure naturali agitaret: quae divisio jam inde usque a familiis per clientelas in Regna heroica transiit. Cum enim filiifamilias in domo patria nihil injussu Patrum jure optimo agerent, et omnium minime nuptias; multo minus clientes sine Inclytorum imperio: unde postquam secessionibus factis, ut diximus, in plebes coaluere, cum ea proprietate nativa coaluere, ut sine Patrum auctoritate nibil optimo jure, sed omnia jure naturali transigerent. Igitur Hermodorus, ut sapientia praestantissimus, potuit, immo debuit, ut momentose Pomponius tradit, legum scribendarum Auctor esse Patribus, qui usu, non scientia noscebant rempublicam, quid Juris Optimi plebi communicarent, quid sibi custodirent; ex qua temperatura omnis Romana magnitudo provenit: unde meretur fidem Heracliti Visio, et statua ipsi in Comitio merito posita. Igitur Patres Hermodori auctoritate EQUARUNT plebi jus patriae potestatis, et ut ejus appendices, aequarunt factionem testamenti, dationem tutoris, jus adgnationis et gentilitatis, ac proinde ab intestato successionum; hinc porro legitimae jus tutelae: relaxarunt jus nexi, ut ex nexis dominii jure naturali, quo sibi colerent agros, manerent tantum nexi aeris alieni, quod demum lege Poetelia solutum est: et ita plebi EQUARUNT jus mancipii, et linguae nuncupationis: et hinc jus omnium actuum legitimorum transigendorum; et jura usucapionum communicata. Hinc judicia privata patribus et plebi aequa; et utrisque scriptae, ut erant, ex aequo poenae. Sed ut constaret Respublica libera ex Optimatium mixtura, Patres excepere Connubia Tab. XI, quibus Auspicia, ac proinde Magistratus, Imperia, Sacerdotia sibi custodierunt: atque adeo plebi ÆQUATUM omne jus Quiritium privatum, jure Quiritium publico apud Patres manente: et quantum libertati datum, ut de capite civis Ro-

Quid Hermodorus praestitit?

tum ademptum, ne privilegia irrogarentur. Itaque, ubi Patres plebi jus optimum agrorum privatum Jus Optimum agrorum aliud publi- concessere, non autem publicum, populus universus, qui cum,aliud privatum. a Bruto factus erat naturâ liber (1), erat dominus Imperii, omnisque civilis juris in agro publico Patrum; uti nunc quoque sunt Regna summa in agro publico aliorum sum Universus Ager morum Principum, a quibus in feudum sunt data: et ita Romanus populo Ro- qui agri Romani privatim apud plebeios ex jure optimo

mani, nisi in maximo comitiatu, jus dicere ne esset; tan-

(1) Lib. priori, Cap. CLVII, S Ubi Optimates.

Œ ķ

Patrum singuli, minuta quaedam feuda erant (1), apud universum populum Romanum unum Feudum factum est. Ob id plebs libera jure summae Potestatis liberae statim coepit condere Plebiscita (2), sed nunquam plebiscito Agrariam perferre potuit, semper obsistente Senatu, ne ager Romanus privatim divideretur; semperque Coloniae ex Patrum auctoritate deductae a Duumviris. Ex hac Patrum auctoritate tum tutelae gestae populo summi Imperii domino, tum dominii (3) in agro, in quo populus summum Imperium habebat, omnes Respublicae antiquorum dicebantur, Ordo et Populus, Senatus Populusque, et Senatus auctoritas populi Imperium.

Sic quoque Patres concessere plebi connubii jus privatum, mancipatione eidem communicata, qua porro plebei publicum, privatum nuptias per conventionem in manum celebrarent; non concessere connubii jus publicum, quia non concessere connubii solennitatem praecipuam, quae erant auspicia majora seu publica, quae supra diximus (4); ex quibus nuptiae Patrum erant omnis juris humani (quod interpretor gen-propriae. tium, ut Jurisconsultus (5) jus gentium definit, quo humanae gentes utuntur) omnisque divini juris communicatio: et ideo nuptiae Patrum tales erant, quia propriae Patrum erant gentes (6): unde ab hac juris aequi communicatione Quando Romae Romae plebs, Romana gens esse coepit; cum antea gens dici coepit? Romana soli essent Patricii (7): propria Patrum sacra erant, et sacerdotia; quare Patres confarreatione nuptias, ut supra diximus (8), celebrabant: postremo, quod caput erat, quia propria Patrum erat divinatio, seu divinae linguae scientia, quae circa jus divinum proprie gentibus dictum versabatur (9); quia Patrum, ut saepius diximus (10), propria erant Auspicia. Hinc quia transmissum fuerat, et a Patribus, et a Decemviris, et a plebeis Legem XII Tabb. juramento sacrari, ob rationes, quas Libro priori (11) at-

Jus connubii aliud

Nuptiae Patrum

(1) Lib. priori, Cap. CXXIX. (2) Ibid. Cap. CLXIII. qua utraque Tutela sunt Lib. priori, Cap. CLXIII. (3) De gua utraque Tutela sunt Lib. priori, Cap. CLXI et CXXXXVIII, S Optimatium. (4) Hoc Lib. Part. II, Cap. XX de Patr. Potest. S 1, et Cap. XXI, S Atque de hoc Jure. (5) Sub Tit. Digest. de Just. et Jure. (6) Hoc Lib. Part. II, Cap. XX de Success. ab intest. (7) Lib. priori, Cap. CLXII, et hoc Lib. Part. II, Cap. XXII, S Ex eo enim. (8) Hoc Lib. Part. II, Cap. XX de Matrimoniis, sed rectius de Nuptiis. (9) Hoc Lib. Part. II in Consect. de Poes. prig. Consect. XXVII. sect. de Poes. orig. Consect. XXVII. (10) Lib. priori, Cap. CIV, et Lib. poster. Part. II, Cap. XXI. (11) Lib. priori, Cap. CLVIII, S Lex vero.

tur: et Patricii in antiqui juris usurpationem, in Flaminum, Pontificumque nuptiis confarreationem retinuere, tanta caeremoniae difficultate, ut cum Tacito loquar, quod eam sane unam ex caussis, ex quibus Tiberii aetate jam Farracia desuevissent, idem Historicus numeret.

Historia Romana illustratur.

Sed enim diximus, respublicas Optimatium patrii mors esse pertinacissimas; et Romani Patres Jus Quiritium acerrime custodisse adversus Tyrannos et libertatem; artemque affectantium, in Regnis Optimatium, tyrannidem, esse, ut proponat jus aequum, et palam; quo beneficio sibi multitudinis factionem contra paucorum ordinem firment: ut Ser. Tullius legibus, queis ipsi Reges obtemperarent, et censu; Appius Decemvir vindiciis secundum libertatem edictis; Papyrius sub Superbo, Flavius sub Appio Factioso, ille actionibus, hic fastis evulgatis confirmant. Et Livius, Tacitusque initium Romanae libertatis narrant a Bruto factam, quod pro uno perpetuo Rege, duos Consules annuo instituisset. Quodnam igitur Senatus flagitium id fuit, unverso Jure Quiritium privato plebi cessisse, et leges evulgare, ac, ut id utrumque fieret, Decemviros cum summo Imperio plebi quotannis creandos permittere? Magnamigtur vim Patribus factam esse necesse est, quae non alia fuerit, nisi quia lex non perferretur, oblata Appio a plebe Tyrannis, quod et Dionysius innuit, et ipsa res secuta testatur. Hinc intelligere est, quantum, ut ingenue Livius profitetur, ante secundum bellum Punicum Historia Romana fatiscat, cum in tam insigni reipublicae mutatione tantum hiatum reliquerit. Atque heic explicandum venit caput illud, ut forti sa-

Cap. Leg. XII Tabb. nexo soluto.

De forte sanate nati nexo soluto idem sirempse (simile re ipsa) jus esset; qua lege Theseus, ut apud Plutarchum, ab heroico usque tempore, Atheniensibus libertatem fundaverat. Super @ capite Grammaticorum eruditas ineptias, quae apud Jaco bum Gothofredum prostant, referre pudet. Recte, sed Gothofredi inter- forte, Gothofredus id caput inscribit de Juris Equalitate; sed quod interpretatur de Jure civium cum sociis aequatdo, conjectura capta ex iis Grammaticorum ineptiis salis absurda. Neque enim apud Livium, neque apud Dionysium id actum, ut civitas sociis donaretur: neque sane Patro in id convenirent, qui vix civibus jus aequum ponere volebant; nisi quisque eorum aut Sp. Cassius fuisset, qui, ut cum Livio loquar, primus vulgator Romani Juris in 10cios, affectati regni crimine damnatus necatus est; aut Livius Drusus, qui longo post temporum intervallo, jam-

pretatio absurda.

diu republica in potentiam corrupta, civitatem Sociis Latinis dederat; quo mortuo, cum praestare Patres nollent, Sociale bellum exarsit. Agebatur de jure Patrum aequando plebi: is enim ejus certaminis cardo erat. Igitur ab Grammaticis sumamus, Fortes Sanates esse cos qui desciverant, nostris Principiis. ad obsequium revocatos, non tamen socios, sed plebejos, quales numero secunda Agraria (1), qua clientes culturae nexu soluti, dominio bonitario permisso, ad Patrum ob-sequium sunt revocati; et Decemviros ea locutione usos esse, in simili juris certamine, quo sunt plebei nexu soluti dominii bonitarii, privato jure Quiritium communicato. Quare sententia legis est, ut in iis omnibus, quae XII Tabb. relata erant, plebi et Patribus idem jus esset. Igitur legis caput, quod totius certaminis summa esset, Attica lege definiendum erat, et formula ab Atheniensibus expectanda! Sed quod heic notandum, id est, trecentis post U. C. annis, communicatum Romae jus Quiritium privatum a Patribus plebi; quod ab heroicis usque temporibus Theseus plebi Athenarum permiserat: tam acriter, Romani, ut supra diximus, mores majorum gentium custodiere!

# CAP. ULTIMUM.

# De Jure maxime proprio Romanorum.

Cum haec ita sipt, quodnam igitur est Jus maxime proprium Romanorum? Pomponius (2) docet, Prudentum interpretationem, et disputationem Fori ad jus nexi mancipiique accommodatas, quas Pomponius putat ad Legem XII Tabb. appositas, quia ii patrii mores in eam legem relati erant. Id Jus communi nomine appellatum narrat Jus civile, et recte Interpretes cum Hermanno Vultejo (3) accipiunt Jus civile in specie dictum, quod, ut aliae species ob linguae egestatem solent, generis nomen sumpsit: quia Jus civile in genere erat jus gentium minorum, sive jus gentium majorum, vi adempta, et certis violentiae imitamentis a quaque civitate seorsim inductum (4), quod in alio argumento Grotius Jus gentium improprie dictum ait,

(4) Lib. priori, Cap. CXXIV.

Vici Op. lat. T. II.

<sup>(1)</sup> Lib. priori, Cap. CXXVII; et Lib. II, Part. II, Cap. XXII. (2) Leg. 2. § His legibus latis vers. Haec disputatio, D. de Or. Jur.

<sup>(3)</sup> In § Responsa Prudentum, Inst. de Jur. nat. gent. et civ.

et nos jus civile commune appellavimus (1). Atque id Jus civile sunt illi PATRII MORES, quos apud Halicarnassensem Patres censebant esse servandos, nec Legibus esse regendam civitatem; nempe Jus gentium servandum esse, quod Patres ex solita Optimatium reipublicae custodia sine scripto custodiebant. Lata est Lex XII Tabb.; et ii mores gentium a Romanis recepti in legem plebi, et Patribus aeternûm Jus Romanum pro- aequam abiere. Igitur Jus civile Romanorum maxime proprium inventione est, prium, hoc est, Jus Romanum non custodia, sed inventia in terris inter tione, est Jus compositum a Prudentibus, ut ait Pompounos Romanos ex nius, quod item pro forma Optimatium reipublicae sine scripto venit, et propria parte aliqua non appellatur, ul ceterae partes Juris suis nominibus designantur, sed communi nomine appellatur Jus civile: quia principio totam Juris proprie Romani latitudinem occupabat: unde inter Romanos unos Jurisprudentia in terris orta (2).

### OPERIS CONCLUSIO

Atque haec sunt, amplissime Francisce Ventura, quae lucubravimus de Romana Constantia Sapientis, nempe de tua virtute, qua fortissimus et sapientissimus praestas. Et quando tu me ad haec scribenda excitaras, foveras, confirmaras, ea tibi dico, immo verius addico; nam tot no minibus tua.

(1) Lib. priori, Cap. CXVIII. (2) Ibid. Cap. CLXXXIV.

## CLARISSIMORUM VIRORUM CENSURÆ

### CENSURÆ EX ORDINE

### AD LIBRUM I DE UNIVERSO JURE.

Rev. D. Julius Nicolaus Tornus U. J. D. et S. Th. P. Curiaeque Archiep. Examinator revideat et referat. — Neap. 6 feb. 1720. — Onophrius Episc. Castellanetae Vic. Gen.

Librum, cui titulus: De Universi Juris uno Principio et Fine uno a Johanne Baptista Vico Neapolitano latinis conscriptum literis, Em. V. jussu cum perlegerem, novoque veluti Sapientiae lumine me illustrari perciperem, quanta fuerim animi voluptate perfusus, satis eloqui non valeo. Meam vero eloquentiae inopiam si umquam dolui, nunc certe quam maxime; cum tantum opus satis pro merito commendare non possim. Sed enim ecquis librum omnigena eruditione refertum, totoque Sapientiae splendore radiantem, omni superiorem laude, quantalibet sit praeditus eloquentia satis umquam commendarit? Auctor sibi constans, suique semper similis in caeteris a se editis libris alios, in hoc et se superior, seipsum superavit. Profecto tanta est elegantia et puritate latinae linguae conscriptus, ut in eo eloquentiae et Romani sermonis studiosi quantam maxime optent elegantiam, et priscam aurei seculi latinitatem addiscant. Metaphysicae dogmata, et principia penitiora et altiora tanta claritate explicuit, tanta soliditate firmavit doctissimus Auctor, ut cuiquam ad Sapientiae sacra facilis jam pateat aditus. Inessabilem Divinitatem iis descripsit terminis, ut quantum fas est, eam explicuisse videatur. Christiani Chatolicique hominis, ut par est munere functus, totam quam firmissimis ex Philosophia desumtis rationibus demonstravit doctrinam, ad Fidei Christianae amussim exegit. Omnem sapientiam, omne jus, omnesque sanctas Leges, ut Fide sanctum est, ab Uno Deo tamquam Unico totius Veri Principio originem trahere, et ad unum Deum tamquam unicum Finem ducere disertissime demonstrat. Historiam Temporis Obscuri fabulis Poëtarum obvolutam, ex antiquitatis latebris solidissimis conjecturis, si tamen conjecturae, et non potius demonstrationes adpellandae sint, erutam tanta claritate explanat, ut hactenus ea in re vel eruditissimos viros veritatem haut satis plene adsecutos fuisse clarissime liqueat. Juris et Legum veram originem, non ut Historicus tantum et Jurisconsultus enarrat, sed ut profundissimus Philosophus ex suis principiis diserte deductam, rationumque momentis firmatam, ob oculos ferme proponit. Paucis rem absolvam: eo in libro Oratoris elegantiam, Philosophi sinceram sapientiam, Jurisconsulti Jurisprudentiam, legumque vim efficaciam, et oeconomiam; Eruditi solida Philologiae principia; Theologi Metaphysicas, easdemque clarissimas rationes, quibus Religionis Dogmata explicent, et ab Ethnicorum aliorumque Fidei hostium dicis vindicent; Christiani denique omnes literati, animi pietatem, morum innocentiam, et summam erga Deum Opt. Max. quam debent reverentiam facillimo negotio deprehendent Tantum ergo opus Catholicae Fidei, et Morum Regulis tam consonum, tanta sapientia, tantaque eruditione concinnatum, omnibusque absolutum numeris, dignissimum censeo ut quam citissime typis mandetur: dummodo Em. V. adcedat auctoritas. Datum Neap. pridie Kalendas martias anno moccxx.

Julius Nicolaus Tornus (a).

Rev. U. J. D. D. Nicolaus Galitia relationem facial in scriptis. — Maszacara Reg. Ulloa Reg. Alvares Reg. Giovene Reg. Falletti Reg. — Provisum per S, E. — Neop. 19 julii 1720. — Athanasius.

Jussu E. T. summa animi voluptate legi librum Johannis Baptistae Vici De Universi Juris uno Principio et Fine uno, nihilque in eo offendi, quod Regiis Juribus adversetur. Immo de Legum ac Rerumpublicarum Originibus tanta ingenii subtitate et verborum elegantia disserit praeclarissimus Auctor, ut res quamplurimas scitu dignissimas, quae densissimis in tenebris involutae jacebant, et de quibus plane desperata erat cognitio, in lucem produxerit. Quapropter ad publicam utilitatem multum conducere arbitror typis vulgari, si ita videbitur Eminentiae Tuae. Neapoli, XIV Kal. augusti A. moccax.

Nicolaus Galitia (b).

### AD LIB. II DE UNIVERSO JURE.

R. D. Julius Nicolaus Tornus U. J. D. et S. Th. P. Curiaeque Archiep. Examinator revideat et referat. — Neap. 18 feb. 1721. — Onuphrius Episc. Castellanetae Vic. Gen.

Eruditissimi Operis De Universi Juris uno Principio et Fine uno a Johanne Baptista Vico V. C. latine conscripti Librum alterum, qui est De Constantia Jurisprudentis, Em. V. nutu quam adtentissime perlegi. Eum si Priori similem dixerim, satis commendarim: scilicet et stili elegantia, et rerum gravitate, solidaque eruditione undequaque absolutum adfirmaverim. Profecto suam, quam in Priore Auctor dederat fidem, hoc Po-

(a) Ecclesiae Neap. Theologus eximius, Curiaeque Archiep. Examinator.
(b) In Regia Universitate Neap. primarius Juris Pontificii Antacessor.

steriore liberavit: nimirum complura, quae in Priore indicaverat tantum, hoc Posteriore, ut pollicitus fuerat, fusiori oratione plane demonstrat. Multa quidem dicenda occurrerent, quo meam de tanto Opere sententiam aperirem: sed enim, ne ultra malleum loqui audeam, quamquam invitus reticeo. Illud vero haut est silentio praetereundum: Auctorem vere pium, vere Catholicum, ultra vel supra morem caeterorum de Metaphysicis aut Philologicis scribentium, omnes sui ingenii nervos intendisse, ut uni Catholicae Religioni, quae suprema laus est, adlaboraret. Librum ergo ad Christianae Fidei, Christianaeve Ethicae amussim tantopere exactum, dignissimum censeo qui publici juris fiat: dummodo Em. V. auctoritas non desit. Datum Neap. XIII Calendas septembres anno Christianae epochae moccaxi.

Julius Nicolaus Tornus.

R. U. J. D. D. Nicolaus Galitia relationem faciat in scriptis. — Mazzacara Reg. Ulloa Reg. Alvarez Reg. Giovene Reg. Falletti Reg. — Provisum per S. E. — Neap. 18 augusti 1721. — Athanasius.

Librum alterum Jo. Baptistae Vici, cui titulus De Constantia Jurisprudentis, mandato Excellentiae Vestrae lubens legi, nec quidquam nota dignum in eo inveni, quod Regia aut Caesarea jura imminuat; quamobrem typis demandandum censeo, eo magis qued opus Sapientiae studiosis, qui supra vulgus sapere cupiunt, multum emolumenti afferre poterit, quum ad verborum etymologiam penitissimas philosophiae rationes miro ingenii acumine, philologiae ac juris scientissimus Auctor, adnectere sciverit, ex iisque veritates eruerit, quas nemo unquam attingere ausus finit. Neap. X Kal. sept. A. a reparata salute MDCCXXI.

### AD NOTAS IN DUOS LIBROS DE UNIVERSO JURE.

R. D. Julius Nicolaus Tornus U. J. D. revideat et reserat. Neap. 5 junii 1722. - Onuphrius Episcop. Castellanetae Vic. Gen.

Notae in duos Libros, alterum De Universi Juris uno Principio et Fine uno, alterum De Constantia Jurisprudentis, auctore Johanne Baptista Vico, nuper editos, ab eodem adornatae, quas Em. V. jubente, quanta valui, animi adtentione perlegi; clarissimi Auctoris ingenium, eruditionem, accuratam rerum philologicarum meditationem, et metaphysicae intimos secessus sapiunt: in iisdem Libris tradita explanant, illustrant et invicte comprohant; Catholicae Fidei zelum, nedum integritatem, ac rectam morum disciplinam praeseferunt. Omnia ergo convenire videntur, ut Em. V. auctoritate communitae quam ocissime typis mandentur. Datum Neapoli VIII Eidus julias Ærae Christianae anno cidioccxxii.

Julius Nicolaus Tornus.

U. J. D. D. Nicolaus Galitia videat, et in scriptis referat. — Massacara Reg. Ulloa Reg. Giovene Reg. Pisacane Reg. — Provisum per S. E. — Neap. 6 julii 1722. — Athanasius.

Tuum mandatum, ut jus est, exequuturus, Joh. Baptistae Vici Notas in duos Libros, alterum de uno Universi Juris Principio, alterum de Constantia Jurisprudentis, libentissime perlegi, et in eis nihil offendi, quod Regia jura laedat. Verum perspicacissimi Auctoris in his Notis admiratus sum solertiam, qui firmis rationibus et luculentissimis veterum scriptorum testimoniis cuncta in suis commentariis contenta, quae dubia aut obscura quibusdam videbantur, constabilivit et explanavit, uheresque fontes aperuit, a quibus unusquisque aquam sapientiae salutarem haurire poterit: quamobrem, cum hoc opus ralde utile futurum sit legentibus, existimo ut quantocius typis vulgetur, si alia non fuerit mens Eminentiae Vestrae. Neap. Eidib augusti мосски.

Nicolaus Galitia.

## CENSURÆ EXTRA ORDINEM

D. Didacus Vincentius a Vidania, Regius Cappellanus Major, Praefectus Universitatis Neapolitanae, a Consiliis Catholicat Majestatis,

D. Jo. Bap. a Vico Neapolitano, Professori Regio meritissimo.

Ingeniosam a Te (Cl. V. et Kar.) recitatam Orationem (a) perlegi, in qua Eloquentiae Sophum, Professorem vere Regium (b) ita miratus sum, ut ex Dissertationis elegantia, candore, Orationisque nervo, tuam esse, absque nominis inscriptione, dubio procul agnoscerem. Nova producis, doces, illustras: cuncta placere dicerem, nisi levissimum scrupulum Tibi proponendum ingenua litterarum societas compelleret. Docilem in Te sapientiam expertus sum; me quoque celeberrimae nostrae Academiae Praefecturae munus, erga Te etiam summus

(a) Dissertationem de Nostri Temporis Studiorum Ratione cum Antiquorus collata, publice habitam in Regia Universitate Neap. ac typis editam Assi MDCCIX, in qua aliquot de horum Librorum argumento sunt inchosta; it choata, inquam, quia nondum harum rerum Principium, quod a multi jan ante annis vasticabam, inventorum

choata, in qua anquot de norum Librorum argumento sunt inchoata; inchoata, inquam, quia nondum harum rerum Principium, quod a multi jan ante annis vestigabam, inveneram.

(b) Alludit ad eam Dissertationis partem, qua proponebamus, Artem Juni Imperatorii interpretandi ex aequitate civili ad nostri temporis Monarchis accommodata: quam indicavi Lib. Priore, Cap. LXXXIII, et de ea Arte speciase quoddam etiam dedimus: quam utilissimam probabat in primis Cl. Vir Hearteus Brenckmannus, doctissimus Jurisconsultus Hollandemsis, in sermoniba, quos super ea re Plorentiae, dum ibi Medicaeum Pandectarum Codicen recesebat, novis Lectionem Florentinam Notis adoruaturus, habuit cum Cl. V. Artonio Rinaldo Neapolitano, viro ornatissimo ae disertissimo caussarum palmente.

amor, dissentire in aliqua ex tot elegantissimis a Te propositis thesibus, et veritatis ardor fateri cogit. Breviter me expe-

diam. Tecum alloquor: Sapientibus indicasse sat est.

Pag. 26, 27, 32. Primaveos Jurisperitos, Patritios tantummodo fuisse asseris: ex quo a Te posito principio, tanquam Romanae Reipublicae arcano, plura et quidem acutissima deducis. At boc non ita certum Designatis chronologice temporibus evincam. Primi ab Urbe condita Legislatores, Reges illi septem fuere, qui pro libito imperitarunt, ad annum usque U. C. 245 (A. N. Chr. 509) quo Tarquinius Superbus ejectus est.

Eo anno et sequentibus Praetores (Consules postea nuncupati) Senatusque, Populo quasi spreto, leges condidere, Rogantium plerumque nomina praeseserentes, Juniam, Valeriam, Horatiam, Duiliam, Æliam, Corneliam, Iciliam etc. Plebs, ut a Patriciorum potentia liberaretur, Tribunos Plebis primos creavit L. Sicinium, L. Junium, Consulibus Sp. Cassio II. Posthumo Cominio II. U. C. 261 (A. N. Chr. 493), et Ædiles Plebis, eodem tempore, aut paulo post. Ex quo coepere clarius distinctiones inter Patricias Familias, quae a Quaestura ad Consulatum initio transibant; et Plebejas, quae Tribunatum et Ædilitatem Plebis exercebant. Tertiam speciem postmodum Familiae Mixtae constituerunt; illae nempe, quae cognominihus agnoscebantur, Patritiae ne, an Plebejae essent. Exempli gratia: Atilii Longi Patritii; Atilii Bulbi, Calatini, Reguli, Serrani, omnes Plebeii. Familia Lucretia in Tricipitinis Patricia; in Trionibus Plebeja. Ex quibus concludendum est, haberi primis temporibus pro regula, ut Familias (et ex eis Jurisconsultos) Patricias Plebejasve distinguamus, ex Tribunatu, aut Ædilitate Plebis gestis censere. Etenim neque Senatores Plebejos ad ea munera admiserunt, notante Valerio Maximo et Gellio; tanta fuit Plebejorum cum Patriciis aemulatio. Novae autem, quae postea Magistratibus clarae factae sunt, omnes Plebejae; Curulibus vero honoratae, illustriores habitae.

Caeterum U. C. 303 (A. N. Chr. 451) Decemviri electi (quorum caput Ap. Claudius Sabinus, ex Patriciis minorum gentium; reliqui fere omnes Plebei) ad leges condendas, ut eas in duodecim Tabulis (vere aeneis, non eboreis, roboreisve) inciderent, triennio quasi elapso, tyrannidis specie morantes, abdicare coacti sunt. Exinde illis legibus, aliisque, quasi anuatim, auctis, Sacra, Publica, Privata, recepere incrementa. Hermodoro Ephesio, Atheniensium legum Interprete, et Papyrio illo Juris Papyriani collectore, omissis, ad rem accedamus; examinando, an primi Jurisconsulti Patricii, an Plebeii fuerint. Antiquiores serie Magistratuum gestorum proponam.

App. Claudius Caecus (II. dictus, habito respectu ad Decemvirum Legumlatorem) Consul fuit, cum L. Volumnio Flamma U. C. 447 (A. N. Chr. 307). Is, ut dictum est, Patritius fuit.

Quae de Tertio Ap. Claudio notavit Cl. V. Jac. Gothofredus,

plusquam incerta esse, alibi indicabam.

Cn. Flavius, Tribunus Plebis, Coss. Q. Marcio Tremulo, P. Cornelio Arvina, U. C. 448 (A. N. Chr. 306) Fastos Plebi promulgavit, cum magna Senatus, Nobiliumque indignatione. Ex Macro Livius, Cicero, Pomponius J. C. Ædilis Plebis sequenti anno factus. Hinc, arcano Patritiorum detecto, tot processere Jurisconsulti, fere omnes Plebeii; tantum abest, ut Patritiorum peculiare esset munus, ut ex dicendis liquido ap-

P. Sempronius Longus, Sophus postea dictus, Tribunatum Plebis bis, Ædilitatemque exercuit. Consulatum obtinuit, Collega P. Sulpicio Saverrione, U. C. 450 (A. N. Chr. 304). Triumphavit de Æqueis. Magister Equitum factus est. Is conjugen Repudii nota affecit, nihil aliud quam, se ignorante, ludos ausa spectare. Capitolinus, Livius, Val. Max.

Ti. Coruncanius, Tribunus Plebis ter, Ædilis Plebis, Consul, U. C. 474 (A. N. Chr. 280) cum P. Valerio Laevino, et triumphavit. Primus ex Plebeis Pontificatum Maximum adeptus est, et Dictator factus. Livius, Capitolinus, Zonaras, Gruterus.

Q. Mucius Scaevula, Augur, his temporibus, vindicando Pomponium J. C., adnumeratur a Cujacio, Jurisprudentiae vere principe. Textum innumeri ex nostris emendant; et ex horum serie Scaevulam expungunt. Ejus Praeturam assignat eruditus Vir ad annum U. C. 539 (A. N. Chr. 215), quo Sardiniam Provinciam sortitus est. Ædilitatem Plebis ab eo gestam, ex Plebeis suisse pronunciat L. Cincius Alimentus, celeberrimus Historicus et Jurisconsultus; Tribunatum et Edilitatem Plebis cum antea gessisset, Praetor Siciliam obtinuit U. C. 544 (A. N. Chr. 210) Coss. M. Valerio Laevino II. M. Claudio Marcello IV. Plura de eo Livius et Vossius.

P. Licinius Crassus Dives, alterum tuae Dissertationis etiam effatum (a) pungit. De eo Livius (L. XXX in prin.): Facundissimus habebatur, seu caussa oranda, seu in Senatu et ad Populum suadendi ac dissuadendi locus esset: Juris Pontificii peritissimus. Super haec bellicae quoque laudes Consulatus compotem fecerunt. Et licet, post alios, Guil. Grotius verba illa ad P. Sempronium Sophum detorqueat; alibi de P. Licinio in-

<sup>(</sup>a) Ubi disserebamus, ex Reipublicae Romanae instituto Jurisprudentiam et Oratoriam divisas esse: et siqui Jurisconsulti in caussis orandis versarentu, st tamen constarent, juris civilis rigorem in iis caussis adversus naturalem aequi-tatem tuebantur. Et Illustrissimo Praefecto respondebam, Crassum Divitem iis cidisse in ea tempora, quibus, jam praevalida Plebis parte, in regnandi artibus apud Populum jam illa erat, de qua Auctor Corruptae Eloquentias scribit. Nemo Romae potens, quin eloquens. Sed nibil vetabat quin ipsum jaris rigorem facunde defanderent; ut Servius Sulpicius coutra Muraenam praestiims credibile est; quem eloquentissimum vel una illa incomparabilis ad Ciercant. Consolatio testatur, quae omnium, quotquot usquam seriptae sunt, est abolutissimum exemplar.

telligenda evincemus. Pontifex Maximus creatus est U. C. 542 (A. N. Chr. 212). Q. Fulvius III. Ap. Claudio Pulchro Coss. Post Ædilitatem, Censuram et Praeturam, Consul factus, Collega P. Cornelio Scipione, U. C. 549 (A. N. Chr. 205) ex Livio, aliisque discimus. Inter Licinios, fuisse cognomine Crassos Plebejos, ex nummis ipsis colligimus, claros tamen, Curulibusque insignes Magistratibus.

P. Sempronius Tuditanus, ex illustri, Plebeja licet, Familia, post Ædilitatem, Praeturam et Censuram sasces obtinuit Consulares absens, Collega M. Corneliò Cethego, U. C. 550 (A. N. Chr. 704). Plura de eo Livius.

P. Ælius Paetus, sicuti et Frater, de quo proxime, Plebejae fuit Familiae, Pater Quintus, Avus Publius, Proavus Cajus, Tribunatum Plebis gessere. 'Ultimus Consulatu genus nobilitavit secundo: Avus ejus Publius primus e Familia Consul fuerat, U. C. 418 (A. N. Chr. 336). Ad rem de P. Ælio Jurisconsulto. Augur, Tribunus et Ædilis Plebis, Praetor; Dictator Comitiorum habendorum causa; Consul denique, Collega Cn. Cornelio Lentulo U. C. 553 (A. N. Chr. 197) ex Livio discimus, qui et mortui annum assignat.

Sex. Ælium Paetum, Catum dictum ab Ennio, hoc est Acutum, Ædilatum Curulem gessisse, U. C. 554 (A. N. Chr. 200) Coss P. Sulpicio II. et C. Aurelio, Livius notavit, et Consulem factum cum T. Quinctio Flaminio, U. C. 556 (A. N. Chr.

198). Censuram quatuor post annis administravit.

M. Porcius Cato Censorius, aut Censorinus, post Ædilitatem Plebis et Praeturam, Consul factus est U. C. 559 (A. N. Chr. 195) cum L. Valerio Flacco. Alibi Patriae memorias concinnavi; ubi Catonis gesta in Hispania Citeriori persequor. Censor

et Augur fuit. Late Plutarchus, Livius, Pomponius, etc. Filius M. Portius Cato fuit Tribunus Plebis. Cum Praeturam ageret U. C. 602 (A. N. Chr. 152) mortuus est, et ipse primi nominis Jurisconsultus. Caeteros non persequor: sufficiunt hi, quia multi, quia primi; et aliqui a Pomponio J. C.

omissi (a).

<sup>(</sup>a) Huic honorificentissimae Epistolae Illustrissimi Pracfecti, multis et magnis nominibus de Republica Literaria optime meriti, de nostra Regia Universitate nominibus de Repuinta Enteria sprime interia, in usassatione cours maxime, de me autem humanitate et beneficentia praeter ceteros, tunc in praesentiarum respondi iis, quae postea acripsi Lib. priori, Cap. CLXXI, a pr. usq. ad S. Hinc aperiuntur. Sed Viri omnis divinae et humanae Eruditionis Rerum Romanarum, Romanique Juris ad miraculum usque doctissimi, hace vna oppositio mihi ad Principia Juris Romani vestiganda jam mea sponte currenti stimulos pungentissimos addidit; et dum de Arcana Jurisprudentia Rom. altius Libinarus entistem constante currenti sumulos pungentissimos addidit; et dum de Arcana Jurisprudentia Rom. altius propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la propries de la prop latiusque cogitarem, caussam illam tandem inveni, quam Aristoteles in Polisatiusque cogitarem, caussam titam tandem invent, quam Aristoteles in Politicis disertissime quidem docet, esse propriam Reipublicae Optimatium notam, Castodiam legum; sed omnes, qui de re civili'acripsere, eam custodiam putarunt esse, qua vulgo leges in omni Republica servandas curant. Sed enim, re ab origine repetita, inveni Regna Heroica fuisse Regna Optimatium; et Romanum Regnam fuisse Heroicum; et sic Custodiam Legum; quam notam Aristoteles consignat Optimatium Reipublicae, comperi esse ipsissimum Jus in la-

Vale, Reipublicae Litterariae, nostraeque Universitatis incremento. Barcinone, VI Kal. maii MDCCIX.

### Molto Rev. Padre, Sig. e Padron mio Osservandissimo (a).

Il disegno del Libro del signor Vico mi ha fatto molto piacere, perchè propone molte cose belle e curiose. Ma è difficile di ragionare sopra un disegno, quando le prove non sono messe appresso; e molto più intorno una materia che l'Autore deve aver meditato meglio che qualsisia altro. Di modo che piultosto per contentarla, che per altro, le voglio dire quanto mi è venuto in mente leggendolo.

Primieramente sto curioso di vedere, come l'Autore, trattando della ragione umana corrotta, la possa connettere con la moral Cristiana, a far quella principio di questa (b).

Se Iddio sia il fine della virtù, che vuol dire, se sia il sommo bene, è stato contrastato in Germania dal sig. Cristiano Thomasio, il quale dice che la tranquillità dell'animo sia il sommo bene; ma questa tranquillità non si trova che con Dio e in Dio: e desidero che l'Autore il dimostri (c).

Ulrico Hubero nelle sue Prelezioni delle Instituzioni ha mostrato che la divisione della giustizia in aritmetica e geometrica non è adequata, come anche la commutativa e la distributiva (d).

Non tutti i Romani hanno fatto attenzione alla Litteratura Eroica, che dice l'Autore, ma solamente gli Stoici, che si de vertirono con questi giuochi di parole (e).

Quello che dice l'Autore dell'uso della Lingua Eroica, è una bella osservazione, che si trova fondata in molti passi dell'istoria; perchè anche fra i Tedeschi, i Sacerdoti soli intende-

tenti, jus incertum, manum Regiam Pomponii. Quare Lib. priori, Cap. CLXVII, dicebam: Argumentum de Jurisprudentia Arcana Romanorum non solum Remanis Rebus, Romanaeque Jurisprudentiae, sed universae Historiae, universaeque Eruditioni asserie luculentissimam lucem. Itaque hujus Lucubrationi bona et magna pars Illustrissimo nostro Regiae Universitatis Praesecto est actr pto referenda; cujus oppositionum gravissima auctoritas ad haec omnia ia hist Libris dissertanda magno mibi fuere incitamento.

(a) Ad Rev. Thomam Alphanum e Sacra Praedicatorum Familia, virum enditissimum, qui nunc adornat Collectionem Conciliorum, quae ab primis una Ecclesiae temporibus in Regno Neapol, sunt habita; opus Ecclesiasticae Doctr nae lucem quamplurimam allaturum.

(b) Demonstratur Lib. I a Cap. X usque ad Cap. XLIII, et Lib. II, Part. I, Cap. IV, et Cap. IX, X, XI, XII, XIII, XIV et XVI.
(c) Demonstratur tota ferme 1 Parte Lib. II.

(d) Vindicatur Lib. 1, Cap. L de duplici Societate, seu potius Communicar rerum, cum decem seq. et Cap. LX de duplici Societate Personarum, sitt rectius hominum, usque ad Cap. LXXXVIII.

(e) Huic objectioni satisfit Lib. I, Cap. CLXVIII de Characteribus Heroicis, Cap. CLXIX de Lingua Heroica, Cap. CLXIX de Etymis Heroicis, et Lib. II,

Part. II ferme universa.

vano Litterarum secreta, come dice Tacito, e i Legisti dei Romani antichi hanno avuto certi caratteri e certe formole per

loro, che gli altri non intendevano (a).

In questa e in molte altre cose mi piace lo spirito e l'erudizione dell'Autore; ma io spero che il Libro stesso spiegherà la sua mente in molte cose, che la brevità di questo disegno rende scure.

Mi raccomando al suo solito favore, e le bacio affettuosamente le mani, ec.

Roma, 31 agosto 1720.

Luigi di Ghemminghen (b).

#### Illustriss. Signore, Signore e Padrone Colendissimo (c).

Mi è giunta la cortesissima di V. S. Ill. insieme col prezioso regalo del dottissimo Libro del signor de Vico; il quale ho divorato con avidità grandissima, essendo per tutto ripieno di considerazioni sode e nobili, e tessuto con maraviglioso ordine e chiarezza. Ci dà speranza in esso della seconda Parte, la quale non ho dubbio che da chi ha avuto il saggio di questa, non sia aspettata con impazienza.

Priego V. S. Ill. a rappresentare all'Autore degnissimo la mia obbligata devozione, e portare i miei umili ringraziamenti accompagnati da un vivo desiderio che ho di servirlo: e sup-

- (a) Rem acu, ut ajunt, tetigit Cl. V. quum et argumentum de Lingua Heroica probavit maxime; et ab ea arcanas Romanorum Jurisconsultorum Formulas trahere originem censuit: nam Lingua Heroica mihi Caput fuit, unde arcanam Romanam Jurisprudentiam accersivi. Et gratissimus est Taciti locus de Literarum secretis inter Germanos; ut cum hac antiquissima quoque na tione praeter Chaldacos, Ægyptios, Hebracos, Graecos, Druidas, ultimos usque Scythas ac Æthiopes, et dissociatus Sinenses, qui etiam nunc hanc Heroicam Literaturam custodiunt, atque adeo cum primis gentibus omnibus in huac Heroicum morem convenisse Romanos constet. Et ab hac Lingua Heroica, sive antiquissima Regna Optimatium, quorum propria nota est, apud Ordinem Custodia legum, provenisse confecimus. Ut de hac Lingua, de his Regnis, qua ratione Lyram Apollinis, Mercurii, Orphei, Amphionis, Lyni exposuimus, accipienda illa sit Poëtarum locutio, qua Lex, Lyra Regnorum vocata est: et ex occ Regnorum genere Romanum fuisse probavimus: quod in lihertatem mutatum, hanc Optimatium mixturam retinuit, ut si non amplius ordo leges, actionum formulas saltem Jurisconsulti principio omnes Patricii haberent arcanas.
- (b) Hic nobili genere Baro Westphalus heic Neapoli multam Sacrae Doctrinae et Linguarum eruditionis samam reliquita cujus hasce literas paucis ante diebus dum priores (\*) Epistolas typis darem, per eam occasionem Cl. Alphanus mihi legendas exhibuit. Quapropter eum rogavi, ut meo nomine salutaret, et gratias maximas ageret, quod Synopsim sua Cenaura cohonestarit.

et gratias maximas ageret, quod Synopsim sua Censura cohonestarit.

(c) Ad Illustrissimum Marchionem Rinuccinum, genere, humanitate et honarum literarum ac literatorum virorum studio sane commendandum.

(\*) Vicus epistolam Ludovici Ghemminghenil suo in textu extremo loco exhibuit. Nos ceteris anteposuimus, nam ad Operis synopsim, quam jam antea Auctor italico sermone vulgaret, non ad Universale Jus pertinet.

plicandola instantissimamente a compartirmi l'onore de' suoi riveriti comandi, mi rassegno devotamente, ec.

Firenze, 3 dicembre 1720.

Antonio Maria Salvini (a).

### Signore e mio Padrone Colendissimo (b).

Nei giorni caduti passò all'altra vita un Cavaliere Spagnuolo, il quale dopo parecchie funzioni d'Inviato e d'Imbascia-tore, ha fatto più volte la sua dimora in questa città, aspettando gli ordini della Corte per qualche altro ministero. Merce le grandi sue virtù e meriti, tauto in riguardo del pubblico, quanto del privato, egli è stato compianto universalmente; ed alcuni suoi amici, Ottimati Genovesi, gli hanno fatto porre sulla tomba l'epitafio che qui acchiudo, e che per l'appunto mi fornisce l'occasione d'importunarla con questa lettera. La quistione sta in sapere, se Ordo Populusque Genuensis significhi latinamente ed elegantemente la Nobiltà e il Popolo Genovese. Alcuni hanno preteso che Ordo trovandosi solitario e da altro epiteto distintivo sprovveduto, non importi più l'ordine dei Nobili, che di un altro genere di persone. L'Autore all'incontro pretende che parlandosi di una Repubblica di Ottimati, Ordo in compagnia di Populusque non possa arrecare a una mente accorta altra idea, che quella di Nobiltà. Ma quello che più d'ogn'altra cosa il conferma nel suo sentimento, si è l'autorità dell'eccellentissimo Espositore del Jus Universale, Gio. Battista del Vico, il quale nel suo stimabilissimo trattato de Universi Juris uno Principio et Fine uno, ben venti volte si serve della voce Ordo in quella significanza, principalmente alla carta 100. Rom. Civitas erat Ordo et Plebs; Ordo qui imperaret, Plebs quae pareret.

Per vero dire, questa sola autorità corroborata dalla ragione è bastata all'Autore e a quei Cavalieri che hanno fatto scolpire l'epitafio. Supplico ora umilmente V. S. di avvertirmi se io avessi preso abbaglio, per disingannarmi con la cortese sua risposta: e baciandole riverentemente la mano, mi dedico, ec.

Genova, 11 maggio 1721.

Goffredo Filippi (c).

sama per universam serme Europam satis ampliter pervagata.

<sup>(</sup>a) Cujus oppositionibus, quas ad eruditissimum virum Franciscum Vallettam scripserat, ut illac ad me permearent respondi, Lib. II, Part. II, Cap. XXI, S Ab hac eadem, et S Quapropter.

(b) Ad Illustrissimum Paullum Matthiam Doriam, virum sublimis Philosophi

<sup>(</sup>c) Cui, uti et amplissimis Genuatibus Patriciis, qui me eo suo praeclaris-simo judicio exornarunt, per ipsum Cl. V. Paullum Doriam gratias egi magaas, et heic habeo maximas.

#### Gentilissimo Amico e Signor mio.

Ricevetti a di passati la seconda parte della dotta Opera da V. S. composta de Universi Juris uno Principio et Fine uno: e perchè, essendo io più volte venuto in sua casa, non ho avuto la ventura di trovarvela, e sono stato privo dell'onore di sua presenza nella mia, ho riputato mio debito renderle con questo foglio le maggiori grazie che debbo per si pregiato dono e per l'amorevo-lezza dimostratami. Com'ebbi il libro, ini posi attentamente a leggerlo con mio grande piacere ed utilità. Per certo egli è un di que rari volumi che quanto più si volgono, sempre nuove lor bellezze danno ad ammirare. Voi, signor Giovan Battista, gloriar vi potete non solo di avere inutile renduto ciò che per l'investigazion del Diritto naturale e delle genti scrissero Beclero, Guglielmo Grozio, Seldeno, Puffendorfio ed altri, ma di avere fornita quella grande Opera che ombreggiò e sforzossi di fare il dotto Ugon Grozio nel suo trattato de Jure Belli et Pacis. Loda ben degna di voi, che gareggiate con lui nella profonda lezione de' Filosofi, Giuristi, Storici, Poeti ed Oratori, ma lo superate nella Metafisica. Senzachè egli non poche cose tolse da Baldassare Ajala, che scrisse de Jure, Officiis Bellicis et Disciplina Militari: e l'immagine con altre assai cose tolse da' tre libri de Jure Belli scritti da Alberigo Gentile Anconitano: ma a voi è stato sol di ajuto la vostra gran mente. La quale ha in sè abituato un si saldo e luminoso raziocinare, che quanto investigar vi brigate intorno alle più antiche età, lo rinvenite con tanta felicità, che par proprio che voi foste in ciascuna di esse fiorito. Gran ventura di noi, e di coloro che verranno, da che per lo vostro libro ci possiamo dar vanto di avere chiaramente veduto tanti e si intrigati fatti di tempi lontanissimi, senza essere sottoposti allo scempio degli anni. Mi permetta la modestia di V. S. che io alquanto più mi distenda. Avete tolta ed egregiamenie fornita una impresa non ancor tentata da Teologo e Metafisico veruno; imperciocchè dimostrano costoro l'esistenza di Dio dall'esistenza delle sustanzie; ma voi con lume non men evidente il dimostrate dall'indifferenti modificazioni, cioè dall'idee e fatti di coloro che fondarono l'antiche ragunanze, republiche, imperj e leggi; e per quantunque regnasse fra lor sovente il disordine e lo scompiglio, pur voi sempre vi ravvisate un raggio di ordine bastante a manifestare l'infinito ordine, che si è Dio. A ragion dunque egli è da affermare che a voi dee molto la Giurisprudenza, perocchè l'assimigliate alle più nobili facultà, che sono la Teologia e la Metasisica, dandole il medesimo Principio ed ultimo Fine. Vi dee la Poesia il conoscimento della sua vera origine, la Mitologia il rischiaramento, la Filologia la consonanza ed unità, ond'ella ne acquista tanta certezza, che può annoverarsi

fra le scienze. Vi dee (siami lecito così dire) la Religione, da che stabilite con irrefragabile chiarezza le sue fondamentali verità, e strozzate l'insano Ateismo. E finalmente vi dee l'Italia, perocchè manifestate col solenne testimonio della vostra immortal Opera il lodevolissimo costume, che ne' Letterati di essa e spezialmente della nostra Napoli fiorisce; ciò è di fare l'umana dottrina serva della Cattolica credenza, e dirizzare la mente armata di umile e pio acume a trovare e rischiarare (quando però e inquanto all'umano intendimento è ciò permesso) le verità che quella n'insegna: nel che il vero savere consiste. Taccio la bellezza del vostro stile che ravviva il tempo di Augusto, e taccio altre considerazioni, parte delle quali le riservo alla viva voce; perocchè a voler dir tutto più tosto mancherebbe il tempo, che le cose. Raccogliete intanto l'ampie laudi che a gara tutt'i Dotti vi daranno, mentre io bramoso di vedervi, e dell'onore de' vostri comandi, vi bacio la mano, ec.

Casa, a dì 15 agosto 1721.

Agnello Spagnuolo (a).

#### Joannes Chiajesius (b) Nicolao Jeremiae suo S. D.

Ex quo tantopere commendasti, Nicolaë non mihi modo, sed et Musis charissime, opus egregium Viri usquequaque literati, Johannis Baptistae Vici, ingens me cupido incessit in tuae esse admirationis parte, ipsa, quam propediem pollicebaris, optimi libri lectione, Auctore jam sub manu editionem habente. Augebat desiderium inscriptio, idem propemodum, aut certe affine, quod mea Αρχαιονομογονία, praeseferens argumentum; nec gravabar, quod huic anteverteret, et locum, ne primus novae Commentationis, et jampridem a me occupatae Auctor essem, praeriperet: quin milii vehementer gratulabar, quod ille conspiraverit mecum, tantumque virum antesignanum, ducemque haberem. Has habui caussas, cur saepius te interpellaverim. ut quam ocyssime librum mitteres, cujus lectione possem aestivis hisce diebus in hoc suburbano, ab amicis, librisque fere omnibus procul, moram trahere longiorem. Jam enim solitudinis inertisque ocii adeo pertaesum erat, ut, spretis medicorum praeceptis, de remigrando in urbem, crebro cogitarem. Sed ecce tibi, quae me taedio omni levarunt, et in secessu continuerunt, jucundissimae literae tuae, cususque liber, adhuc typographica opera calens, quam confestim avide legi et devoravi. Et, mirum, quantum admirationis voluptatisque percepe-

ditione consummatissimus.

<sup>(</sup>a) Vir summis praeditus literis, Italicae Poëseos laude antiquis cultioribus comparandus, el Metaphysica scientia in primis clarus. (b) In Regiae Universitatis Neap. Numeris Antecessor juris, doctrina et era-

rim! Perfecisse Auctorem animadverti, quod Cicero libris de Legibus desiderabat. Non ille ex duodecim Tabulis, ut Sex. Ælius, aliisque superiores, neque a Praetoris edicto, ut plerique suo aevo, sed altius, et, ut ipse ex persona Pomponii Attici, a capite Jus Civile accersivit, disciplinamque ejus ex intima hausit Philosophia; quod profecto munus est optimi Jurisconsulti, et qui aliter jus illud tradit, in tenui Jurisconsulti officio versari, ait. Verum, hoc neglecto munere, ad altiora majoraque aspirans Auctor, illud longe praestantius inire vo-luit, promittitque ipsa libri inscriptione, De uno Universi Juris Principio et Fine uno. Quam longe lateque pateat haec suscepta provincia, in Universali occupata Jurisprudentia, vel ipso libri titulo animadvertis, quo idem pollicetur, quod sic eo loci Cicero: Sed nobis ita complectenda in hac disputatione tota caussa est Universi Juris, ac legum, ut hoc Civile, quod dicinus, in parvum quemdam et angustum locum concludatur. Intra hos Romani Juris cancellos, angustiasque ille se contipere noluit; non quod jus istud aliis aliarum civitatum juribus collatum minime amplum magnumque sit; sed quod collatum cum Jure Universo, maximi et amplissimi Juris quota sit portio; quemadmodum Respublica Romana Universali mundanaeque comparata Reipublicae (a). Audi Senecam: Duas Respublicas animo complectamur; alteram magnam, et vere publicam, qua Dii atque homines continentur; in qua non ad hunc angulum respicious, aut ad illum, sed terminos Civitatis nostrae cum Sole metimur: alteram, cui adscripsit nos conditio nascendi. Magno animo Auctor magnam hanc complectens Rempublicam, magnitudinem ejus Legis ac Juris contemplatur, admiraturque. Nihil enim contemplanti admirabilius, testimonio Manilii:

> Nec quicquam in tanta magis est mirabile mole, Quam ratio, et certis quod legibus omnia parent.

Hinc ad ejusdem Reipublicae, magnique Juris Conditorem gradum faciens, et in pulcherrimas aeternasque ejus mentis ideas (b), pro humano captu, animum intendens, rutilantem illam Justitiae Jurisque agnoscit, itidemque uberrimum Universi fontem Juris, cui caeli, terrae, maria, elementa, et quae his continentur, obtemperant, undeque minora jura deducuntur; adeoque ad ipsum fontem digitum intendit cum Ciceroniano Scipione qui jus dicebat de Justitiae fonte manasse; et cum Ulpiano, qui per speciem etymologiae et more Stoico affirmat,

(b) Quod jura sint ex genere rerum aeternarum supra Corpus, quates Plato statuit Ideas. Lib. 1, Cap. CLXXXV, § Neque omnes; et Lib. 11, Part. 11, Cap. XX.

<sup>(</sup>a) Cujus communionem in Prima Universae Tractationis Parte, Lib. I, pag. 17, demonstratur esse communionem veri, qua homo cum omnibus inteligentiis communicat. Unde eod. Lib. demonstratur, Cap. XLIV, Jus esse in Natura, et Cap. seq. Hominem esse natura socialem.

juris nomen a Justitia descendisse, hoc est, ab ejus idea, quam Platonici ipsam Justitiam vocant; estque vera et altissima juris omnis Origo, tradita libro primo Pandectarum titulo primo, cujus prior pars inscripta est de Justitia. Et quidem optima methodo, qua decebat, ut summum Caput juris in ipso librorum capite esset collocatum; eâdemque vià et ratione primus titulus primi libri Codicis inscriptus est de Summa Trinitate, etc.; quia Christiana Religio aliam veram Justitiam, aliudve summum Caput juris non agnoscit, nisi summam Trinitatem (a); in cujus lucis libro leges scriptae sunt recte vivendi, et inde a Legislatoribus haustae, adstipulante Augustino, 14, de Trinit. 15, cujus verba digna relatu sunt: Ubinam sunt istae regulae scriptae? ubi, quid sit justum et injustus agnoscit? ubi cernit habendum esse, quod ipse non habet? Ubi ergo scriptae sunt, nisi in libro lucis illius, quae Veritas dicitur, unde omnis lex justa describitur? etc. Quae vero justitia finis est juris, non illa est, sed illius imitatio effigiesque, crebris justis, illique similibus factis, habituque voluntatis expressa, et quidem mutabilis; sive hominis voluntatem spectaveris, quae in dies et horas mutatur; sive ejus habitum, qui vix quidem et aegre deletur, non autem est indelebelis, constans, perpetuus, vicio humanae imbecillitatis: atqui illa aeterna est, immobilis, immutabilis, praestantia et constantia Divinae Mentis. Quamobrem haec definita est illic ab Ulpiano, Constans et perpetua voluntas, et proposita a Triboniano et Compilatoribus, ut esset exemplar, ad quod quisque, tanquam ad Cynosuram, respicere debeat, habeatque optimum, quod sequatur, tametsi non assequatur; prima enim sequentem, honestum est in secundis tertiisque consistere, et magna sunt ea, quae sunt optimis proxima. Itaque respicit ad hanc cum primis Legislator condendo leges, dein eas exequendo Magistratus, interpretando respondendove Jurisconsultus, cives obtemperando: quorum varia licet sit imitatio, unam tamen eandemque refert Justitiam Archetypam: sed quam formant obtemperantes cives imaginem, ea sola finis est juris; quam vero exprimit Legislator suis peculiaribus legibus, vel secundum illas Magistratus jus dicens, vel respondens, interpretansque Jurisconsultus, haud finis juris est, sed ad hunc finem adipiscendum obtinendumque, instrumentum (b). Nulla ergo harum imaginum ipsissima Justitia est, quam finivit Ulpianus, et ab oinnibus spectandam proposuit Romanus Legislator initio suae Nomothesiae; cujus votum fuit, ut quisque contenderet ad eam, et inde imaginem ejus duceret, quo pulchrior, ac similior esset exemplari, haud ignorans, paucis, quos ac-

<sup>(</sup>a) Quod acterna stirps Universi Juris sit Dei Opt. Max. Natura, Posse, Nosse, Velle Infinitum, Lib. 1 a Cap. II.
(b) Quod omnes alii, praeter Deum, fines juris, sint media, quibus bominem a sa impulsum ad sa circumagit Deus, ut per Universam Tractation nem probatur.

guus amayit Jupiter, id datum; iccirco multitudini, cui negatum, suis legibus descriptam Justitiae imaginem, cognitu facilem, omnibus obviam exhibuit, ne difficultatis obtentu, ab illius cultu retraherentur, mediis contentus officiis, quae laudabiles reddunt obtemperantes cives. An etiam laudandi sunt Jurisconsulti, qui solam justitiam in legibus descriptam venantur, germanam vero atque ideam ejus ignorant? Certe hoc dat Cicero primo de Legibus nemini, Jurisconsultos exagitans, qui magna professi in parvis versantur; et alibi Ser. Sulpicium commendans, qui non magis Juris Consultus, quam Justitiae fuit, et quae proficiscebantur a legibus semper ad aequitatem referebat. Et haec, quam legibus opponit, aequitas, non alia est, nisi quae nullis scriptis legibus continetur; non alia, nisi summa ratio insita in natura, atque consecta et confirmata in mente sapientis, jusque naturale dicitur a Paullo ad Sabinum, quod semper aequum et bonum est, nempe universe, illi soli notum Jurisconsulto, qui universam adeptus est Jurisprudentiam ex scientia divinarum et humanarum rerum, quarum sua aeterna lege, jureque universo moderator est Deus. Ad hanc Legem, Universumque Jus mentis suae aciem, tanquam ad Caput et Originem omnis Juris, convertit Auctor, plane intelli-gens, quantum haec origo illi praestet origini, quae traditur sequenti titulo secundo Pandectarum, qui quoniam diserte inscribitur de Origine Juris, arbitrati sunt Interpretes, in eo omnem omnino originem tradi; praecedentemque primum titulum juris duntaxat finem indicare, et ob eam rem in ejus enarratione praestantiorem originem silentio transmisere. At Auctor maxime huic incumbit, aliamque, de qua titulo secundo, qui primi est appendix, secundae notae habet, et gradum duntaxat esse in ascensu ad germanam originem, persentit. Coepit enim ab Urbe condita, auctorem habuit Populum Romanum, profectaque est a quibusdam adjectionibus, et detractionibus factis juri communi, auctore Ulpiano, in l. 6. D. de Justitia et Jure. Atque adeo juris Romani οὐσία καὶ Αγεμονικόν, proxime a jure communi universoque derivatum, altiorem habet originem, aeternamque, accuratiori indagine sane dignam. Memini hac de re verborum Ciceronis ex secundo de Legibus: Et haec et alia jussa ac vetita populorum vim non habere ad recte facta vocandi, et a peccatis avocandi: quae vis non modo senior est quam aetas populorum et civitatum, sed aequalis illius, caelum atque terras tuentis et regentis, Dei. Neque enim esse mens Divina sine ratione potest: nec ratio Divina non hanc vim in rectis pravisque sanciendis habet; nec, quia nusquam erat scriptum. ut contra omnes hostium copias in ponte unus assisteret, a tergoque pontem interscindi juberet, iccirco minus Coclitem illum rem gessisse tantam fortitudinis lege atque imperio putabimus: nec si, regnante L. Tarquinio, nulla erat Romae lex de stupris,

Vici Op. lat. T. II.

iccirco non contra illam legem sempiternam Sext, Tarquinius vim Lucretiae, Tricipitini filiae, attulit: erat enim ratio profecta a rerum natura, et ad recte faciendum impellens, et a delicto avocans: quae non tum denique incipit lex esse, cum scripta est, sed cum orta est; orta est autem simul cum mente Divina. Quamobrem lex vera atque princeps apta ad jubendum, et ad vetandum, ratio est recta Summi Jovis. Commemini etiam ex Philippica XI concinnae definitionis hujusmodi: Est lex nihil aliud, nisi recta et a Numine Deorum tracta ratio, jubens honesta, et prohibens contraria. Non apparatus atque ornatus gratia dixit Cicero, nihil aliud, sed ut discluderet quicquid non est tractum a Numine, sed aliunde ascitum et accersitum: nec quia adjunctum est legi, iccirco cum illa confusum est; nam, ut ita dicam, adplumbatum est, non ferruminatum: quare ejusdem legislatoris arbitrio replumbari et abrogari potest, et magis favore, ut idem II de Legibus ait, quam re legis nomen tenet. Non ita vera lex, quae non a legislatoris arbitrio et auctoritate, sed ab aeterna Numinis mente profecta est; quae figi refigique nullo tempore, nulloque potest modo, vivitque vità Numinis sempiterna; obliteratisque tabulis, quibus continebatur, mutataque voluntate ejus, qui eam scripsit, deletaque Republica, cui scripta fuit, ipsa nihilominus permanet, aeternumque manebit in suo Principio, de quo scriptum est, Ε'ν αὐτῷ ζωή ήν. Et hoc est, quod edisserit Auctor, et a vestigiis indagat; quandoquidem omnem mente dilucida Orbem collustrat, versatque omnia tempora vel obscurissima; et pleraque reticentiae tenebris obducta, novo lumine ab oblivione vindicat; nam in quibus omnis deficit Historia, in iis praesto est ei Philosophia (a); cujus alis ad sublimia et aeterna ascendit, Principiumque Juris invenit Universi; cujus semina, ceu sparsa quaedam vestigia in priscis Poëtarum sermonibus, in antiquissimarum Rerumpublicarum primordiis, in vetustissimarum Gentium moribus, et duodecim Tabularum fragminibus, quamplurimum Juris Primarum Gentium continentia, praelucente metaphysica face deprehendit; ut nihil dicere possis, quod in ea indagine non vestigatum reliquerit. Vide quantum a ceteris Originis Juris Civilis vestigatoribus distet! Illi in unis cunabulis et Urbem, et Jus Quiritum, velut geminam prolem simul vagivisse arbitrati sunt: hic nullam aliam juris Romani infantiam praeter imposititiam agnoscit; originemque ejus aeternitate metitur, aequalemque esse intelligit origini Anus Fatidicae Stoicorum. Eapropter in suo optimo opere fundamenta non modo Romae transcendit, sed et aliarum, quae usquam et unquam fuerunt, civitatum vel ultimarum: et ne quidem in illarum consistit vetustissimis initiis; sed ultra progreditur ad

<sup>(</sup>a) Quod Historiam Juris Universi Philosophiae Principiis fundarint. Lib. II, Part. II.

segreges, primasque recens nati Mundi familias: inquiritque in iis minima, obscuraque juris civilis semina, a natura quidem subserviente jacta, a principe vero natura humano generi praeclaro munere, auctore etiam Marciano, donata, hoc est, a Deo; qui verbis Senecae, totus ratio est, hujusque nobis donatam particulam nostri partem meliorem esse voluit: quique solus est Unum, solus Principium ὑπεροχικῶς, de quo Plato Pythagorissans in Parmenide; sed verius ipsemet suo pronunciavit oraculo: Ενός δέ έςι χρεία. Et Johannis ore: Ε'γώ είμε τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχή καὶ τέλος (a): et ab omni uno, omnique principio sua eminentia distat: de qua Dionysius Areopagita de Divinis Nominibus cap. 13, § 2: Εν δέ, δτι πάντα ένικῶς ἐστὶ κατά μιᾶς ένότητος ὑπεροχήν. Quamobrem veteres Theologi, quoties quid de Deo affirmabant, praepositione utebantur ὑωίο, et ἀυτό, quam loquendi formulam explicat Pachymera in Paraphrasi ejusdem libri de Divinis Nominibus capite I (b). An non propterea dicam, eandem ferme laudem Auctorem inter Juris Interpretes promereri, quam prae aliis Evangeliorum Scriptoribus meritus est Johannes, qui Sacrosanctum, novumque Foedus, uon a Davide, ut Matthaeus, non a Zacharia, ut Lucas, non a Praecursore, ut Marcus; sed ab hoc, quod dicebam, Principio exorsus est: Ε'ν ἀρχη ὁ λόγος etc.: et ob id Aquilae a Sacris Interpretibus comparatur. Fas mihi sit analogia quadam eandem comparationem ad Auctorem optimi hujus operis traducere: cum videam alios Interpretes, qui Juris originem commentariis alioqui doctissimis ornarunt, non altius urbis Romae initiis mentis aciem intendisse; ipsum vero usque ad altissimum caput Juris pervenisse, unde omnes legum civilium nervi, et, ut ita dicam, sensus originem capiunt; eoque inspecto, leges veras de facie agnovisse, ac discrevisse ab assimilatis: caput, inquam, veri juris, in quo germanae Jurisprudentiae oculi micant, vidisse, sine quibus haec caeca est, et palpat in tenebris: nec alia ratione divina avis appellata est Aquila, nisi quia locis nidulatur celsioribus, volatque sublimius, et longe eminus cernit: similia in Auctore admirabere, si mentis acumen, sublimitatemque suspexeris, illamque ad aeterna et caelestia subvolantem. Quid, quod non suae mentis modo celsitudinem, acumenque ostendit, sed discentium etiam inertes, hebescentesque mentes, quasi ophtalmacis quibusdam pharmacis adeo acuit, ut remotissimam caligineque antiquitatis et aeternitatis offusam juris stirpem, claro cernere possint intuitu? A quo etiam medicamine Aquilam commendat Ælianus: Εί ουν μέλιτί τες Α ττικώ την χολήν άυτου διαλαβών υπαλείφοιτο άμβλυνόμενος

(b) Quod omnis Auctoritatis humanae Principium sit Aseitas divina, Lib. I, Cap. XCIII.

<sup>(</sup>a) Quod a Deo ad Deum Divinum juris Universi Circulum descripserit, Lib. I, Cap. CLVI; et Cap. ult. Lib. II, Part. II, Cap. XVI, et Cap. XX, et Cap. XXIX.

superat, καὶ ὁξυτάτους γοῦν ἰδείν ἔξει τοὺς ὁρ. Σαλμούς. Et quamvis nihil in Auctore fellei, nihil amarulenti invenias, inest tamen singularis ingenii acrimonia, quae aliorum ingeniis quasdam adfert utilitates illis persimiles, quas nostro corpori χολή: quippe frigida excalefacit, ignava excitat, crudas incoctasque doctrinas digerit, expurgatque ab omni faece erroris et falsae persuasionis; unde valeant sanam inde haustam eruditionem in succum sanguinemque convertere (a). Accedit lepos, mellitusque stilus, quo quicquid in ejus erudito opere traditur, Attico melle conspersum dixeris. Pluribus fortasse, quam par erat, oneravi epistolam; sed quid sentirem de Libro, ut dicerem, efflagitasti: dixi ex animo, nec potui brevius. Caetera coram. Gratias tibi de mirifico munere maximas ago: salutem multam Auctori dicito. Vale.

In Antiniano Id. augusti moccxx1.

#### Signor mio, Signore e Padrone Colendissimo.

Oggi appunto sono sei giorni da che mi venne fra mani il libro di V. S., mio riveritissimo sig. Giambattista; e quantunque in tempo sì corto, anzichè letto, me l'abbia io piuttosto per grandissima avidità divorato; nientedimeno non fo dubbio di affermare, esser la vostra un'opera che appena crederanno i dotti, esser opera di un uomo solo. Se Voi alla foggia del Verulamio, imitata da molti del secol nostro, aveste disegnato soltanto il sublime vastissimo argomento, pur sarebbe stata la vostra un'impresa degnissima di ammirazione e di lode: or che dovran dire i Savj in veggendolo, oltre la speranza e 'l desiderio, a tanta perfezion condotto, a quanta è a voi riuscito di felicissimamente condurlo? Certamente, se l'invidia lor non torce il giudizio, dovran tutti concordemente lodare e benedire il Signore Dio, per aver fornita la vostra mente di tanta luce che basta ad illustrare la nostra età, non che la patria nostra, e rendere a voi quell'onore che deesi a valentuomo benemeritissimo della Repubblica de' Letterati. Priego V. S., mio pregiatissimo Signore, a voler gradire questo mio schietto sentimento con quella generosità onde vi siete degnato di farmi il gran dono, e con esso la grazia di potermi giustamente dichiarare per tutta mia vita, ec.

Arienzo, 19 settembre 1720.

F. Bernardo M. Giacchi da Napoli, cappuccino (b).

<sup>(</sup>a) Ob Philologiam in genus Scientiae redactam. Lib. 11, Part. IL.

<sup>(</sup>b) Vir scientia, sapientiaque summus, se proinde in Sacra Eloquentia dectissimi cujusque, qui eum sudierit, judicio, incomparabilis.

#### Sig. mio, Sig. e Padrone sempre Colend. (\*)

Per mezzo del signor D. Alfonso Carfora mio gentilissimo Padrone, ed estimatore assai parziale del valor vostro, mio riveritissimo signor Giambattista, mi su reso giorni addietro il secondo libro della grande Opera vostra. Io l'ho letto con quel gran piacere che sentirebbonvi certamente tutti gli addottrinati, se usar volessero in leggendolo o di un tantino di ragionevol passione, o veramente di una indifferenza, fui per dire, affatto Scettica; imperocchè una delle due, se io non abbaglio, fa mestieri a ben ricevere e restar persuaso di certe verità, come sono non poche di quelle che Voi venite maravigliosamente dimostrando, opposte anche troppo alla comune invecchiata credenza, e a quella malnata ritrosaggine, che noi uomini abbiamo a disimparare con profitto e con lode ciò che dopo lunga stagione e fatica ci venne Iddio sa come imparato. Aggiugnete, che essendo le tante belle cose, che Voi mettete in luce, sì fattamente infra di loro attaccate, che mal può divisarsi il vero dell'una senza por gli occhi a quello dell'altre, uom che non abbia e ampiezza di mente per comprenderle tutte insieme, e la fortezza necessaria a tener giù l'audacia tiranna di nostre torte prevenzioni, difficilissimamente potrà formarne diritto ed uguale il giudizio; e conciossiachè ad assai pochi toccò dal Cielo sì bella grazia e ventura, ei non è quinci per niente da maravigliare, se pochi sieno gli approvatori della maravigliosa Opera vostra. Ma ben Voi, Signor mio, che siete savio non meno che scienziato, dovete soddisfarvi dell'approvazione di tai pochi, e in mancanza eziandio di costoro, soddisfarvi soltanto di voi medesimo; chè ben la Dio mercè avete in Voi solo di che pienamente esser pago e contento, cioè dire di quel gran fondo di sapienza verace, ond'è ricca la mente vostra col divino Genio di farne, qual pur ne fate, altrui graziosissima copia. Del rimanente io vi rendo, Signor mio, grazie infinite dell'onore segnalatissimo che vi è piaciuto di farmi del palesare al Pubblico l'unico pregio onde io vado giustamente altero di essere qual sarò sempre, ec.

Arienzo, 3 ottobre 1721.

Fr. Bernardo M. Giacchi da Napoli, cappuccino.



<sup>(\*)</sup> Epistolam hane Giacchius scribehat postquam Vicus Jus Universale atque superiores literas typis mandaverat. Gratum itaque ei se profitebatur quod existimationis suae testimonium illud in vulgus emisisset praecedenti epistola. Videsis tamen in VI collect, nostrae volumine epistolam quam ei scripsit Vieus VI Kal, nov. A. MDCCXXI.

#### Must. Sig. Sig. Pad. Colendiss.

Il dottissimo libro che V. S. Illustr. mi ha fatto capitar nelle mani per mezzo di mio Nipote, mi è stato assai caro, perchè oltre l'onore ch'Ella mi ha voluto dispensare con pregiatis-simo dono, si è compiaciuta altresi darmi l'occasione di approfittarmi in poco tempo di tante belle e nuove idee di somma sapienza. Per quanto ho potuto osservare in due giorni da che l'ho ricevuto, vi veggo per dentro un metodo Geometrico, col quale tratta di materie cotanto varie e difficili, le quali sono regolate da una vera e soda Metafisica, e spiegate in istile, a cui la brevità e'l laconismo, che usa, non toglie la chiarezza e la perspicuità d'intendere ciò che vuole esprimere, a segno che mi sono rallegrato fra meco stesso dell'altissima riputazione in cui Ella è salita per tale Opera non men faticosa che dotta, ed in cui fa sormontare eziandio la nostra città sempre mai feconda di sublimi e divini ingegni, i quali in ogni tempo l'hanno resa celebre e gloriosa sopra le altre di Europa. Non mancherò di leggerla ordinatamente e con maggior attenzione per trarne quel profitto e giovamento che mi sarà conceduto dal mio tardo ingegno, con comunicarla ad altri miei Amici, i quali su detta materia hanno buon gusto, e pensano assai bene. Per ora rendo a V. S. Illust. le maggiori grazie che posso di sì raro e pregiato dono ch'Ella si è degnata di farmi, conservandogliene le mie grandissime obbligazioni, le quali non posso abbastanza spiegare. Intanto desideroso di qualche suo comando, le rinnovo l'eterne obbligazioni che le professo, e mi confermo per sempre, ec.

Roma, 13 settembre 1721.

Biagio Garofalo.

### Illust. Sig. Sig. Pad. Colendiss.

H nome del sig. Vico, il di cui merito nella Repubblica delle più erudite lettere è già in pieno possesso di una riputazione ch'è somma, non ha bisogno di esser lodato principalmente da chi non ha capacità per degnamente lodarlo. Io perciò consigliatamente mi astengo dall'esprimermi con sentimenti di lode intorno la sua dottissima Opera, perchè questa distingue col più glorioso credito il suo chiarissimo nome da tutti gli altri, che sono lontani dall'essergli uguali nel tanto sapere. Li restringo dunque solamente a renderle umilissime grazie per l'onore con cui ha voluto favorire questa nostra Biblioteca Casanattense alla Minerva, arricchendola col suo eruditissimo libro, che senza dubbio sarà un de' più degni ornamenti di questo Sacrario di lettere. Tengo per certo che i letterati di

miglior gusto uniranno coll'Opera l'avidamente approfittarsene. Quanto a me ne formo un così risoluto giudizio, perchè a così giudicarne mi obbliga il conoscerla, e giustamente ammirarla così ben ricca di profonda dottrina e della più scelta erudizione, pregi che s'incontrano in pochi, quantunque de' più rinomati. Per tanto col solamente attestarle la più ossequiosa cognizione de' miei obbligati doveri, aggiungo il rassegnarmi, ec.

Roma, 27 settembre 1721.

Fr. Tommaso M. Minorelli de' Predicatori Bibliotecario delle Casanattense.

FINIS TOMI II.

# INDEX

| $P_{	extit{rooemium Editoris}}$ pag.                       | •   |
|------------------------------------------------------------|-----|
| De universe Juris uno principio et pine uno Liber unus . » | ı   |
| DE CONSTANTIA JURISPRUDENTIS LIBER ALTER                   | 157 |
| PARS PRIOR. De Constantia Philosophiae                     | 161 |
| PARS PRIOR. De Constantia Philosophiae                     | 179 |
| Clarissimorum Virorum Censurae                             | 395 |

#### ERRATA, quorum nonnulla in ipsa Auctoris editione inventuntur, sic corrige:

```
Pag. 13 not. (*) lin. pen. assurdum

    absurdum

     22 lin.
  " 22 lin. 9 corporae
" ib. not. (*) lin. 1 prodiderit
                                                       corpore
                                                       proderet
      34 lin. 16 Legibus
                                                       in Legibus
  94
          " 10 apponantur
                                                       apponatur
               8 immutabilitas
                                                       immutabilitatis
  93
      45 ad marg. lin. 9 propriors
                                                       propiora
      48 lin. 28 civitates constituas
  "
                                                       civitates constitutas
      49 " 23 ubi
56 " 35 et
  "
                                                       ibi
  "
                                                       ex
      57 n pen. aequatirici
58 n 29
  93
                                                       aequatricl
  ,,
                                                       adde ad marg. VII. VIII.
     ib. ad marg. ubi VII.
64 lin. 17 Republicae
65 n 25 Romanas
  "
                                                       Republica
  "
  99
                                                       Romanos
     69 n 2 3 rapto
77 ad marg. lin. 25 Respublicae
78 ibid. n 9 invictos
                                                       raptio
  "
                                                       Respublica
 "
  "
                                                       in victos
      80 not. (**) s ult. sequiori
  99
                                                       sequenti
     82 lin. 18 quam caerimoniae
86 n 33 et Patriciis
 "
                                                       quam caeremoniae
                                                       e Patriciis
 72
     89 " 12 respublicae
95 " 5 Romani
  99
                                                       respublicas
     95 n
  "
                                                       Romano
               8 Tribani
                                                       Tribunos
 73
     ib.
  "
           "
              10 Tribuni
                                                        Tribunos
     96
               20 Tribuni
                                                        Tribunis
  93
           99
              27 tenerel
6 presenti
15 Pilone
  93
      99
           "
                                                        tenerent
  » 1óó
                                                       praesenti
          "
  " ib.
           73
                                                       Philone
  n 105
           "
                 6 Poësos
                                                        Poëseos
  n 106 n
                6 it in illa
                                                       ita in illa
                                                       juris aequi nata inter Ro-
  99 116 ad marg. lin. 20 juris, aequi nata
                  inter Romana.
                                                          manos.
 99 128 lin. 40 Juris (4).
99 ib. not. lin. pen. (2) Ibidem. (3) Cap.
CXXXIII, CLXV, CLXVI.
(4) Cap. CLXI.
80 130 lin. 31 Jurisprudentia Atheniensis
                                                        Juris.
                                                        (2) Cap. CLXI. (3) Cap. CXXXI, CLXI, CLXV,
                                                          CLXVI.
                                                        Jurisprudentia Romana
 n 132 n 18 gente
                                                        gentes
 n ib. n 24 turpissimae
n 144 n 5-6 Senatusconsultus
                                                        turpissime
 99 144 99 5-6 Senatus
99 146 99 28 quaesto
                                                        Senatusconsulta
                                                        quaestio
VII De Sectis
 25 147 ad marg. VII Sectis
25 176 lin. 26 symphatias
                                                       sympathias quod sit
 29 178 19 6 quod si
 99 197 99 19 ul aliam
99 ib. ad marg. an. 33 dominii
                                                        aut aliam
                                                        domini
  11 205
             ibid.
                     n 7 effulsi
                                                        effusi
                           9 omnes
 99 2,12
             ibid.
                                                        omnem
           - ibid.
                           i Linguae aliae.
                                                        Linguae aliae sapientes;
  " 219
                      99
 10 ib. 1. 22-23 Lacaenae
                                                        Lacaenas
 99 224 1930-31 gentas
                                                        gentes
 » 226 »
             19 aequae
                                                        aeque
                  Mercuriam
                                                       Mercurium
 " 227 "
             40
                  Phoenicia mari
    ib. " 41
                                                        Phoenicio mari
             45
 99 228 29
                  aura
                                                        aurea
 ,, a35 n
             40 it aut
                                                        ita ut
  n 238 "
 238 " 7 cocir
                   cocinnatum
                                                        concinnatum
                                                        verae
 , 23g "
              22
                    τομοῖ
                                                        νύμοι
  99 361 m
             15 diversitatem?
                                                        diversitatem
```

Vici. Op. lat. T. II.

# I N D E X

| $P_{{	t ROOBNIUM}}$ Editoris pag.                          | •   |
|------------------------------------------------------------|-----|
| De universi Juris uno principio et pire uno Liber unus . » | ı   |
| DE CONSTANTIA JURISPRUDENTIS LIBER ALTER                   | 157 |
| PARS PRIOR. De Constantia Philosophiae                     | 161 |
| PARS PRIOR. De Constantia Philosophiae                     | 179 |
| Clarissimorum Virorum Censurae                             | 395 |

#### ERRATA, quorum nonnulla in ipsa Auctoris editione inventuntur, sic corrige:

| • •                                                                                  | •                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pag. 13 not. (*) lin. pen. assurdum                                                  | absurdum                            |
| n 22 lin. 9 corporae                                                                 | corpore                             |
| n 22 lin. 9 corporae<br>n ib. not. (*) lin. 1 prodiderit                             | proderet                            |
| 99 34 lin. 16 Legibus                                                                | in Legibus                          |
| # 36 % to apponantur                                                                 | apponatur                           |
| n 43 n 8 immutabilitas                                                               | immutabilitatis                     |
| n 45 ad marg. lin. 9 propriora                                                       | propiora                            |
| 99 48 lin. 28 civitates constituas                                                   | civitates constitutas               |
| n 49 n 23 ubi<br>n 56 n 35 et                                                        | ibi                                 |
|                                                                                      | ex                                  |
| 99 57 99 pen. aequatirici<br>99 58 99 29                                             | aequatrict                          |
| n ib. ad marg. ubi VII.                                                              | adde ad marg. VII.<br>VIII.         |
| 23 64 lin. 17 Republicae                                                             | Republica                           |
| 99 64 lin. 17 Republicae<br>99 65 99 25 Romanas                                      | Romanos                             |
| " 69 " 23 rapto                                                                      | raptio                              |
| "> 77 ad marg. lin. 25 Respublicae                                                   | Respublica                          |
| n 78 ibid. n 9 invictos                                                              | in victos                           |
| 79 78 ibid. 19 9 invictos<br>19 80 not. (**) 19 ult. sequiori                        | sequenti                            |
| " 82 lin. 18 quam caerimoniae                                                        | quam caeremoniae                    |
| 93 80 99 33 et Patriciis                                                             | e Patriciis                         |
| n 89 m 12 respublicae                                                                | respublicas                         |
| 99 95 99 5 Romani<br>99 ib. 99 8 Tribuni<br>99 ib. 99 10 Tribuni                     | Romano                              |
| 9 ib. 9 8 Tribani                                                                    | Tribunos                            |
|                                                                                      | Tribunos                            |
| 99 96 99 29 Tribuni<br>99 99 99 27 teneret                                           | Tribunis                            |
| 99 99 27 tenerel<br>99 100 99 6 presenti                                             | tenerent                            |
| n 100 n 6 presenti<br>n ib. n 15 Pilone                                              | praesenti<br>Philone                |
| 23 105 23 6 Poësos                                                                   | Poëseos                             |
| 9 406 99 6 it in illa                                                                | ita in illa                         |
| 19 116 ad marg. lin. 20 juris, acqui nata                                            | juris acqui nata inter Ro-          |
| inter Romana.                                                                        | manos.                              |
| 99 128 lin. 40 Juris (4).                                                            | Juris.                              |
| b. not. lin. pen. (2) Ibidem. (3) Cap. CXXXIII, CLXV, CLXVI.                         | (2) Cap. CLXI. (3) Cap.             |
| CXXXIII, CLXV, CLXVI.                                                                | (2) Cap. CLXI. (3) Cap. CXXI, CLXV, |
| (4) Cap. CLXI.                                                                       | CLXVI.                              |
| n 130 lin. 31 Jurisprudentia Atheniensis                                             | Jurisprudentia Romana               |
| 9 132 9 18 gente                                                                     | gentes                              |
| n ib. n 24 turpissimae                                                               | turpissime                          |
| 9 144 9 5-6 Senatusconsultus                                                         | Senatusconsulta                     |
| 99 146 99 28 quaesto<br>99 147 ad marg. VII Sectis                                   | quaestio<br>VII <i>De Sectis</i>    |
| m 176 lin. 26 symphatias                                                             | sympathias                          |
| 22 178 12 6 quod si                                                                  | quod sit                            |
| 99 178 99 6 quod si<br>99 197 99 19 waliam<br>99 ib. ad marg. a. 33 dominii          | aut aliam                           |
| 99 ib. ad marg. a. 33 dominii                                                        | domini                              |
| 9 205 ibid. " 7 effulsi                                                              | effusi                              |
| n 2,12 ibid. n 9 omnes                                                               | omnem                               |
| n 2,12 ibid. n 9 omnes<br>n 2,19 ibid. n 1 Linguae aliae.<br>n ib. l. 22-23 Laeaenae | Linguae aliae sapientes;            |
| 99 ib. l. 22-23 Laeaenae                                                             | Lacaenae                            |
| 99 224 930-31 gentas                                                                 | gentes                              |
| 19 226 19 19 aequae                                                                  | aeque                               |
| 1) 227 " 40 Mercuriam                                                                | Mercurium                           |
| 9 ib. 9 41 Phoenicia mari                                                            | Phoenicio mari                      |
| 99 228 99 45 aura                                                                    | aurea                               |
| 99 235 99 40 it aut<br>99 238 99 7 cocinnatum                                        | ita ut<br>concinnatum               |
| 9 ib. 9 3r vera                                                                      | verae                               |
| n 239 " 22 τομοῖ                                                                     | νύμοι                               |
| 99 361 99 15 diversitatem?                                                           | diversitatem                        |
| ,, uiveisitatem.                                                                     | AT A CTO : CHICETT                  |

Vici. Op. lat. T. II.





